











# OBSERVATIONS

SUR

# LAPHYSIQUE,

SUR L'HISTOIRE NATURELLE

ET SUR LES ARTS.

AVEC DES PLANCHES EN TAILLE-DOUCE;

DÉDIÉES

# A Mor. LE COMTE D'ARTOIS;

PAR M. l'Abbé ROZIER, de plusieurs Académies; par M. J. A. MONGEZ le jeune, Chanoine Régulier de Sainte Geneviève, des Académies Royales des Sciences de Rouen, de Dijon, de Lyon, &c. & par M. DE LA MÉTHERIE, Docteur en Médecine, de l'Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon, de l'Académie des Sciences de Mayence, de la Société des Curieux de la Nature de Berlin, de la Société des Sciences Physiques de Lausanne, &c.

JUILLE T 1789.

TOME XXXV.



## A PARIS;

AU BUREAU du Journal de Physique, rue & hôtel Serpente.

Et se trouve

A LONDRES, chez Joseph DE Boffe, Libraire, Gerard-Street, No. 7, Soho.

M. DCC. LXXXIX.

AVEC PRIVILÈGE DU ROL

# CESTRVATIONS.

ANDIETAL PR

ELISTOURS INTELLE

TT SULLER ARTS.

0 00/

S. 996.

TOME NEXXY.

## AFARIS.

AU DUKERD da Journal de Physique, me se herel Surpemer.

Le p. more

At Minkey, day begins from these Condesies, Night

MECCINELS OF ROL



# OBSERVATIONS

ET

# MÉMOIRES

SUR

# LA PHYSIQUE,

SUR L'HISTOIRE NATURELLE ET SUR LES ARTS ET MÉTIERS.

#### LETTRE

DE M. ROULAND,

Professeur & Démonstrateur de Physique expérimentale en l'Université de Paris,

A M. DE LA MÉTHERIE;

SUR L'ELECTRICITÉ APPLIQUÉE AUX VÉGÉTAUX

Monsieur;

Le tems de forger des systèmes & de les étayer d'un nombre plus ou moins grand d'autorités est passé; on se flatteroit en vain de les Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET. A 2 faire adopter: aujourd'hui on n'admet aucune assertion qu'elle ne soit démontrée par des saits ou des expériences. Les preuves de ce genre seroient toutes incontestables, si l'art de faire des expériences étoit lui-même plus connu ou plus cultivé, & si elles étoient toujours faires avec l'attention qu'elles requièrent & toutes les modifications dont elles peuvent être susceptibles. Mais il n'est malheureusement que trop vrai que le peu d'attention que quelques physiciens accordent aux expériences qu'ils sont, rend les conséquences qu'ils en tirent aussi peu sondées que le seroient de pures hypothèses.

Je ne vous occuperai, Monsieur, que d'un seul objet qui a excité mon attention ainsi que celle d'un grand nombre de physiciens, & qui prouvent combien il est dissicile de saire des expériences vraiment

démonstravives.

On a eu à peine observé le grand nombre de phénomènes, dans les juels le fluide électrique joue l'unique ou le principal rôle, soit naturellement, soit par art, qu'on s'est imaginé qu'il devoit aussi en jouer un dans l'économie des animaux & des végétaux. Pour s'en assurer & découvrir ce qui peut résulter de son action dans les plantes. depuis plus de 40 ans on a exposé en divers tems à l'influence des machines électriques, des graines de moutarde & de cresson. ainsi que des jeunes plantes de diverses espèces, & on a cru remarquer que les unes & les autres croissoient en moins de tems & acquéroient plus de hauteur que d'autres de même espèce qui n'étoient point électrifées. On a donc regardé comme une vérité démontrée, que l'électricité accéléroit la végétation. Certains doutes qu'on a d'abord suscités contre cette opinion n'ont pu empêcher qu'elle n'ait été généralement reçue, & il ne s'agissoit plus que d'en tirer parti pour le jardinage & l'agriculture. Différentes Académies des sciences ont proposé des prix à ceux qui démontreroient ultérieurement cette influence de l'électricité à l'air libre, & qui en déduiroient des préceptes utiles: on a couronné les travaux de ceux qui ont allégué des faits qui paroissoient mettre hors de doute cette même influence.

Dans le tems qu'on élevoit sur les sondemens de cette doctrine des édifices magnifiques, lorsque M. l'abbé Bertholon, entr'autres physiciens, s'empressoit de nous donner un grand nombre de moyens ingénieux & nouveaux pour sertiliser nos champs & nos jardins par le secours de l'électricité, alors, dis-je, un orage imprévu se formoit & menaçoit de détruire tous les travaux de ce genre déjà fort avancés. Je participai à la consternation générale, dans laquelle surent d'abord les physiciens, & à la crainte de voir s'écrouler un système si beau & qui sembloit promettre de grands avantages. C'étoit M. Ingen-Housz, qui, après avoir lui-même soutenu cette doctrine universellement reçue, la rendoit douteuse, au moyen de certaines expériences que depuis

plusieurs années, il avoit faites à Vienne en Autriche, & qu'il avoit fait voir à plusieurs de ses amis, entr'autres à M. Sehwankardt, lequel par un empressement louable les publia dans une lettre adressée à son ancien professeur, M. Ehrmann, & imprimée dans le Journal de Physique du mois de décembre 1785.

Cette lettre n'eut pas plutôt paru, que M. Duvarnier se montra le défenseur du pouvoir attribué à l'électricité d'accélérer la végétation, & sur-tout de celui qu'on lui avoit reconnu sur la sensitive, mimoja, & que les expériences de M. Ingen-Houjz détruisoient entièrement. Cette critique de M. Duvarnier sut publiée dans le Journal

de Physique du mois de février 1786.

M. Ingen-Housz ayant su que M. Schwankardt avoit envoyé à l'impression le détail des expériences qu'il lui avoit montrées, a cru devoir les constater dans une lettre adressée à M. Molitor, professeur à Mayence. Cette lettre qui contient plusieurs autres objets intéressans se trouve dans le Journal de Physique du mois de sévrier 1786; mais à cette époque, M. Ingen-Housz n'avoit pas encore connoissance des expériences décrites dans un ouvrage latin de M. Gardini, intitulé de Influxu Electricitatis atmosphæricæ in Vegetantia, couronné en 1782 par l'Académie de Lyon, & publié en 1784. Il ne connoissoit pas non plus celles que M. Bertholon allègue comme très-décifives dans son ouvrage intitulé Electricité des Météores, & publiée en 1787.

M. Ingen-Housz s'étant procuré ces deux ouvrages, a examiné les expériences qui y sont contenues; il les a répétées & variées, & il a cru que le résultat de ses propres recherches l'autorisoit à publier que les expériences qui ont paru prouver que l'électricité positive ou négative accélère la végétation, ne sont nullement concluantes. Le Mémoire dans lequel M. Ingen - Housz a rendu compte de son travail a été imprimé dans le Journal de Physique du mois de mai 1788. On y trouve un grand nombre de faits exactement exposés, & si évidents, qu'ils ont paru décisifs à la plupart des

phyliciens.

La lecture de ce mémoire, & le silence profond qu'ont gardé les physiciens les plus renommés, & principalement ceux qui ont le plus travaillé à étendre la doctrine de l'influence de l'électricité dans la végétation, ont diminué de beaucoup la confiance que j'avois accordée

à cette doctrine.

Cependant une lueur d'espérance de voir ce beau système triompher m'y attachoit encore, lorsque je trouvai dans le Journal de Physique du mois de novembre 1788, une lettre de M. Carmoy, docteur en médecine, à M. le marquis de Vichi, dans laquelle sont les résultats de plusieurs expériences que ce médecin a faites, dans l'intention de comparer l'électricité positive à la négative, relativement aux plantes exposées à leur action.

M. Carmoy avoit cru observer dans ses expériences que l'une & l'autre électricité savorisoient la végétation, & que l'électricité néga-

tive surpassoit même en cela la positive à un degré sensible.

Je voulus savoir si mes propres observations ne pourroient pas fixer mon opinion, rendue chancellante par tant de faits contradictoires. Il me parut facile de décider la question au moyen de nouvelles expériences, pourvu qu'elles sussent faites avec beaucoup d'attention, sur-tout dans le choix des plantes, dans les degrés de lumière & de température auxquels ces plantes seroient exposées. Aucun physicien avant le célèbre Ingen-Hou/z n'y avoit eu égard, cependant on devoit savoir que les plantes croissent davantage à l'ombre qu'à la lumière, que celles de la même espèce qui n'eprouvent point le même degré de chaleur présentent des dissérences dans seur accroissement, & ensin que les plantes bulbeuses, enti'autres très-variées dans leurs espèces, & desquelles on s'est servi le plus généralement dans les expériences électriques, sont plus ou moins hârives ou précoces, & qu'elles offrent aussi de très-grandes différences dans leur accroissement.

Quoique ces considérations n'eussent point échappé à la sagacité de M. Carmoy, néanmoins comme ses expériences avoient été saites avec un très-petit nombre de grains de froment rensermés dans de la terre; que les résultats qu'il en avoit obtenus à diverses reprises n'étoient point assez uniformes, & qu'il me paroissoit peu probable que l'électricité négative eût la prérogative sur la positive, attendu que c'est cette dernière qui règne le plus souvent dans l'atmosphère; je m'empressai en conséquence de consulter l'expérience, asin de m'assurer si l'électricité positive ou négative accélère la végétation & savorise

l'accroissement des plantes.

M'étant pourvu de trois disques ou morceaux circulaires de liege ayant chacun trois pouces de diamètre, & 4 lignes d'épaisseur, & les ayant enveloppés séparément d'un papier brouillard, je mis sur chacun d'eux environ 100 graines de cresson. Je remplis de la même eau & à la même lauteur trois sou-coupes de porcelaine, & j'y mis stotter les trois disques. Je plaçai deux de ces sou-coupes à quelque distance l'une de l'autre, & chacune sur un petit guéridon ou support de verre; & après avoir posé la troissème sou-coupe entre les deux premières, je plaçai à côté de celles-ci deux grandes bouteilles de leyde ou de commotion ayant la même capacité. Au moyen de deux sils de métal, joints aux crochets de deux bouteilles, je sis communiquer avec leurs surfaces internes l'eau des deux sou-coupes qui étoient isolées ou placées sur les supports de verre.

Les choses étant disposées, ainsi que je viens de le dire, & les

trois îles, sur-tout, étant dans la même position, relativement à la lumière & à la température, j'électrisai les deux bouteilles, l'une positivement & l'autre négativement, & par conséquent j'électrisai de même les deux îles qui communiquoient avec ces bouteilles, par le moyen de l'eau dont elles étoient environnées, & j'entretins cette double électrisation pendant près de quinze jours, sans que j'observasse dans la végétation & l'accroissement des graines de cresson, semées sur les deux îles électrisées & sur celle qui ne l'étoit pas, d'autre différence que celle qui pouvoit provenir, comme je le soupconnai, du plus ou du moins de porosité, tant du liege que du papier qui l'enveloppoit, & par conséquent du plus ou moins d'humidité que

les petites plantes en recevoient.

Pour m'en convaincre je répétai l'expérience avec de nouvelles graines, avant aussi renouvellé l'eau dans les trois sou-coupes, & en me servant cette seconde fois des mêmes disques de liege, recouverts d'un nouveau papier; j'électrisai positivement celui qui l'avoit été négativement dans la première expérience, tandis que le second, que j'avois employé à l'électricité positive, sur lui même électrisé négativement. J'observai, comme je l'avois déjà fait, dans la végétation des graines de cresson répandues sur chacune des trois îles, une différence qui auroit pu m'en imposer, si j'avois employé un petit nombre de ces graines; mais en les employant en grand nombre dans mes deux expériences, il m'a été facile d'observer que ces graines se comportoient à peu-près de même dans les trois îles pendant leur développement & leur végétation, & j'ai remarqué que les petites plantes qui en sont provenues ont suivi de part & d'autre la même progression dans leur accroissement, & que la plupart ont acquis la même hauteur dans les trois îles. En un mot, je n'ai point remarqué de différence bien sensible entre les plantes électrisées positivement & celles qui l'ont été négativement, & je n'en ai pas observé davantage pour les plantes non électrifées.

Je me serois borné aux deux expériences dont je viens de parler, & je les aurois regardé comme décisives, si elles avoient été faites dans une faison savorable à la végétation & dans une température à peu près constante. Mais je m'en étois occupé au mois de décembre de l'année dernière, & la chambre dans laquelle je les saisois n'étoir chaussée que pendant le jour. J'ai donc cru devoir reprendre ces expériences, & j'ai commencé à m'en occuper de nouveau le 13 du

mois de mai de cette année.

Dans mes premières recherches je m'étois servi de la machine électrique à plateau, & de ma machine électrique à tassetas, pour électriser les bouteilles & les graines qui communiquoient avec elles. J'ai fait usage cette sois-ci d'une excellente machine électrique à cylindre de vetre, dite de nairne, dans laquelle un conducteur de métal se charge d'électricité aux dépens d'un autre conducteur de même grandeur,

qui communique avec le coussin ou le frottoir.

Au moyen de cette machine, j'ai électrifé au même degré les deux bouteilles de leyde, dont je m'étois déjà servi ; l'une a été électrisée politivement & l'autre négativement. Les graines de cresson avoient été semées en même nombre que la première fois sur les trois îles, dont deux communiquoient avec les bouteilles, la troisième étant placée hors de la sphère d'action de l'appareil électrique; mais dans une position semblable à celle des deux autres, par rapport à la lumière & à la température. L'électrifation a été commencée le 13 de mai à 6 heures du soir, & entretenue ou répétée jusqu'au 20 du même mois, qu'elle a cesse à 11 heures du matin. J'avois eu soin pendant tout ce tems de verser de nouvelle eau dans les sou-coupes pour remplacer celle qui se perdoit par l'évaporation; cependant j'observai que si le plus grand nombre des plantes étoient parvenues à la même hauteur dans les trois îles, quelques-unes des graines de cresson qui avoient été électrisées négativement avoient péri après la germination, ce qui m'engagea à recommencer l'expérience le même jour 20 mai, à 2 heures après midi, en changeant de place les deux disques de liege, de manière qu'ils fussent électrisés inversement. J'ai entretenu l'électrifation jusqu'au 26 de mai, & j'ai remarqué pour les graines de cresson électrisées positivement ce que j'avois observé pour celles électrisées négativement, à cette différence près que je suis fondé à regarder comme accidentelle, que la végétation étoit encore la même dans les trois îles.

Il paroît donc prouvé par mes expériences, ainsi que par celles de M. Ingen-Housz, que l'électricité excitée par nos propres moyens ne favorise pas sensiblement la végétation, & qu'en supposant que le fluide électrique, répandu en grandes masses dans la nature, concourt au développement & à l'accroissement des végétaux, il n'est point en notre pouvoir d'en augmenter les effets. Néanmoins, comme il pourroit en résulter des avantages inappréciables, il seroit à desirer que d'autres physiciens sissent des expériences qui infirmassent celles de M. Ingen-Housz ainsi que les miennes, & qu'ils parvinssent à démontrer incontestablement que le fluide électrique favorise la végétation; c'est pour cette raison, Monsieur, que je vous prie d'insérer ma lettre dans votre Journal.

Je suis, &c.



## DESCRIPTION MÉTHODIQUE

D'une espèce de Scorpion roux commune à Souvignargues en Languedoc, & Détails historiques à ce sujet;

Par M. AMOREUX fils, Dodeur en Médecine à Montpellier.

IL est assez reçu en Histoire-Naturelle que ceux qui s'apperçoivent les premiers d'une plante ou d'un insecte, s'en emparent comme d'une découverte qui leur appartient. N'est-ce pas abuser du titre & se parer d'une vaine gloire que plusieurs peuvent également revendiquer? La terre est couverte de plantes, d'animaux, de minéraux de toute espèce; le mérite de la découverte n'appartient vraiment qu'à ceux qui ont décrit tel ou tel être inconnu ou mal connu avant eux. Le même être peut exister en mille endroits dissérens; & si chacun prétendoit décrire & représenter tous les objets qu'il a sous les yeux dans le pays qu'il habite, dans ceux qu'il parcourt, que de descriptions, que de figures multipliées! C'est de cet abus que sont provenus tant d'ouvrages descriptifs & de nomenclatures qui n'ont point le mérite de la nouveauté, tant de répétitions inutiles, tant d'observations triviales & incomplettes auxquelles chacun se croit en droit d'ajouter son calcul.

Je ne crois pas m'attiret ce reproche en donnant la description d'une nouvelle espèce de scorpion (Pl. I) qu'on trouve en Languedoc: peutêtre se trouve-t-elle ailleurs. Il m'a paru toutesois que cet insecte n'étoit encore connu des Naturalistes que par les expériences curieuses de M. de Maupertuis, de l'Académie des Sciences; mais le caractère propre de l'insecte n'ayant pas été annoncé, & n'étant pas même exprimé dans les sigures, d'ailleurs assez exactes, que M. de Maupertuis a ajoutées à son Mémoire (1), on a été jusqu'ici dans l'idée que le scorpion de Souvignargues n'étoit qu'une variété du scorpion vulgaire, qu'il n'en disséroit que par sa couleur rousse ou fauve. C'est ainsi que les apothicaires qui en sont usage, l'appellent scorpion blanc on scorpion roux. La couleur est la seule dissérence qu'ils mettent entre cette espèce de scorpion & le scorpion si commun dans les provinces méridionales de la France, qui est brun ou noirâtre & plus petit.

Soit espèce ou variété, elle a été méconnue des auteurs systématiques & des nomenclateurs. Linné & Fabricius qui ont poussé de nos jours la

<sup>(1)</sup> Année 1731.

science entomologique aussi loin qu'elle pouvoit aller, n'ont sait mention, l'un que de six espèces de scorpion, & l'autre que de huit ou neuf espèces, sans y comprendre jamais celle dont il va être question dans ce Mémoire.

M. de Villers de Lyon ayant publié tout récemment un Ouvrage confidérable d'infectologie, avec la description d'une infinité d'espèces nouvelles ou mal connues, principalement de celles de la France méridionale 3 n'a fait mention que d'un seul scorpion, le plus commun, le plus connu, l'européen, & il a compris parmi treize citations qui sont la synonimie de celui-ci, le scorpion représenté par Maupertuis; d'où l'on peut conjecturer que M. de Villers a cru que c'étoit le même insecte, ou qu'il l'a pris pour une variété. Le caractère suivant pourra servir à convaincre du contraire ce naturalisse estimable, qui sera charmé sans doute d'avoir une espèce de plus à mentionner dans la suite.

Le scorpion de Souvignarques mérite de faire espèce à part: son port, sa taille, sa couleur, le sont suffisamment distinguer aux yeux du vulgaire; les entomologistes trouveront dans son petten, membre affecté à ce genre d'insecte (1), & dont la sonction n'est pas bien connue, un caractère spécifique. Par cela même, sa description sera courte, sa dénomination indicative, sa synonimie presque nulle, aucun auteur

classique n'en ayant parlé.

Pour procéder donc selon l'ordre des entomologistes modernes, j'établirai les phrases suivantes, auxquelles je serai suivre une explication & quelques réslexions philologiques, selon l'usage des dissertations académiques.

Nomen. Scorpio occitanus.

CHARACTER. Pedinibus 52 ad 60 dentatis.

SYNONIMIA. Maupertuis, Académie des Sciences, 1731, fig.

Amoreux, Notice des Insectes venimeux.

De Villers, Entomologia, l. IV.

HABITATIO. In Gallia Narbonensi, loco Sourignarques dido. In ruderatis.

DESCRIPTIO.

Corpus nudum, depressum, rusum, segmentis brunneis quasi imbricatum. Magnitudo duplo vel triplo major Europæo. Longitudo ab ore ad mucronem, 2 poll. &c. latitudo inter manus expansas, 2 poll. &c.

Caput non à thorace distindum.

Os retradum in pedore. Palpi duo porredi & retradiles cheliseri, nigri.

<sup>(1)</sup> Peelines soli Scorpionum generi proprii numero radiorum species dislinguunt. Philosph. Entomol. VIII, differ. §. 20.

Oculi 8. Quorum 2 majores approximati, prominuli supra thoracem, nigerrimi. 6 minores ad latus utrumque thoracis.

anus S. chela 2 frontales, angulata, tuberculata. Pollice & digito elongatis, intus ferratis.

Thorax rugosus, tuberculatus.

Pectines 2 albidi, inter pectus & abdomen plurimum dentati.

Pedes 8 pectori affixi, albefcentes, compressi, cursorii, femoribus poslicis longioribus. Tarsi articulis 4, imis hispidis, unguiculatis.

Abdomen annulatum, subtus spirulis pertusum quasi ocellis vel maculis

odo pidum.

Cauda elongata, nodosa, 6 articulata, torosa, angulata, tuberculata, supra sulcata; articuli sensim crescentes pellucidi, ultimo constato ex ampulla membranacea, surgida & mucrone, nigro, corneo, armato.

Observations sur le genre du Scorpion & sur l'espèce de Souvignargues.

Nul insecte ne mérite mieux ce nom, si les intersections ou les anneaux en font le principal caractère. Le scorpion est tout coupé, tout articulé; je compte sur son corps & ses membres plus de quatre-vingts pièces distinctes, dont soixante-dix pourroient en être détachées sans lui causer la mort, comme je l'ai éprouvé sur ceux que j'ai mutilés en leur retranchant la queue, les pattes, les bras & les pectens. Mais si tant de pièces jointes & articulées le rendent insecte complet, il lui manque un attribut qui distingue le plus grand nombre d'insectes dans leur état parfait, ce sont les antennes. Le scorpion a d'ailleurs cette privation commune avec quelques autres insectes, tels que les tiques aquatiques décrites par Muller (1), les phalanges, les araignées (2).

En déclommagement des antennes, les scorpions ont huit yeux. (Les araignées en ont aussi de six à huit. ) Huit yeux donnés par la nature à un insecte qui vit dans l'obscurité, paroissent être une prodigalité à ceux qui sont toujours disposés à se plaindre d'une inégalité de partage. Mais la nature qui ne fait rien en vain, a jugé sans doute ce nombre d'yeux nécessaire à un insecte qui a la tête immobile & confondue avec le thorax. Les deux yeux principaux sont placés au haut du corps, & sont très-apparens dans notre insecte; il les a toujours dirigés sur sa proie lorsqu'avec ses bras il la porte en haut & en avant de son corps, tandis qu'il ramène sa queue & son aiguillon par-dessus son dos en forme d'arc, pour piquer sa victime lorsqu'elle lui fait résistance, non pour se piquer lui-même dans un cas périlleux, comme on le croit vulgairement. Nous

<sup>(1)</sup> Mémoires des Savans Etrangers, tom. VIII. (2) Fabricii genera Insect. & Systema Entomolog.

avons donné (1) ailleurs la preuve du contraire. Les six yeux latéraux, qui sont aussi près de la tête, & plus petits que les deux précédens, mais noirs & saillans comme eux, servent à l'insecte à voir ce qui se passe à ses côtés. Le nombre & la position des yeux supplée donc à leur immobilité, comme la mobilité en tout sens des yeux du cameléon, supplée à l'immobilité de sa tête.

Les scorpions, quoique pourvus de huit yeux, suyent le grand jour, & ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que, quoiqu'ils aiment à faire leur séjour entre les décombres, sous les pierres & dans les lieux frais, ils sont tous habitans des pays chauds, d'Afrique, d'Amérique, du Cap de Bonne-Espérance, &c. Celui d'Europe ne se trouve qu'en Italie, en Espagne & dans les provinces les plus méridionales de France. Il n'est pas aux environs de Paris. M. de Linné sélicitoit la Suède de ce qu'elle manquoit de ce seul genre d'insecte: heureuse privation, dont tour autre qu'un naturalisse peut se consoler aisément.

Les bras du scorpion sont composés chacun de cinq pièces; ils sont portés au-devant du corps & de la tête, ou pour mieux dire, la bouche est presque cachée dans seur insertion. Toutes les parties articulées sont anguleuses & relevées de petites bossettes en sorme de perse. Le pouce & le doigt mobile qui sorment la pince sont plus alongés & moins grosdans le scorpion de Souvignarques que dans le scorpion ordinaire; ils ont

quelques ferratures intérieurement.

Les huit pattes latérales au thorax font applaties & composées de fix pièces; les postérieures, plus longues, en ont sept. Quand l'insecte court, car il court plus qu'il ne marche, il est tout pattes. Ses deux brasalongés semblent le servir encore; & dans cette attitude il paroît plus grand du double: lorsqu'il est en repos, il se rapétisse; ses bras, ses jambes, sa queue, tout se replie.

Deux fortes de peignes carrilagineux qui pendent en forme d'appendices à la base du thorax, & que l'insecte agite comme des nâgeoires,, sont le caractère propre du genre & de chaque espèce de scorpion, par le nombre des dents qui sont intérieures & un peu siéchies. Voyez la sig. 3,

Pl. I, groffie au microscope.

Le scorpion de Souvignargues a ses appendices proportionnellement plus longues qu'aucune autre espèce, & le nombre des dents est aussi plus grand. Nous en avons compté depuis vingt-six jusqu'à trente de chaque côté. Peut-être ce nombre varie-t-il avec l'âge. Quoi qu'il en soit , cinquante-deux à soixante dents ou rayons surpassent de beaucoup celles des autres espèces connues qui n'en ont que de six à trente-deux. Elles

<sup>(1)</sup> l'oyez nos expériences dans la Notice des Inscretes de la France réputés wenimeux.

doivent donc constituer une espèce distincte de celle que nous décrivons; elle ne peut être consondue avec le scorpion européen qui n'en a que

dix-huit, quelquesois seize.

L'abdomen du scorpion est divisé par cinq segmens transversaux qui sont en recouvrement; on y distingue huit marques particulières qui m'ont paru varier sur les dissérens individus que j'ai examinés. Elles sont estacées dans plusieurs, & plus apparentes dans un grand nombre; tantôt oblongues en sorme de boutonnière, tantôt rondes comme des yeux, de couleur jaunâtre plus claire que celle du ventre. Seroient-ce-là les sigmates qui sont placés latéralement sur les autres insectes? J'avois cru d'abord que ces marques n'appartenoient qu'aux semelles, qui ont le corps plus large; mais je les ai apperçues sur d'autres individus plus grêles. Voyez la sig. 2, Pl. I, du scorpion renversé.

Le dessus du corps, au désaut de thorax, est coupé de sept intersections jusqu'à la naissance de la queue, qui a six articulations très-mobiles; la penultième est la plus allongée, & la dernière, formée par l'ampoule à venin, est en poire ou en larme batavique, mais beaucoup plus renssée & arondie dans notre scorpion que dans le scorpion ordinaire. Tous les nœuds de la queue sont aussi plus gros & transparens; ils sont relevés de

huit ou dix angles, & comme sillonnés en dessus.

L'insecte est dans son ensemble plus grand, plus robuste & plus nerveux que le scorpion commun; il paroît ne lui céder que par les mains, chelæ, plus fortes dans ce dernier; mais pour en mieux connoître la différence, & voir tout le détail de sa structure, ses ornemens, ses points, ses lignes, ses tubercules, ses poils, il faut l'examiner à la loupe, & le voir vivant; l'insecte paroît brodé & plein de pointilles symmétriques. C'est ce qu'on a affecté de représenter dans les sigures jointes au Mémoire de M. de Maupertuis, qui sont un peu grosses au microscope. Notre dessinateur ne s'est pas attaché à ces points & à ces tubercules, son dessin est plus naturel, voyez la fig. 1, Pl. I. Il y a peu de vérité dans les tarses de celui de M. de Maupertuis. Un scorpion, dessiné au simple trait dans les Elémens d'Entomologie de Brunnich, paroît plus appartenir au nôtre qu'au scorpion d'Europe; il n'est accompagné d'aucune description particulière.

Pour motiver enfin le surnom que je donne à cet infecte, je ferai observer que les noms triviaux des différentes espèces de scorpions connus, étant tirés du lieu qu'ils habitent, & cette dénomination étant tolérée, quoique peu approuvée par les canons entomologiques (1), je m'y suis conformé, & je n'ai pas dû nommer autrement cette espèce que du nom de la province de France où elle a été jusqu'ici la plus remarquée. Souvignarques dans le diocèse de Nismes & à cinq lieues de cette ville,

<sup>(1)</sup> Philosophia Entomol. VII nomina, §. 39.

est le seul endroit de Languedoc où j'aie appris qu'on eût trouvé encore cette espèce de scorpion blanc ou roux. M. de Maupertuis avoit diz cependant que cette espèce habitoit la campagne de Montpellier & le scorpion commun dans les maisons. Je puis assurer que depuis près de trente ans que je parcours les environs de Montpellier, je n'y ai jamais appercu le scorpion dont il s'agit ici (1), & s'il étoit dans le pays, comme l'a avancé M. de Maupertuis, pourquoi cet académicien faisant ces expériences sur le lieu, se procura-t-il des scorpions de Souvignargues.

Il nous reste à examiner un point de l'histoire des scorpions qui n'est pas le moins intéressant à connoître. Le scorpion est-il vivipare ou bien ovipare, comme sont presque tous les insectes? La question paroissoit décidée depuis Ælien, en faveur du premier sentiment (2); il avoit été confirmé par l'observateur le plus expérimenté du siècle dernier, par Redi , & depuis soixante ans par l'illustre Maupertuis. Mais le plus célèbre entomologiste de nos jours élève un doute à ce sujet lorsqu'il

s'exprime ainsi: Viviparus dicitur (3) . . . an rece (4)?

L'expression d'Aristote semble aussi porter à croire que le scorpion n'est pas vivipare. Quin & scorpiones terrestres vermiculos ovorum specie pariunt complures & incubant. Mox ut prolem perfecerunt pelluntur ab ea ipsa, sicut araneis accidit, & interimuntur à suis liberis magno numero: sapius undenos pariunt, 1. V, hist. animal. c. 26. Pline a répété tout cela au chap. 25 du liv. XI, & tant d'autres l'ont dit d'après Pline, même ses commentateurs les plus modernes, qui n'ont fait aucune remarque sur ce dire du vieux tems.

Aristote peut bien avoir été déçu par cette fausse apparence d'œuf, de même que sur le nombre assez constant de onze petits. Un insecte peut naître tout formé sous une enveloppe membraneuse & naître d'un insecte

vivipare.

Quant à la première forme sous laquelle naît le petit scorpion, il n'est

(2) Non ova scorpii, sed fætus animantes pariunt. Olianus, lib. IV, c. 20.

(3) Mantiffa Insectorum, tom. 1, 1787. (4) Philosophia Entomol. V. Sexus, S. 12.

<sup>(1)</sup> C'est aux soins du savant Auteur du Dictionnaire de Physique, M. Henri Paulian, de Nisines, que je dois les scorpions vivans sur lesquels j'ai observé la forme particulière des petten, dont je n'avois pu déterminer le nombre des dents sur des individus secs, lorsque j'écrivois ma Notice des insestes réputés venimeux, page 42.

Je suis autorisé à annoncer avec l'agrément de M. Fabicius une nouvelle édition de sa Philosophie Entomologique, que je me propose de donner incessamment au Public avec des augmentations confidérables dans une de ses parties. Cet Ouvrage important est l'introduction indispensable à la science entomologique; il en contient tous les principes, les règles à suivre, les écarts à éviter, &c. Il sera cette fois orné de figures.

pas douteux qu'elle ne soit la même sous laquelle il paroît tout le reste de sa vie, à la grandeur & à la couleur près. J'ai vu de très-petits scorpions blancs & gris de perle, moins gros que l'acarus ricinoïdes: & Mathiole assure les avoir vus sous le ventre de leur mère ressemblant à des pous. Il improuve à cette occasion le sentiment d'Aristote. Le passage de Mathiole devient intéressant à connoître, le voici dans son entier: Plusquam mille e quingentos collegimus crassos e plurimum farctos. Plures inter eos faminas invenimus qua suos nuper editos fatus albos pediculi magnitudine, sub ventre secum ubique gerebant, singulis cruribus adhærentes; quapropter non ab re prodidit Aristoteles. . . . &c.

Après la ponte, le scorpion ne change plus de sorme, comme il seroit s'il naissoit d'un ver, & M. Fabricius en convient, lorsqu'en donnant le caractère générique de cet insecte, il dit (genera insect.): Metamorphosis completa. Larva octopoda, agilis, currens, omnibus partibus completa, imagini simillima...victus & larva & puppa & imaginis è rapina

insectorum vermiumque.

Si la larve & la puppe sont en tout semblables à l'insecte grossi, & qu'elles vivent de même, pourquoi les regarder comme dans trois états différens, l'insecte n'est-il pas toujours partait? La métamorphose proprement dite est un changement de sorme & de structure, mais le changement

de peau, sans celui de la forme, n'est qu'une mue.

Pour ce qui est du nombre des petits qui naissent de chaque semelle, il doit être plus grand que ne l'ont avancé Aristote & Pline. Redi en a trouvé, en éventrant des semelles, de vingt-six à quarante, & Maupertuis de vingt-sept à soixante; ce qui varie sans doute selon l'espèce & e lieu: mais ce qu'il y a de certain, c'est que le scorpion met bas deux sois l'an. Aristote avoit remarqué cette particularité (ib. c. 9), & j'ai eu heu de l'observer sur le scorpion européen ordinaire, auprès duquel j'ai trouvé des petits rassemblés, depuis le milieu du printems jusqu'à la sin de l'automne.

Je n'ai pas été assez heureux pour assister aux couches du scorpion; mais j'ai surpris souvent sous des briques & des pots casses dans mon jardin, des scorpions semelles entourés de petits qui paroissoient venir de naître. Je n'ai jamais trouvé ni œus, ni coques dans ces bauges à scorpion; j'y ai vu seulement des débris de cloportes, d'autres insectes & de ceux de

leur espèce.

Lorsque j'ai eu rensermé sous verre de jeunes scorpions gris avec des vieux, qui sont châtains ou noirâtres, ils ont toujours été la proie du plus sont. Cet insecte est plus cruel que vorace, il supporte long-tems la faim, il est lent à manger, & ce n'est que dans le moment qu'il repast qu'on voit le développement de sa bouche, labium bistaum, & de ses deux pinces intérieures qui sont en jeu, palpi cheliseri, sort dissérentes de ses longs bras sourchus, chelæ frontales.

#### 36 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Je supprime ce que j'aurois à dire des mœurs & 'des allures de cet insecte singulier; je ne dois pas répéter ce que j'en ai exposé dans ma Notice cirée.

#### LETTRE

#### DE M. PREVOST-DACIER.

Du Grand-Conseil de la République de Genève,

SUR LE PONT DE FER DE COALBROOKDALE.

## Messieurs,

La Vallée de Coalbrookdale, ou Vallée de la rivière du Charbon, est située dans le Shropshire, à l'est du pays de Galles. Elle est assez étroite, & arrosee par la Saverne. C'est une des principales sabriques de l'Angleterre pour les ouvrages de ser. On peut y arriver par la route de Shrewsbury, appelée aussi Sallop capitale du Shropshire; ou par celle de Ludlow, ancien séjour des Princes Gallois, dont le château subsiste encore.

Après avoir passé quelques montagnes, on apperçoit tout-à-coup cette vallée singulière, d'où s'élèvent nuit & jour des tourbillons de feu & de fumée, qui forment un tableau plus aisé à imaginer qu'à décrire. Rien ne seroit plus trifte que ce séjour, s'il ne présentoit pas l'image de l'industrie, & par conséquent d'une heureuse aisance. La végétation y est foible & maigre, comme dans tous les pays de mines; l'herbe n'a point ce beau verd qu'on admire en Angleterre, & qui est devenu en quelque sorte un luxe national, par les sacrifices que sont tous les propriétaires pour perfectionner les gazons de leurs parcs & de leurs jardins : les arbres sont rares, petits & dépourvus de feuilles ; le sol offre à chaque pas les traces du fer & du charbon, & les sombres ouvertures des mines creusées pour en extraire ces utiles minéraux: les oiseaux qui animent & égaient les provinces champêtres fuient cette terre trifte & stérile; & le plus morne silence régneroit dans toute la vallée, s'il n'étoit troublé par le bruit des forges, des machines à feu & des fournailes.

Cette première impression est bientôt effacée par le spectacle intéressant ressant d'une population belle & nombreuse, & des efforts de l'industrie qui ont tiré un si grand parti des matériaux que la nature offroit aux arts. On voit des maisons dispersées de tous côtés, qui forment de petits hameaux, remplis d'un nombre prodigieux d'ouvriers, d'énormes monceaux de ser & de charbon, de vastes sournaises, des sorges toujours en action, des chars de ser remplis d'ouvrages de même métal, ensin le sameux Pont de ser, qui joint les deux rives de la Saverne, monument unique en son genre.

A l'extrêmité de ce pont est l'auberge de Coalbrookdale, au-dessus de laquelle le terrein s'élève à pic à une grande hauteur. On a bâti sur cette éminence un joli temple dans le genre antique, qui forme

un belvédère très-agréable.

La nature semble avoir rassemblé là tout ce qu'on peut desirer pour le travail du ser; les mines de ce métal & celles de ce charbon sont souvent contigues; on les trouve même quelquesois rassemblées par couches alternatives; la pierre à chaux qui abonde est un sondant précieux pour le travail des mines; les montagnes voisines procurent des bois; un ruisseau qui se jette dans la rivière suffit pour faire jouer les martinets & les différens rouages dont on a besoin; enfin la rivière, qui communique à différens canaux, facilite l'expor-

tation de cette grande fabrique.

Le charbon est si abondant à Coalbrookdale, qu'une tonne pesant 2200 livres ne coûtoit, il y a quelques années, que deux schellings & six sols; ce qui revenoit à-peu-près à 3 sols de France le quintal: le prix a été porté dès-lors à 4 schellings la tonne. La nature a beaucoup fait sans doute; mais combien l'art s'en est prévalu! On ne se lasse pas d'admirer ses ressources. C'est-là qu'on voit tout l'estet de ces machines à seu, ou pompes à vapeur, persectionnées par MM. Watt & Bolton, au moyen desquelles on a tiré un si grand parti de la force des vapeurs pour opérer ce qu'aucune autre puissance méchanique n'auroit pu saire. La principale persection inventée par ces illustres artisses, consiste à se servir de l'action des vapeurs pour faire baisser le piston, qui ne retomboit précédemment que par le seul estet du poids de l'atmosphère, au lieu que la force des vapeurs ne connoît d'autre limite que celle de la résistance des cylindres dans lesquels elle est rensermée.

Une de ces machines à feu sert à faire remonter à cent pieds l'eau du ruisseau dont j'ai parlé. Elle est rassemblée dans un étang à une petite distance de sa chûte; un canal souterrain la ramène ensuite par une légère pente, immédiatement au-dessous de la machine, qui en élevant l'eau, augmente par ce moyen le volume du ruisseau, & le grossit pour ainsi dire à volonté, suivant ce qu'exigent les rouages qu'il doit saire mouvoir. Le cylindre de cette pompe à vapeurs a 66 pouces de diamètre: nous Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET.

en vîmes un de 8 pieds de diamètre, qui étoit destiné à un sousssez

pour les forges.

A une petite distance du bâtiment, est un grand fourneau dans lequel la mine est mise en susion, qui brûloit en 1787 depuis dix ans, sans interruption; ce qui est remarquable, car leurs fourneaux ne duient pas ordinairement aussi long-tems. On sait couler deux sois par jour la matière sondue sur un lit de sable, où elle suit le chemin qu'on sui a tracé, & sorme de la gueuse, que les ouvriers divisent en saumons avant qu'elle soit tout-à-sait restroidie. Les vastes soussilets qui entretiennent ce seu sont un bruit dont nos plus grandes sorges ne sauroient donner aucune idée. Ils sont dirigés par un seul homme, suivant ce qu'exige l'ardeur plus ou moins grande du seu. Il règne dans ces bâtimens une chaleur suffocante, que l'habitude sait supporter aux ouvriers à une distance dont il est impossible aux autres personnes d'approcher; mais l'ardeur de ce seu éblouissant nuit également aux yeux & à la poitrine des ouvriers, qui ont pour la plupart la voix soible & cassée, & l'air languissant.

On passe de-là aux forges où cette matière sondue, connue sous le nom de gueuse, est soumise à un second travail. Dans cette opération elle n'est pas réduire à l'état de sussion, mais seulement ramolie par l'action du seu; & elle passe ensuire sous des martinets qui sont mis en jeu par le ruisseau, de même que les sousses des sourneaux. La gueuse devient par-là un véritable ser malléable & propre aux disférens ouvrages de sabrique. Nous calculâmes qu'il se sondoit dans

Coalbrookdale environ mille quintaux de fer par jour.

Ce métal est si commun dans le pays, qu'on l'emploie à toute sorte d'usage: on en fait depuis les cylindres des pompes à vapeur jusqu'aux plus petits ustensiles de cuisine; des charettes solides ainsi que leurs roues, des coffres-sorts sondus d'un seul jet, ensin les ornières même du chemin. Comme le terrein est sablonneux, pour pouvoir charrier aisément les pesans sardeaux de ferraille, on a garni les routes à 10 ou 12 milles à la ronde de 4 ornières en ser, deux pour s'éloigner de Coalbrookdale, & deux pour y arriver; de manière que les chars se croisent à tout moment sans aucun embarras. Ils sont tous saits sur le même modèle; leur voie est précisément égale à la distance des ornières dans lesquelles les roues s'ajustent & s'engrainent exactement, & roulent avec une grande aisance. Les frais qu'a dû coûter un pareil établissement peuvent saire juger de la richesse de ces mines.

Mais rien ne peut en donner une plus haute idée que le Pont de fer, qui réunit les deux côtés de la Vallée. Ce pont, entrepris en 1778, fut achevé en 1780. Je joins à cette lettre une petite gravure que j'ai fait faire, d'après celle qu'on vend à Coalbrookdale, qui rend très-

bien l'aspect du pont & du paysage. Pl. II.

Le pont est d'une seule arche, en entier de ser sondu, & repose sur deux culées de pierre. Il a 100 pieds de long sur 24 de large, & sorme un arc de cercle élevé de 45 pieds au-dessus des culées, & de 55 au dessus de l'eau. Son poids est estimé de 500 tonnes, soit 11000 quintaux. L'arche est composée de cinq grands arcs de cercle, de 9 pouces sur 6 d'équarrissage; chacun desquels a été sondu en deux pièces, réunies au sommet de la voûte, soutenues & rassermies de chaque côté par 10 petits arcs de cercle & plusieurs pièces de ser. Les barrières, les trottoirs, la voie charrière, tout est en ser.

Une telle entreprise eût sans doute été impraticable dans un lieu moins savorisé par la nature & les circonstances; car il est aisé d'imaginer les dissipultés qu'on a dû éprouver pour jeter en sonte des pièces aussi énormes, sans aucun endroit soible ou mal lié, & pour les monter solidement à une si grande hauteur au-dessus d'une rivière prosonde & large de cent pieds. Il ne saut pas omettre une circonstance assez remarquable, c'est que pendant tout ce travail il n'est pas arrivé le moindre accident ni à l'ouvrage ni aux ouvriers. Voilà ce que peut l'industrie abandonnée à sa propre énergie, sans gêne, sans maîtrises & sans privilèges exclusifs.

J'ai l'honneur d'être, &c.

## MÉMOIRE

#### DE M. DE BOURNON,

Lieutenant de MM. les Maréchaux de France,

SUR LE PECHSTEIN ET L'HYDROPHANE.

#### PECHSTEIN.

M. \*\*\* à qui nous avions déjà l'obligation de savoir qu'il existoit de la terre de magnésie dans le pechstein de Ménil-Montant, voulant savoir si tous les pechsteins rensermoient la même terre, soumit à l'action de l'acide virriolique des échantillons de pechstein de Hongrie & d'Auvergne, ainsi que de celui de Ménil-Montant, Journal de Physique, février 1789. Ceux de Ménil-Montant s'exfolièrent & donnèrent des cristaux de sel amer, tandis que ceux de Hongrie & d'Auvergne ne se sont nullement exfoliés, ont donné des cristaux d'alun, mais aucun de

Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET. C 2

selle entre ces pechsteins; mais est-ce avec autant de raison que ce même chimiste, en laissant la dénomination de pechstein à ceux d'Auvergne & de Hongrie, voudroit rejetter de cette classe ceux de Menil-Montant? Son opinion paroît sondée sur ce qu'il regarde le pechstein comme une substance particulière; mais elle eût certainement été différente, s'il l'eût envisagé sous sa véritable nature, qui est d'être une modification particulière à plusieurs substances, qui, quoiqu'ayant entr'elles nombre de rapports, ont aussi de grandes différences; d'où s'ensuit nécessairement aussi des différences dans les substances dues à leurs modifications. Ceci a besoin de quelques explications, qui deviendront pour moi trèsprécieuses, si elles sont approuvées & acoptées par l'habile chimiste, auteur de l'observation que je viens de citer.

En 1785 j'ai dit dans l'Essai sur la lithologie de Saint-Etienne, que je regardois la matière grasse des trois règnes comme jouant un très-grand rôle dans la lythologie, par son union avec diverses substances, qu'alors elle modifie. Depuis cette époque, toutes mes observations sont venues à l'appui de cette manière de penser. Plusieurs chimistes ont observé la matière grasse dans nombre de substances différentes, & je suis trèspersuadé que dans toutes celles où elle entre, elle y porte un principe modifiant pour la substance avec laquelle elle s'unit. Je me bornerai ici à observer succinctement son union avec la substance quartzeuse, que dans ce même ouvrage j'ai considérée sous trois aspects différens.

1°. L'époque qui a vu naître la fin des cristallisations primitives, qui ont donné naissance au granit, a vu nécessairement naître en même-tems cette substance abondante en parties huileuses, à laquelle on a donné le nom d'eau-mère des cristallisations, & que je nomme matière grasse minérale. C'est l'union de cette matière grasse avec la substance quartzeuse des derniers granits qui se sont formés à cette époque, qui a produit ce quartz gras, souvent coloré en brun, qui existe dans tous ces granits, ainsi que dans les porphires, lorsqu'en outre des noyaux de feld spath, leur pâte jaspique en renserme de quartz : aussi ce quartz, qui assez habituellement est plus ou moins coloré en brun, ainsi que je viens de le dire, perd-il cette couleur au feu, & très-souvent répand, lorsqu'il est frotté ou pilé, une odeur très-désagréable, qui a sur-tout plus d'intensité an moment où on vient de l'extraire des substances qui le rensermoient. Cette marière grasse devenue plus abondante, n'a plus permis à la substance quartzeuse de s'y cristalliser, & l'a modifiée à l'état de calcédoine, substance qui fert de base à tous les jaspes qui tirent leurs couleurs de celle de la terre argileule qui s'est précipitée en même tems, & leur plus ou moins d'opacité de la quantité plus ou moins abondante de cette même terre. Lorsqu'elle domine sur la substance calcédonniene, le jaspe alors est trèsgrossier & a peu de dureté.

2°. À l'époque qui a vu naître la diminution progressive des eaux, dont aucune observation quelconque ne peut nous mettre sur la voie de la durée, à cette époque, qu'on peut, prendre à différens âges, la partie supérieure des montagnes, découverte long-tems avant la retraite absolue de ces mêmes eaux, étoit vivifiée par une végétation, nécessairement très-active dans le tems que leur pied plongeoit encore sous les eaux. Cette abondance dans le fluide aqueux devoit rendre l'évaporation trèsconsidérable, & décider en conséquence de très - grandes averses, qui entraînant alors pêle-mêle les débris de la végétation & de la décompofition de la partie découverte des montagnes, les déposoient ensuite dans la masse des eaux qui baignoient leurs pieds. Si on le représente qu'une nouvelle averse soit venue les recouvrir par de nouveaux derrimens des montagnes, l'évaporation des principes constituans de cet anus ligneux ne pouvant se faire, l'acide végétal mis à nud réagira tur la matière graffe végétale, & la changeant en bitume, donnera naissance à certains charbons de pierre d'origine ligneuse. Mais, si places différemment, & déposés au pied des montagnes de granit dont ils avoient été entroî és, on se représente ces mêmes détrimens ligneux restés à découvert, & exposés à l'action d'un fluide, tenant la substance quartzeuse en dissolution, la matière grasse ligneuse, sournie par une première décomposition du bois, s'unissant alors à la substance quartzeuse, qui commencera par remplir les intervalles des fibres ligneuses, & finira par les remplacer à mesure qu'ils se détruiront, donnera naissance à la substance que je considère sous le nom de pétro-filex, pour ne rien changer aux expressions consacrées à l'histoire-naturelle. J'ai dévéloppé cette formation avec plus de détails. dans la lythologie des environs de Saint-Etienne pag. 54 & suiv. & ai averti même dans cette brochure, que j'avois dépolé chez mon illustre ami, M. de Romé de l'Isle, une suite de pétro-silex. Ils ont tous été pris dans le même endroit, & présentent une progression intéressante, depuis celui qui a conservé les traces de son origine ligneuse, de manière à ne pouvoir laisser douter de cette origine, jusqu'à ceux dans lesquels ces traces diminuent progressivement, finissent enfin par disparoitre totalement, de manière qu'on seroit bien éloigné de les rapporter à cette origine, si les morceaux précédens n'avoient mis sur la voie. On peut facilement voir cette suite chez ce savant naturaliste, à l'extrême complaisance & honnêteté duquel tous ceux qui se livrent à l'étude de la nature sont accoutumés. On peut observer en outre, parmi ces morceaux. que souvent dans ceux qui ont conservé le plus parsaitement les traces de leur origine ligneuse, nombre de parties offrant sans doute plus de facilité à la destruction que les autres, ont été détruites en effet & remplacées par la substance sèche du quartz, modifiée par la matière graffe végétale ; mais dans ce cas, il paroît que par cette décomposition, ces parties ont

cédé promptement leur place à la substance qui se précipitoit, & qu'alors dans les parties quartzeuses, qui se sont déposées les premieres, le peu d'acide végétal qui s'étoit dégagé, ayant réagi sur la matière grasse, l'a noircie; du moins le pétro-silex, qui a remplacé ces parties, est-il habituellement coloré en noir, dans les endroits qui sont adjacens à ceux qui ont conservé les traces de l'origine signeuse. Telle est la substance que je considère comme appartenant à la matière quartzeuse, modifiée par la matière grasse végétale. Les bornes nécessairement resservées de ce Mémoire m'empêchent d'entrer dans de plus grands détails à son égard. Elle est beaucoup plus commune dans la nature qu'on ne l'imagine; nombre de pétro-silex n'ayant pas conservé de caractère assez décidé, pour faire reconnoître leur origine, ont souvent été rapportés à des substances

qui leur étoient parfaitement étrangères.

3°. Enfin, l'animalifation s'étant établie dans le sein des eaux, a été suivie de différentes époques dans lesquelles l'immensité de coquillages, madrepores, &c. que les premiers tems de cette animalisation, sans doute très-active, avoient vu naître, éprouvèrent une décomposition, & leurs detritus tenus en partie en division & en partie en dissolution dans les eaux, donnèrent en se précipitant naissance à la pierre calcaire muriatique ou secondaire. Cette époque de formation a aussi été celle des silex que renferme cette pierre dans quelques cantons: car lorsque l'on examine avec quelqu'attention la manière d'être des silex dans les roches calcaires, on ne peut douter que leur origine n'ait été instantanée avec celle de la pierre dans laquelle on les rencontre, & l'on abandonne bien vîte l'opinion de cette transition illusoire d'une substance en une autre, & de la pierre calcaire au filex si l'on pouvoit l'avoir adoptée. Lorsque les eaux dans lesquelles cette pierre calcaire se formoit, tenoient en outre en dissolution la substance quartzeuse, mais en proportion peu considérable à raison de celle calcaire, ce qui n'est pas difficile à imaginer, vu les preuves sans nombre que sournit la nature, de la propriété qu'avoient alors les eaux de dissoudre cette substance, & la grande quantité que la destruction des cimes découvertes des montagnes de granit devoit en apporter dans les eaux : dans ce cas, dis-je, il a dû dans ces mêmes cantons se déposer partiellement de petites parties quartzeuses, formant centre d'attraction pour les molécules de même nature dispersées dans le fluide; & de-là a dû résulter nécessairement ces petites masses plus ou moins arondies de filex disséminées dans la pierre calcaire qui se formoit. Mais les eaux qui avoient vu naître & mourir une quantité si contidérable d'animaux habitans des coquilles, &c. devoient être imprégnées d'une très-grande quantité de matière grasse animale, qu'on reconnoît encore aujourd'hui dans la pierre calcaire. Cette matière grasse a donc dû se précipiter avec la substance quartzeuse, & en a forma alors la modification qui porte le

nom de silex. Aussi est-il assez habituellement coloré par elle, & perd-il alors sa couleur, lorsqu'elle ne tient pas en outre à un principe martial,

& qu'il est exposé au feu.

D'après cette manière de considérer les trois modifications quartzeuses précédentes, il en résulteroit que le jaspe seroit dû à la modification de cette substance par la matière grasse minérale, le pétro-silex par celle végétale, & le silex par celle animale; mais ces trois modifications quartzeuses ont entr'elles des différences qui tiennent au local de leur formation; par exemple, dans le jaspe cette modification est toujours unie à une plus ou moins grande quantité de terre argileuse; dans le silex elle se trouve unie à la terre calcaire, qui souvent même y est trèsabondante, ainsi que l'indiquent ceux auxquels par cette raison on a donné le nom de silex calcaires; rien n'empêche aussi qu'il ne puisse s'y rencontrer quelquesois de la terre de magnésie: dans le pétro-silex ensin, il peut y être resté quelques- uns des principes appartenans au bois.

Venons maintenant à ce qui concerne le pechstein. Toutes les modifications du quartz par les trois différentes matières grailes, offient l'espèce de substance à laquelle son aspect a fait donner ce nom par les allemands. qui les premiers l'ont observée. Je n'ai encore aucune donnée qui puisse me faire connoître d'une manière entièrement satisfaisante à quoi tient cette très-lingulière modification; tout ce que je puis dite dans ce moment, c'est que ceux qui sont colorés en brun, prennent au seu une couleur noire souvent très-foncée, ainsi que l'avoit dejà observé M. Sage, & que plusieurs d'entr'eux m'ont fait sentir alors une forte odeur bitumineuse, tels, par exemple, que ceux des environs du Puy en Velay. Cette substance devroit-elle son existence à ce qu'une plus grande quantité de matière grasse seroit entrée dans la modification qui l'a produite? La calcédoine, ainsi que toutes ses différentes modifications, telles que l'agathe, la sardoine, le girasol, l'opale, &c. qui en contiennent très-certainement toutes, offrent un coup-d'ail qui pourroit être considéré comme une ébauche de celui que présentent les pechsteins (1): la matière grasse venant à entrer en plus grande abondance dans ces substances, ne

<sup>(1)</sup> J'ai dans mon cabinet plusieurs jaspes, qui présentent une partie de l'aspect propre au pechssein; mais la dureté qu'ils ont conservée, & qui leur fait encore denner sans se briser des étincelles très-vives lorsqu'ils sont frappés avec le briquet, ainst que le fait le pechssein, annonce qu'ils n'ont éprouvé qu'une partie de la modification qui a donné naissance à cette substance; d'autres sont parssaitement à l'état de jaspe dans une de leurs parties, & totalement à celui de pechssein dans l'autre. Il existe aussi des pechsseins dont l'origine sient simplement à une modification de la calcédoine; je crois que c'est à cette variété qu'il faut rapporter le beau pechssein blanc & diaphane de Caselete, près de Turin en Piémont.

pourroit-elle pas alors décider en effet dans ces pierres une modification plus complette qui se dévoileroit à l'extérieur par l'aspect qu'elles préfentent. Le pechitein en outre conserve une très-grande quantité d'eau de cristallisation, aussi décrépite-t-il fortement, & s'exfolie-t-il prompte-

ment lorsqu'il est exposé au seu.

Quelle que soit la cause qui opère cette modification dans les différens produits du quattz modifié par les matières graffes des trois règnes, il est très-certain que le pechstein se rencontre avec toutes. Dès 1785 la nature m'avoit montré cette substance dans les roches de jaspe & de pétro-filex; mais je ne l'avois point encore observée parmi les silex : cependant l'analogie m'en faisoit présumer l'existence & la découverte pour la suite, ainsi qu'on peut le voir, Essai sur la Lythologie des environs de Saint-Etienne, note 22, pag. 88; & depuis cette époque la découverte qui en a été faite parmi les substances calcaires & plâtreuses à Ménil-Montant, Saint-Ouen, & à Argenteuil est venu vérisser mes soupçons à cet égard. Une quatrième place qu'occupe encore quelquefois cette substance, est les filons des montagnes, & c'est encore par suite de l'union de la matière grasse avec la substance quartzeuse. Assez ordinairement les gangues des filons sont un produit de la cristallisation; ainsi il a dû arriver de même des époques où la matière grasse, ou eau-mère de la cristallisation, s'est formée & a modifié la substance quartzeuse qui s'est précipitée postérieurement à elle; aussi est-il très-commun de rencontrer du quartz gris coloré en brun dans les filons, & les ouvriers s'apperçoivent-ils trèssouvent de la mauvaise odeur que certains de ces quartz répandent sous les coups multipliés de leur marteau. Un des plus beaux de ces pechsteins des filons est sans contredit celui d'un beau jaune diaphane, qu'on rencontre dans un large filon de spath pesant & de spath sluor mêlé de quartz, à Ambierle, près de Roanne.

Je conclus donc de ce que je viens de dire, que le pechstein étant une modification particulière de la calcédoine, du jaspe, du silex, & même de certains quartz des filons, & ces substances ayant nécessairement entr'elles des différences qui tiennent, ainsi que je l'ai dit plus haut, à la place que la nature leur a assignée, les pechsteins, dus à ces différences modifications, peuvent avoir entr'eux, & ont même en effet, des différences marquées; mais que ce n'est cependant pas une raison pour resuser à aucun d'eux la dénomination donnée aux autres. D'ailleurs, comme cette dénomination ne porte que sur l'aspect que présente cette pierre, sans désigner en rien aucunes de leurs parties, soit constituantes, soit intégrantes, elle ne porte avec elle absolument aucun inconvénient.

#### HYDROPHANE.

On commettroit une aussi grande erreur de nomenclature, en prenant pour caractère spécifique de l'hydrophane, celle dans laquelle l'analyse auroit auroit montré telle ou telle substance, & resusant le même nom à toutes celles où ne se retrouveroient pas les mêmes substances, ou qui pourroient en offeir quelques-unes de dissérentes, quoique présentant le même propriété, qui est de devenir transparentes après avoir été plongées dans l'eau; car il en est absolument à l'égard de l'hydrophane comme à celui des pechsteins; elle appartient de même à toutes les substances produites par les medifications de celles quartzeuses par la matière grasse des trois règnes, c'est-à-dire, à la calcédoine & toutes ses dissérentes modifications, aux jaspes, aux pétro silex, aux silex, & aux quartz modifiés des filons; mais elle est plus riche encore que le genre des pechsteins, en ce qu'elle appartient en outre aussi à ce même genre. La nature tenant une marche plus découverte dans la formation de cette substance, cette formation est aussi plus facile à saisir pour le naturalisse. Les circonstances m'ayant mis à même d'en faire une étude particulière, tant sur place que d'après la collection très-suivie & très nombreuse que j'en ai dans mon cabinet,

je crois pouvoir entrer à son égard dans les détails suivans.

Toutes les modifications quartzeules par les diverles matières grasses, dont j'ai parlé dans le cours de ces observations, appartiennent à la cristallisation confuse, & ont retenu en conséquence beaucoup d'eau de cristallisation; soit à raison de ces parties d'eau interposées entre les parties de leur substance, soit à raison aussi de la matière grasse qu'elles renferment, il est très-certain que leurs parties intégrantes, moins homogènes que dans le quartz pur, & dans un contact moins absolu, permettent plus aisément aux diverses causes destructives, de porter leur action sur elles, & se décomposent en conséquence beaucoup plus facilement que le quartz pur. A raifon aussi de ce moins d'homogénéité dans leurs parties, & sur-tour du contact moins absolu de ces mêmes parties, toutes ces substances sont beaucoup moins diaphanes que le quartz pur, lors même qu'elles ne sont pas rendues opaques, soit par une terre argileuse ou calcaire disséminée, soit par la matière grasse, devenue pour elle matière colorante; mais cependant comme l'eau, que nous avons vu qu'elles avoient toutes conservée, & c'est ce qui s'oppose au contact immédiat de leurs parties, est pour la lumière un corps réfringeant, elles jouissent d'une demi-diaphanéité, qu'on peut appercevoir dans celles où elle n'est point obscurcie par les causes que j'ai citées plus haut, tel que dans les agathes, calcédoines, opales, girasoles, &c. Un premier degré de décomposition vient-ilà se faire éprouver à elles, l'eau de cristallisation qui leur étoit étrangère, mais entroit cependant au nombre de leurs parties intégrantes, est la première qui se dégage avant qu'une décompolition plus complette en fasse dégager à leur tour, celles des parties constituantes que seur évaporabilité rend susceptibles de ce même dégagement. Il résulte de ce premier degré de décomposition que les parties de la pierre ayant perdu une substance qui les mettoit dans le cas d'avoir Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET.

du moins une sorte de contiguité les unes avec les autres, elle devient plus légère & plus tendre, & par suite de la même raison devient aussi opaque. L'air, il est vrai, remplit le vuide laissé par l'eau qui s'est dégagée; mais outre qu'il met ces parties dans le cas d'avoir entr'elles une force d'adhésion bien inférieure, comme il est infiniment moins réfringeant que l'eau, les rayons de la lumière ne sont plus réfractés dans les interstices de cette pierre, & elle devient nécessairement opaque; mais elle a beaucoup de tendance à reprendre l'eau qu'elle avoit perdue, tendance qu'elle montre par l'adhérence très-forte qu'elle contracte avec la langue, lorsque cette dernière y est appliquée; aussi lorsqu'on la plonge dans l'eau, elle reprend assez vîte celle qui s'en étoit dégagée; & comme dans la décomposition qu'elle avoit éprouvée, elle n'avoit, ainsi que je l'ai déjà dit, perdu aucune de ses parties constituantes, reprenant alors la seule partie intégrante qui lui manquoit, elle doit nécessairement reprendre le même aspect qu'elle avoit avant sa décomposition; & c'est en effet ce qui lui arrive, & à quoi tient la propriété qui caractérise l'hydrophane. Je suis même très-persuadé que s'il étoit possible que cette eau, qui lui est rendue, fût retenue dans des lieux aussi étroits qu'elle l'étoit avant sa décomposition, non-seulement on rendroit à cette pierre sa première transparence, mais on lui rendroit encore sa première dureté: cette pierre en se séchant perd de nouveau cette eau & redevient opaque. La décomposition devenant encore plus considérable, elle perd alors, en outre de cette eau de cristallisation, plus ou moins de ses parties constituantes les plus volatiles; si dans cet état on la plonge dans l'eau, ce fluide, quelque longtems qu'on l'y laisse, ne pouvant alors lui rendre tout ce qu'elle a perdu, elle conserve son opacité, & rien dans ce cas ne peut plus rétablir sa première transparence. Une décomposition complette la réduit à ses principes les plus fixes, & la fait passer à l'état de terre argileuse, résidu commun de toutes les substances, tenant à celles d'origine première.

Ce qui prouve qu'en effet dans les substances qui sont passées à l'état hydrophane, elles n'ont perdu que l'eau de cristallisation, qui étoit étrangère à leur nature, & que non-seulement elles n'ont perdu aucune de leurs parties constituantes, mais qu'il n'y a même eu aucun dérangement dans le rapport de ces parties entr'elles, est la manière dont l'opale qui n'a encore éprouvé que le degré de décomposition propre à la faire passer à l'état d'hydrophane, & est d'un blanc mat & parsaitement opaque, se conduit, lorsqu'on lui rend l'eau qu'elle avoit perdue : non-seulement elle reprend la transparence qui lui est propre, mais elle reprend de même encore le chatoyement qui la caractérise. J'ai plusieurs de ces opales, dont une partie seulement a éprouvé le premier degré de décomposition, & est d'un blanc mat, tandis que l'autre partie est parsaitement intacte. Lorsque par l'immersion dans l'eau, on a rendu à la partie opaque son premier aspect, il seroit alors impossible de pouvoir reconnoître quelle étoit la

partie qui étoit opaque avant cette immersion. Jettons maintenant un coup-d'œil particulier sur les substances appartenantes aux différentes modifications quartzeuses par la matière grasse des trois règnes, &

acquérant la propriété hydrophane.

La belle calcédoine de Féroé, qui la première nous a fait connoître cette pierre intéressante, est un garant connu aujourd'hui de tous les naturalistes, de l'existence de l'hydrophane avec la calcédoine. Il est vrai que considérant cette hydrophane sous un faux point de vue, on a mieux aimé regarder la croûte blanche extérieure, qui souvent enveloppe ces pierres, comme une calcédoine imparfaite, ou comme une excrétion de la matière plus fine, qui se portant au centre, formoit la calcédoine. (tel est, par exemple, le sentiment de Bergman, Opuscules chimiques. tome 2, pag. 67), on a mieux aimé, dis-je, s'arrêter à considérer cette croûte sous ce faux rapport, que de reconnoître que ce n'étoit en effet qu'un produit de la décomposition plus ou moins avancée de la calcédoine; il suffisoit cependant pour cela d'observer simplement, que cette croûte ne se formoit jamais que sur la calcédoine située de manière à être exposée à la décomposition. J'ai dans mon cabinet une suite de calcédoines mammelonnées, intéressante en ce qu'elle présente une suite bien suivie de ce passage de la calcédoine à l'état d'hydrophane. depuis le degré le plus léger de décomposition de cette substance, jusqu'à ce que sa décomposition complette l'ait fait totalement passer à l'argile, en passant par celui d'hydrophane plus ou moins parfaite. Elle vient des roches de jaspe du Forez.

On connoît de même aujourd'hui, dans tous les cabinets, les hydrophanes qui tiennent à la décomposition de l'opale & de la girasole; mais j'imagine qu'on lira peut-être avec plaisir l'observation suivante, qui vient en preuve de ce que j'ai dit à l'égard de leur nature. L'année dernière revenant d'une promenade minéralogique, que j'avois faite en Forez, je remarquai avec grand plaisir, dans un canton renfermant nombre de roches de jaspes, un gros fragment de roche argileuse, garni de plusieurs noyaux d'une fort belle girasole jaune. Comme il pleuvoit alors assez fortement, je ne pus m'arrêter, mais je me promis bien après avoir observé exactement sa place, de lui faire une visite lorsque le tems me le permettroit. Il se passa plusieurs jours avant que je pusse remplir ce projet, & pendant cet intervalle le tems avoit été sec : arrivé sur les lieux, je cherchai pendant fort long-tems ma pierre, qui cependant étoit d'une profleur affez considérable, & ne pouvois la reconnoître; cependant la place que j'avois parfairement observée me l'indiquoit, mais au lieu d'une pierre garnie de girasole jaune & d'une fort belle transparence, je n'appercois plus qu'une pierre couverte de petites taches d'une substance opaque & d'un fort beau blanc. Je me doutai du tour que la nature me jouoit, & mis en pièce certe masse, qui a enrichi mon cabinet d'une

Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET.

charmante suite d'hydrophanes. Ce ne sut que lorsque je parvins à une certaine prosondeur dans cette pierre, que j'arrivai ensin à la girasole intacte, & ayant tout son éclat. Comme cette pierre argileuse, qui provenoit de la décomposition complette d'un jaspe, étoit très-poreuse, ce n'étoit en esset aussi, qu'après en avoir détaché toute la partie que les eaux pluviales pouvoient pénétrer, & étoit en conséquence exposée à une alternative babituelle d'humidité & de sécheresse, qui décidoit la décomposition de la girasole, que je pouvois rencontrer celles qui pouvoient avoir

échappé à cette décomposition.

La calcedoine servant, ainsi que je l'ai dit précédemment, de base au jaspe, qui n'est opaque qu'à raison de la terre argileuse dont elle est alors intimement pénétrée, & cette substance passant, ainsi que nous venons de le voir, à l'état d'hydrophane, par un commencement de décomposition, celle qui sert de base aux jaspes peut éprouver cette même décomposition; aussi les jaspes passent-ils en effet à l'état d'hydrophane. Dans cette modification, qui n'est éprouvée que par la substance calcadonienne. qui lui sert de base, cette substance devient d'un beau blanc, & la terre argileuse qu'elle rensermoit, & que sa couleur quelconque sait saillir sur ce fond blanc, fait un assez joli effet. Ce qui prouve parfaitement, que ce n'est véritablement qu'à sa décomposition que le jaspe doit cette modification, c'est que ce n'est que sur la surface extérieure des roches de jaspe qu'on la rencontre; encore dans ce cas ne forme-t-elle assez ordinairement qu'une couche très - mince; mais pour avoir des morceaux plus intéressans, c'est parmi les fragmens de ces roches, disséminées sur la surface du terrein qui les environne, qu'il faut les chercher. J'en ai trouvé de la plus grande beauté; parmi ces jaspes, ceux dans lesquels la terre argileuse est disséminée avec très-peu d'abondance, & qui, lorsqu'ils sont sciés en plaques minces, produisent, à raison de cette terre argileuse clair-semée, qui souvent y a une forme comme ramissée, l'aspect de la fubstance, à laquelle M. Daubenton a donné le nom d'agathe mousseuse; ces juspes, dis-je, sont les plus agréables dans cet état, parce que reprenant dans l'eau la demi-transparence qui leur est propre, & cette demitransparence n'étant pas obscurcie par l'abondance de la terre argileuse, il est facile de l'appercevoir après leur avoir fait subir cette immersion.

Les détails que je viens de donner, m'empêchent d'entrer dans ceux du même genre, qui ont trait aux hydrophanes dérivant des pétro-filex & filex; je dirai feulement que ces substances éprouvent toures deux la même modification, & par les mêmes raisons; & j'ajouterai simplement, que je n'ai rencontré l'hydrophane bien prononcée dans les silex, que dans quelques morceaux de pechstein dérivant d'eux; cependant elle doit exister de même avec les silex; mais comme la décomposition en est plus facile que celle des aurres substances, produisant la même modification, & se sait sans doute, d'après cela, d'une manière plus prompte & moins

graduée; il devient plus difficile par-là de saisir le véritable point de la décomposition, où la substance n'a perdu que son eau de cristallisation, & conserve encore toutes ses parties constituantes. Le pechstein m'a de même sourni de sort beaux morceaux d'hydrophane; mais une observation qu'il m'a présentée, c'est que par cette même décomposition, qui le sair passer à l'état d'hydrophane, il y en a plasseurs, qui au lieu de prendre ce beau blanc mat des substances précédentes, conservent, d'une manière louche, il est vrai, une grande partie de leurs couleurs.

Je terminerai enfin cette division concernant les hydrophanes, par dire que j'ai dans mon cabinet cette même substance, formant des veines d'un beau blanc, dans un morceau de mine de cuivre. La substance quartzeuse modifiée dans les filons par la matière grasse, à laquelle nous avons déjà vu appartenir une des variétés du pechstein, donne donc aussi

encore naissance à l'hydrophane.

M. Bergman, Opuscules de Chimie, tome 2, pag. 76, cite la stéatite hydrophane. Je n'ai jamais rencontré cette propriété dans cette substance, & ne la conçois même pas. N'auroit-il pas été trompé, ainsi que M. Britekmann, par quelques morceaux d'hydrophanes analogues à ceux que je viens de décrire, & que le toucher gras & onctueux qu'ils présentent habituellement, leur aura fait rapporter à la stéatite? Quant au jade, comme je suis assez tenté de le considérer comme appartenant à une modification de la calcédoine, je ne serois pas étonne qu'il se présentat de véritables hydrophanes dans cette substance; je n'en ai cependant point encore rencontré.

M. Gerhard, dans un Mémoire lu à l'Académie de Berlin en 1777, & qui a été cité depuis dans le Journal de Physique, supplément, 1782, pag. 132, n'avoit qu'un pas à faire pour découvrir la véritable nature de l'hydrophane, lorsqu'il dit qu'elle sert d'écorce à la chrysoprase, à la calcédoine & au pechstein; il lui sussification de ces substances, sans s'arrêter à la considérer comme leur étant étrangère. Dans l'analyse qu'il en donne il ajoute qu'il a reconnu qu'elle étoit composée de terre alumineuse, de terre vitristable & de matière grasse. Voilà donc la matière grasse reconnue dans l'hydrophane, & par conséquent aussi dans la calcédoire, la fardoine, l'opale, la girasole, l'agathe, le jaspe, le pechstein, le petro-silex & se siles.

Errata pour la Lettre de M. DE BOURNON, insérée dans le Cahier du mois de Juin 1789.

Page 452, ligne 10, il résulte pour ce à la lecture, lisez il résulte pour celui-ci lbid. lignes 26 & 27, identique celle, lisez identique à celle Page 454, ligne 19, étonné devoir, lisez étonné de voir lbid. ligne 39, Rion Pezzoulin, lisez Riou Pezzouliou Page 455, ligne 14, de la difformité, lisez de la diaphanéité lbid. ligne 31, approchées, lisez rapprochées lbid. ligne 34, à eux, lisez à elles Page 457, ligne 5 de la note, la mixte, lisez la mâcle.

#### DESCRIPTION

DES VOLCANS ÉTEINTS D'OLLIOULES EN PROVENCE;

Par M. BARBAROUX, de Marseille, Avocat.

Second Mémoire, contenant la description du Volcan de Sainte-Barbe.

PLUSTEURS chemins conduisent à la montagne de Sainte-Barbe; le moins difficile est celui qui passe auprès du château de Grimaldi. On ne marche, pendant long-tems, que sur une roche calcaire, coupée par quelques bancs d'une pierre marneuse, que l'air décompose, & sur laquelle la nature a dessiné, au hasard, des dendrites serrugineuses. Il n'est dans le chemin rocailleux qu'une chose digne d'être observée; c'est une terre alumineuse sèche, un véritable tripoli, adhérent à la pierre calcaire qu'il semble avoir pénétrée; sa couleur est rouge, il fait quelqu'effervescence à l'eau-forte par la terre alkaline qu'il contient. Peut-être existe-t-il plus haut quelque tripolière recouverte par les laves. Il est certain que les eaux, en se filtrant dans les scissures des rochers, ont laissé par-tout des dépôts qui consistent son existènce.

Cette partie de la montagne est coupée par plusieurs ravins, où les argiles, les marnes & les matières volcaniques se trouvent en abondance. Le sable est fort commun au Castelas. Toutes ces matières ont été charriées par des torrens; elles sont l'ouvrage de plusieurs révolutions, sur lesquelles il est inutile d'interroger la nature, puisqu'elles ne présentent rien de remarquable. Plus bas est une carrière de marbre rouge dont M. l'abbé Papon a fait mention; elle se trouve sur le chemin de Marseille. C'est sur cette carrière que pesent encore les ruines d'un vaste château. Tous les jours il s'en détache quelques pierres; ainsi tomberont ces privilèges téodaux arrachés à l'ignorance de nos pères, & si cet antique donjon est pour le philosophe un point de vue assligeant, sa vétusté fait

une image qui console l'homme sensible.

Nous avons dit que la montagne de Sainte-Barbe avoit été détachée de la courtine par la fluctuation des eaux, que les gorges des montagnes voisines repoussoient sur cette digue, déjà crevassée par le seu. Certainement le cratère se trouvoit-là, car le plateau de Sainte-Barbe n'est qu'un amas de laves poreuses & de matières calcinées.

Je n'avois pas fait mention dans mon dernier Mémoire des pierres

roulées qui se trouvent au-delà d'Ollioules lorsqu'on avance vers la mer. Elles ont été portées dans cet espace par les mêmes courans qui partagèrent nos deux montagnes. C'est sur-tout à la campagne de M. Burel que ces gros galets sont plus nombreux. On m'assura qu'on les trouvoit sous la terre dans une étendue assez longue & large à-peu-près comme le lit d'une rivière.

Les pierres calcaires s'étendent jusqu'au sommet de la montagne où l'on rencontre d'abord quelques ébauches de prismes. Le basalte en est graveleux, comme celui de la courtine, dans l'endroit qui leur fait face. Le quartz y est aussi abondant, & l'on ne peut douter que les laves des deux montagnes n'aient été vomies par un même cratère, & qu'elles n'aient formé un même courant, divisé dans la suite par une catastrophe locale.

Dès qu'on s'est élevé au-dessus de ces basaltes, on ne marche plus qu'au milieu des laves cellulaires. Cette platte-forme est égale en élévation à celle de la courtine; elle est moins étendue, mais l'action du seu s'y montre avec des caractères plus évidens. L'âncienne chapelle de Sainte-Barbe est au milieu; ses murs noirs la sont ressembler à une pièce de sonte.

Le point de vue est admirable; il faut le peindre & non le décrire. Par-tout sont des entassemens de laves rouges, noires, bleues, plus ou moins décomposées, & dont l'ensemble offre à l'imagination le spectacle

effrayant d'une nappe de feu.

En avançant vers le milieu du plateau, on apperçoit qu'il est un peu concave & configuré en portion de cercle. Tout porte à croire que la bouche du volcan étoit voisine. Peut-être même est-ce ici une portion d'un cratère dont le reste aura été emporté par les eaux. Ce que je puis assurer, c'est que sur les montagnes volcaniques des environs, on ne trouve, nulle part, des terres aussi rouges & des laves scorissées aussi abondantes.

Le côté du nord n'offre rien d'intéressant, tout y est calcaire; les pierres y sont d'une dureté extrême, & elles ont un son argentin particulier. La montagne est inclinée vers l'onest, mais à une certaine distance elle s'élève insensiblement de plusieurs toises. C'est-là que les laves se sont arrêtées; elles ont sormé deux courans: l'un s'est porté sort au loin dans les valsons du sud, l'autre ne s'est avancé que très-peu vers le nord. Il paroît s'être ensoncé sous les rochers calcaires, ou peut-être que ceux ci se sont sormés sur la lave. Ces matières sont consondues ensemble, mais je ne les ai vu adhérentes nulle part. La calcaire doit rensermer des coquilles; on m'a remis une came pétrissée qui, dit-on, avoit été trouvée dans l'endroit le plus élevé.

Les argiles volcaniques, les pouzzolanes, les basaltes mêmes se présentent ici. On désrichoit ce terrein, lorsque je sus le parcourir, & j'eus le plaisir d'y voir le mêlange de toutes ces matières, à la prosondeur de plusieurs pieds. Ce qui me frappa le plus, c'est une quantité de petits prismes basaltiques qu'on retiroit de dessous ces argiles; on en avoit formé une muraille: j'en vis soit peu de réguliers; mais dans le nombre, je ramassai les plus jost. Un de ces prismes est un tétraëdre de trois peuces de hauteur sur un pouce de diamètre. L'autre n'est qu'une portion d'un prisme pentagone; sa hauteur est seulement d'un pouce; tandis que son diamètre en a deux & demi. Le basalte de ces prismes est très-compacte, & n'estrire pas l'aiguille aimantée, quoiqu'il ait dans son intérieur un aspect ferrugineux. L'extérieur se décompose, & sa teinte est verdâtre.

Rien n'est plus digne de fixer l'attention d'un naturaliste que le courant qui s'est jette dans la partie du sud-ouest. Je ne puis pas dire que les ravins dont elle est coupée soient l'ouvrage de certe rivière de seu; la montagne étoit, encore sous les eaux, lorsque le cratère vomissoit des laves enslammées, & sans doute qu'elles ne pouvoient pas se porter bien loin au milieu d'un élément qui les combattoit; cependant les vallées voisines, sont remplies de matières volcanisées, peut-être qu'elles y ont été entraînées par les eaux de la mer ou par des pluies impétueuses.

C'est au quartier du Lançon, à la campagne de M. Lardier, que se trouvent les laves les plus curieuses. On peut y suivre tous les degrés d'altérations de ces marières, depuis le basalte le plus dur jusqu'à l'argile la plus molle. Je vis avec plaisir qu'on avoit pratiqué des excavations pour applanir un jardin, & qu'on en retiroit des laves de toutes les couleurs, remplies pour la plupart de cristallisations spathiques. A peine avoient-elles éprouvé l'action du soleil, qu'elles se réduisoient en petits fragmens semblables au Rapillo des italiens. Toutes les laves poreuses ou compactes ressemblent à des boules, & cette forme me porte à croire, qu'elles n'ont été portées dans le vallon, qu'après avoir roulé long-tems dans les eaux. J'en ai vu qui se séparoient en couches concentriques, & celles-là devoient, peut-être, leur forme sphérique à quelque cause particulière.

On a beaucoup raisonné sur la formation des basaltes arrondis; mais comment assigner une causé générale, à ce qui ne tient qu'à des circonstances locales & à des accidens particuliers? Si le basalte peut se configurer en boule, comme le pense M. Faujas & comme la superbe butte d'Ardenne dans le haut Vivarais, semble l'annoncer; ces cas sont asser rares. Quelquesois le refroidissement subit lui imprime cette forme; il est naturel en effet que les laves, en se précipirant au milieu des eaux, se retirent sur elles-mêmes, se pelotonnent & se gercent. Il arrive alors que l'intérieur de ces masses se refroidit plus tranquillement que la surface extérieure; il s'y forme un noyau plus dur, plus compacte que le reste de la croûte. Le tems, à qui rien ne résiste, enlève bientôt cette espèce d'écorce, & il ne reste plus qu'une boule plus ou moins arrondie, dont il

se détache de nouveaux seuillets, à mesure que la décomposition gagne vers le centre.

Ainsi l'on peut dire, qu'en général, tous les basaltes arrondis ne sont que l'effet d'une décomposition, qui se porte d'abord sur les angles des pierres. J'ai vu quelquesois le granit se déliter de cette manière; & l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille est ornée, dans le cloître, de vieux tronçons de colonnes qui se divisent en écailles, comme la plupart des basaltes en boules.

J'ai soigneusement examiné la disposition des matières volcaniques; à la campagne de M. Lardier la terre labourable n'a guère que deux pieds de prosondeur; au-dessous sont des glaises & des bols argileux mêlés avec des laves décomposées, des basaltes plus ou moins durs & des pierres calcaires en masses détachées. Les eaux ont déposé sur ces dernières le fer qu'elles ont enlevé des laves, & elles y ont formé des ramissications différentes des dendrites; en ce qu'elles ne pénètrent pas, comme celles-ci, dans la masse du rocher, & que leur aspect est métallique.

Cette couche argileuse, dont l'épaisseur varie beaucoup, est suivie d'une quantité prodigieuse de laves. Elles deviennent plus prosondes, lorsqu'on avance à l'ouest du côté de la mer. Les pouzzolanes & les argiles occupent encore la partie la plus basse. C'est au milieu de ces-fubstances altérées que j'ai trouvé à la prosondeur de quinze pieds, le basalte noir, sonore, homogène, tel en un mot que celui de Chenevari. Il y a lieu de penser que c'est le Basaltes ferrei coloris & duritice de Pline, lib. XXXVI; cap. 7.

Le morceau de ce basalte que j'ai cassé, renserme un noyau de spath calcaire soyeux; on ne peut pas douter qu'il n'ait été déposé par l'eau, car on dissingue, avec la loupe, les passages par où elle s'est filtrée. Le basalte en a été altéré, & de petites lames de spath calcaire sont disséminées dans les endroits où la décomposition s'est faite. Quant à l'action de l'eau sur les basaltes & les autres produits volcaniques, il est assez difficile d'en rendre raison; mais on peut dire que sans le ser que ces pierres contiennent, elles seroient moins attaquées par l'eau, & se décompose-roient avec plus de lenteur.

Les argiles qui dans le quartier du Lançon accompagnent par-tout les laves, sont assez ordinairement rouges. Il en est de vertes, qui contiennent des cristaux de roche en prismes bien caractérisés, terminés quelquesois par deux pyramides hexaëdres. Ces cristaux sont peu transparens; leur couleur est grisâtre; on voit qu'ils commencent à s'altérer: cependant ils sont encore du seu, & leurs surfaces ne paroissent point attaquées, puisqu'elles conservent encore leur poli.

Je crois que les argiles vertes sont le résultat de la décomposition des granits volcaniques, ou peut-être ne sont-elles qu'un mêlange de sables quartzeux avec une terre alumineuse. Les argiles rouges ont une origine Tome XXXV, Part, II, 1789, JUILLET.

mieux caractérisée; on ne peut douter qu'elles ne soient le dernier degré d'altération des basaltes. J'ai suivi la marche de la nature dans cette décomposition insensible; j'ai cherché à en appercevoir tous les passages, & la collection de laves argileuses, que j'ai saite à la campagne de M. Lardier, est certainement, dans ce genre, une collection assez curieuse.

Si la nature n'avoit qu'une manière d'agir, on pourroit croire qu'elle s'est servie des vapeurs acides sulfureuses pour réduire en argile les basaltes volcaniques de Sainte Barbe; mais l'action de l'eau ne suffit-elle pas pour opérer cette décompolition? Et puisqu'elle pénètre à travers les laves les plus dures pour y déposer des cristallisations spathiques, des globules de calcédoine & des faisceaux de zéolite, n'est-il pas naturel de croire qu'elle peut altérer le tissu des laves, en réagissant sur le principe martial qu'elles contiennent, & opérer seule une décomposition que les gaz acides sulfureux peuvent également produire; mais dans des circonstances différentes? On a cru long-tems que les layes se convertissoient en argile, & que la nature opéroit alors une espèce de transmutation; c'est l'opinion de Ferber; mais M. Dolomieu, à qui la science des volcans est redevable de tant de découvertes, a soutenu que l'argile étoit préexistante dans les laves, où ses propriétés étoient masquées par son union intime avec le quartz, la magnésie, le ser & la terre calcaire. On peut se convaincre aisément de la vérité de cette opinion, en étudiant avec soin les laves décomposées de Sainte-Barbe.

Je ne dois pas manquer de faire mention des laves recouvertes d'un enduit couleur de plombagine, que j'ai encore trouvées à la campagne de M. Lardier, ni des cristaux de feld-spath tétraëdre, encastrés dans un basalte noir, que j'ai pris au sommet de la montagne. M. Dolomieu a vu la première variété dans la rivière de Fiume-Grande au-dessous de Carcaci. Je ne parlerai pas des laves qui sont communes aux autres volcans du voisinage; j'ai déjà dit que je les décrirois dans un Mémoire particulier. Les masses de roches sur lesquelles elles reposent sont les mêmes qu'à la courtine; on y retrouve toujours le poudingue arénatio-calcaire dont j'ai parlé au sujet de cette dernière montagne. C'est sur-tout à la pointe de Sainte-Barbe que ce poudingue sabloneux se montre plus à découvert. Je crois que cette conformité entre les matières qui servent de base aux deux montagnes, est une nouvelle preuve qu'elles ne formoient

autrefois qu'une même chaîne.

Presqu'au pied du mont Sainte-Barbe, du côté de l'ouest, est un vallon qu'on appelle le Gour. Là se sorme, à-peu-près tous les dix ans, un amas d'eau qui s'étend sur toute la plaine & la couvre, dans les endroits prosonds, jusqu'à la hauteur de dix-huit pieds. Cette eau s'élève d'une manière presqu'insensible du sol même où elle repose; elle y séjourne ordinairement six mois, & disparoît ensuite avec la même tranquillité,

35

laissant sur la terre une couche épaisse d'une mousse filamenteuse & blanchâtre. Ce vallon mérite d'être parcouru; les rochers qui le dominent sont taillés à pic : ils offrent des deux côtés la même disposition dans leurs couches, & l'on voit évidemment que le vallon ne s'est formé que par leur séparation. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que les rochers en se désunissant ont laissé en équilibre un tas de pierres qui n'a guère plus de cinq ou six pieds de diamètre, & qui s'élève pourtant à la hauteur de vingt-quatre pieds. Cette pyramide de la nature offre les mêmes couches que le côteau voisin. On diroit que le moindre vent doit la saire écrouler; cependant elle se soutient peut-être depuis plusieurs siècles; & l'équilibre de ces rocs empilés étonne à la fois se philosophe qui vent l'expliquer & se paysan timide qui s'en effraie.

## SUITE DES OBSERVATIONS

Faites à Laon sur la Boussole de variation de M. COULOMB: année 1788, avec les résultats généraux de cinq années d'observations, 1784-1788;

Par le P.Cotte, Prêtre de l'Oratoire, Chanoine de l'Eglise de Laon, Membre de plusieurs Académies.

J'AI continué d'observer l'aiguille aimantée presque d'heure en heure depuis six heures du matin jusqu'à neus heures du soir, pour constater de plus en plus sa variation diurne périodique qui a été reconnue en mêmetems en Hollande, en Angleterre, en Allemagne & par le Capitaine Cook pendant ses voyages. J'ai déjà publié les observations des années précédentes dans ce Journal (tom. XXIX, pag. 189, XXX, pag. 349 & XXXII, pag. 282). Je joins aux observations de 1758 les résultats généraux de cinq années, tant pour les heures que pour les mois de l'année moyenne; la variation diurne de ces cinq années est de 4 degr. 17' 52". C'est le résultat de 14270 observations faites pendant ces cinq années.

L'aiguille de déclinaison de Brander s'est fixée sans variation bien sensible à 21° 38'. Il est vrai qu'elle est paresseuse, quoique montée sur une chape d'agathe.

# 36 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;

Table de la variation moyenne diurne de l'Aiguille aimantée observés à Laon pendant l'année 1788.

| Heures. | Variations<br>moyennes. | Nombre<br>des<br>observat. | Nombre<br>des<br>agitat. | Heuree          | Variations<br>moyennes. | Nombre<br>des<br>ob∫eτν. | Nombre<br>des<br>agitat. |
|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Matin.  | 0 1 "                   |                            |                          | · Soir.         | 0 1 . "                 | ,                        |                          |
| VI.     | 636.,10                 | 203                        | 7                        | ~ III.          | 7 5 39                  | 117                      | 6                        |
| VII.    | 61428                   | 190                        | 20                       | TV.             | 7 839                   | 120                      | 9                        |
| VIII.   | 61324                   | 157                        | 50                       | V.              | 7 053                   | 118                      | 22                       |
| IX.     | 61557                   | 160                        | 29                       | VI.             | 7 0 0                   | 144                      | 2.7                      |
| X. '    | 62942                   | 141                        | 19                       | VIL             | 9.139.432               | 158                      | 23                       |
| XI.     | 651 2                   | 173                        | 11                       | VIII.           | 637 9                   | 195                      | 15                       |
| XII.    | 718 0                   | 181                        | 19                       | IX.             | 62715                   | 204                      | 15                       |
| Soir.   |                         |                            |                          |                 |                         |                          |                          |
| I.      | 71237                   | 156-                       | 6                        | Résultats<br>de | 6483                    | 2560                     | 294                      |
| II.     | 7737                    | 146                        | 6                        | l'année.        |                         | 2.8                      | 54                       |

Plus grande variation de l'année. 11° 4' plusieurs sois en novemb. Moindre..... 2 44 le 6 avril.

Il résulte de cette Table, 1°. que les plus grandes variations vers l'ouest ont lieu de midi à 3 heures, & les moindres vers 7 & 8 heures du matin.

2°. Que la plus grande agitation de l'aiguille a lieu à 8 heures du matin : ces résultats sont conformes à ceux des années précédentes.

J'ai observé à la fin d'octobre & au commencement de novembre un écart singulier de l'aiguille vers l'ouest où elle étoit presque stationaire; elle s'est rapprochée ensuite du nord, mais elle a été prodigieusement agitée pendant les mois de novembre & décembre.

Table de la variation moyenne diurne de l'Aiguille aimantée pour chaque heure & pour chaque mois de l'année.

| An.  | matin.<br>VI h. | VII h.             | VIII h. | IX h.   | X 'h.                                    | XI b.              | XII h.             | foir.<br>I h.      |
|------|-----------------|--------------------|---------|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1784 |                 |                    |         |         | 1.33.41                                  |                    |                    |                    |
| 1    |                 |                    |         |         | 5.32.11                                  |                    |                    |                    |
|      |                 |                    |         |         | 5.17. 7<br>6.19.42                       |                    |                    |                    |
| Ann. | foir.<br>II h.  | III h.             | IV h.   | V h.    | VIh.                                     | VII h.             | V·III·h.           | I·X h.             |
| 1784 |                 |                    |         |         |                                          |                    |                    |                    |
| 4    |                 |                    |         |         | 1.27.20                                  |                    | i                  | 1                  |
| 1785 | 2.29. 9         | 2.20.35<br>6.11.37 | 5.57.38 | 5.48.51 | 1.27.20<br>2. 0.29<br>5.42.14<br>5.34.24 | 1.59.14<br>5.32.18 | 2. I.29<br>5.22.28 | 1.58. 5<br>5.12. 7 |

| Années. | Janvier. | Février. | Mars.      | Avril.   | Mai.      | Juin.     |
|---------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 1784    |          | u .      |            |          | 0 1 11    |           |
| 1785    | 21847    |          |            |          | 2 154     |           |
| 1786    |          |          |            |          | 54815     | 1         |
| 1788    | }        |          |            |          | 6 4 7     |           |
| Années. | Juillet. | Août.    | Septembre. | Octobre. | Novembre. | Décembre. |
| 1784    | 2 420    | 0 221    | r 825      |          | 22327     | 22511     |
| 1785    |          |          |            |          | 6 3 8     |           |
| 1787    | 54221    | 5 838    | 5 022      | 44131    | 5., 9.,36 | 51656     |
| 1788    |          |          |            |          | 92834     | S S 9     |

# Résultats de la Table précédente.

| matin.<br>VI h. | VÍI h. | VIII h. | IX h.    | X h.   | XI h.    | XII h.  | foir.<br>I h. |
|-----------------|--------|---------|----------|--------|----------|---------|---------------|
|                 | _      |         | _        |        | 427.28   |         | 4 · · 47 · 35 |
| foir.<br>II h.  | III h. | · IV h. | • V · h. | V Ith. | (VII h.) | VIII h. | IX h.         |
| 4.42.31         | 442.18 | 435-15  | 421.55   | 420.53 | 412. 3   | 410. 5  | 4 6.18        |

| 0 1 11 |  | Avril.   |      |                     |
|--------|--|----------|------|---------------------|
|        |  | Octobre. | <br> | Second<br>fémestre. |

Il suffit de jetter les yeux sur cette Table pour voir que la variation de l'aiguille suit une période constante pendant laquelle elle tend à s'éloigner du nord vers l'ouest depuis 8 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. & à s'en rapprocher depuis cette époque jusqu'à 9 heures du soir. Une nouvelle période de variation a lieu pendant la nuit, dont la fin tombe vers 8 heures du matin; c'est le moment où l'aiguille se rapproche le plus du nord. Qu'il me soit permis, sans tirer aucune induction, de rapprocher ce résultat de celui que M. de Saussure tire des observations d'électricité naturelle qu'il a faites sur le Col du Géant. « L'électricité, dit-il, » augmente graduellement depuis quatre heures du matin où elle est presque toujours nulle, jusqu'à midi ou deux heures où est son maximum ». (Journ. de Physiq. mars 1789, page 164.)

A l'égard de la variation menstruelle, il paroît qu'elle va en augmentant depuis novembre jusqu'en mars, & qu'elle diminue ensuite graduellement jusqu'en septembre. Ce résultat paroît opposé à celui que nous venons d'indiquer; car les phénomènes de l'électricité naturelle sont bien plus

énergiques dans les mois d'été que dans ceux d'hiver. Rien donc de plus problématique que l'analogie qu'on a cru remarquer entre les phénomènes électriques & magnétiques. (Voyez à ce sujet un excellent Ouvrage de M. Van-Swinden, intitulé: Recueil de Mémoires sur l'analogie du Magnétisme & de l'Electricité, 3 vol. in-8°. la Haye, 1784.)

Les plus grandes variations de mon aiguille ont concouru avec l'apparition de l'autore boréale; la plus grande que j'aie observée a eu lieu le 27 mars de cette année (1789) à 9 heures du soir; son écart singulier & les agitations qu'elle avoit éprouvées depuis 2 heures 5' m'ont fait soupçonner une aurore boréale, qui a commencé en esset vers 10 heures,

& qui a été très-brillante.

Je pense qu'il n'est pas possible de révoquer en doute actuellement la variation diurne périodique de l'aiguille aimantée. Voilà le fait ; quelle en est la cause? Je l'ignore. (Voyez le huitième volume des Mémoires des Savans Etrangers, qui contient un très-grand & très bon Mémoire sur ce sujet, & dont l'auteur est mon savant ami M. Van-Swinden, prosesseur de Physique, &c. à Amsterdam, membre distingué de plusieurs Académies.)

Laon , 6 Avril 1789.

## OBSERVATIONS

Sur une espèce de Béril feuilleté cristallisé en prisme tétraëdre, nomme Sapare par M. DE SAUSSURE le sils;

Extrait d'un Mémoire lu à l'Académie des Sciences, par M. SAGE.

J'AI fait mention en 1784 de cette espèce de béril, page 154 de la Description méthodique du Cabinet de l'Ecole Royale des Mines, je le désignois alors sous le nom de talc bleu, mais ayant reconnu depuis que cette pierre donne des étincelles lorsqu'on la frappe avec le briquet, & qu'elle n'éprouve aucune altération au seu le plus violent, où elle ne perd pas même sa couleur, se comportant en cela comme le béril, je l'ai placée & décrite immédiatement après cette pierre gemme, dans mon Analyse chimique, page 71 du second volume.

« On rencontre dans les granits d'Espagne & dans ceux de Saint-» Symphorien à quelques lieues de Lyon, une espèce d'aigue-marine

» bleue en longs prismes tétracdres applatis, feuilletés suivant leur

» longueur, & quelquesois réunis en faisceaux; cette espèce de pierre est

so fort commune à Baltimore en Amérique ».

J'ai reçu depuis peu des bérils feuilletés semblables, du mont Saint-Gothard; ils se trouvent dans du quartz blanc transparent qui s'est moulé sur les cristaux de cette espèce de béril; on en rencontre aussi sur du feld-spath blanc opaque entremêlé de stéatite, blanche nacrée; ce feld-spath s'est aussi moulé sur les cristaux de béril. Quelquesois de l'ocre

martiale jaune colore le quartz & le feld-spath.

Le béril lamelleux du mont Saint-Gothard ne differe point de ceux trouvés dans le Lyonnois, en Espagne & en Amérique. Tous offrent des prismes tétracdres, formés par l'assemblage de lames longitudinales quarrélongs, souvent posées en retraite. On observe en outre des raies ou espèces de sections transversales, comme dans le béril, la chrysolite, la topaze de Saxe. M. Jelienze, Ingénieur de l'Ecole Royale des Mines, m'a fait voir un groupe de cristaux de béril lamelleux, d'Allemagne, où l'on distingue

un rhomboide qui a environ d'x lignes de diamètre.

Le béril lamelleux se laisse aisément entamer si l'on suit la direction longitudinale de ses lames, ce qui n'a pas lieu transversalement; si on frappe en ce sens le béril lamelleux avec un briquet, il donne des étincelles (1), lorsque ses cristaux ne sont pas exsoliés & ne recèlent poinc entre leurs lames transparentes, de la stéatite. Cette scintillation n'est pas due à du quartz, puisque ces mêmes cristaux qui scintillent sous le briquet, peuvent s'exsolier. Le béril lamelleux après avoir été exposé au seu le plus violent, n'y éprouve point d'altération, ne perd pas la propriété d'étinceller sous le briquet, mais souvent sa surface devient d'un blanc nacré, c'est ce qui arrive aussi au béril.

On remarque souvent au milieu longitudinal de ces prismes de béril lamelleux, une ligne du plus beau bleu d'azur, qui se dégrade insensible-

ment sur les bords, & prend la teinte de l'aigue-marine.

On peut extraire une partie du fer qui colore cette espèce de béril lamelleux, en le pulvérisant dans un mortier de verre & en le distillant ensuite avec huit parties de sel ammoniac, lequel se sublime sans se décomposer, & prend une légère teinte jaune. Si l'on dissout ce sel dans l'eau, on peut en précipiter du bleu de Prusse, en versant dedans du tartre animalé, ou alkali prussique.

Ce qui reste dans la cornue après la distillation du béril lamelleux & du sel ammoniac, est le béril qui n'a pas sensiblement diminué de poids; si l'on verse de l'eau distillée dessus, elle devient laiteuse; décantée,

<sup>(1)</sup> M. de Saussure le fils qu'à publié une analyse de cette pierre sous le nom de Sappare, dans le Journal de Physique du mois de mars, dit qu'elle est très-tendre, que les corps les moins durs tels que l'ongle, parviennent à l'entamer, & qu'elle ne donne point d'étincelles avec le briquet. Tout ce que dit ce naturalisse est vrai, lorsqu'on touche cette espèce de béril suivant la direction longitudinale de ses lames.

on trouve au fond du verre une poudre d'un bleu clair, ce qui indique que tout le fer n'a pas été enlevé par le moyen du sel ammoniac.

M. de Saussure le fils a fondu une partie de béril lamelleux qu'il nomme sappare, avec six parties d'alkali minéral, dans un creuset d'argent, il a ensuite dissous dans l'eau régale la masse blanche, grenue & légère qu'il a obtenue (1); il en a séparé les dissérentes terres par des réactits appropriés, d'où il résulte, suivant M. de Saussure le fils, que le sappare ou béril lamelleux, contient par 100 grains,

| Argile          | 66  | 92 |
|-----------------|-----|----|
| Magnésie        | 13  | 25 |
| Terre siliceuse | 12  | 81 |
| Terre calcaire  | I   | 71 |
| Fer             | 5   | 48 |
|                 | 100 | 17 |

M. de Saussure le fils ne dit pas s'il a tenté l'alunation de cette

argile.

La magnése qu'il a retirée n'a-t-elle pas été sournie par la stéatite, qui se trouve presque toujours interposée entre les lames du béril lamelleux, qui me paroît devoir être regardée comme une variété du béril qu'on trouve dans les montagnes granitiques de la Daourre; ce dernier cristallise en prisme hexaëdre: on trouve une autre espèce de béril en petits prismes hexaëdres articulés dans la stéatite blanche de Briançon.

J'ai fondu le béril lamelleux avec six parties d'alkali minéral; il s'est d'abord boursoussé, est ensuite devenu sluide; après avoir été coulé sur du marbre blanc, il a produit des masses brunâtres, presqu'entièrement solubles dans l'eau. Je ne prononce pas ici sur la nature des terres dont l'alkali facilite la dissolution dans l'eau.



<sup>(1)</sup> Ce Naturaliste a trouvé de la terre siliceuse sous l'eau régale, il a précipité le fer par l'alkali phlogistiqué, il a dissous la terre calcaire & la magnésie, par l'acide du vinaigre, la terre argileuse est restée; il a précipité la terre calcaire par l'acide du sucre.

# MÉMOIRE

Sur la manière la plus avantageuse de diminuer le roids des Chaînes & des Cordes employées à élever de grands Fardeaux à des hauteurs considérables :

Par M. GIRARD, Elève des Ponts & Chaussées.

LA force avec laquelle un corps solide résiste à l'action d'une puissance qui tend à la rompre suivant la longueur des sibres dont il est compolé, a été appelée force absolue. On à donné le nom de force relative à celle avec laquelle il résiste à une puissance qui exerce son action perpendiculairement à ces mêmes fibres. De cette distinction devoit naître naturellement l'idée de deux espèces de solides d'égale résissance : les uns d'égale résistance absolue, les autres d'égale résistance relative.

M. Varignon (1), après avoir examiné les hypothèses de Galilée & de M. Mariotte sur la résistance des corps solides & trouvé une expression générale de cette résistance indépendante de la ténacité des fibres qu'il regarde comme leurs parties constituantes, indique les formes qu'il convient de donner à certains corps pour les rendre propres à résister également d'une résissance relative. Les Physiciens & les Géomètres qui font venus après lui ont reconnu l'utilité de ses recherches, mais ni les uns ni les autres n'ont essayé (du moins que je sache) de completter sa théorie, & la figure des corps qui résisteroient également d'une résistance absolue, reste encore à déterminer.

Nous nous occuperons d'abord de cette détermination.

Nous tâcherons ensuite d'apprécier l'avantage qui résulteroit de la substitution de ces solides aux chaînes ou cordes qui ont des bases de fractures égales dans toute leur longueur, sur-tout lorsqu'il faut, par leur

moyen, élever à une grande hauteur des fardeaux considérables.

Mais il est à propos d'observer avant tout que la plus ou moins grande extensibilité ou flexibilité d'une fibre quelconque ne doit entrer pour rien dans l'expression de la résistance absolue, c'est-à-dire, du plus grand poids qu'elle peut soutenir. En effet, puisqu'elle ne peut se rompre qu'après avoir soussert son maximum d'extension, elle doit, à l'instant de sa rupture, être regardée comme inextensible, & rentrer dans la classe des

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1702.

vorps durs, dont les bases de fracture n'adhèrent entr'elles que par une

juxta-polition exacte.

D'où il suit que les sorces absolues capables de briser des solides de même matière, & d'une longueur quelconque, sont entr'elles comme le nombre des sibres dont ces corps sont composés, ou, ce qui est la même chose, en raison directe de leurs bases, de fracture.

Pl. III, fig. 1. Cela posé, soit la surface pesante indéfinie ABPMK considérée comme une fibre sans épaisseur, suspendue par son extrémité AB dans une position verticale, & chargée de son propre poids seulement. Il s'agit de trouver la figure que doit avoir cette surface ou fibre pour être d'égale résistance dans toutes ses parties.

Supposons que l'on ait appris par une suite d'expériences que la force d'une sibre de même matière que celle que nous examinons, & d'une

épaisseur constante AB, fait équilibre à un poids déterminé.

Afin de ne faire entrer dans le calcul que des quantités linéaires, nous réduirons ce poids en une surface = pp de même nature que la fibre en question; ce qui ne peut souffrir aucune difficulté.

Faifons AB = m, AP = x, PM = y, nous aurons  $m: pp::y:p^2 - ABPM = p^2 - \int y dx$ , d'où l'on tire, après avoir différencié  $my dx = p^2 dy$ , & par conféquent  $x = -\frac{p^2}{m}l.y$ , équation qui appare

tient à une logarithmique dont la fous-tangente =  $\frac{p^2}{m}$ . Ainsi cette fibre

sans épaisseur doit s'étendre à l'infini de A vers P.

Si nous lui supposons dans toute sa longueur une épaisseur constante = n, cette nouvelle dimension deviendra multiplicateur de tous les termes de la proportion précédente, & la logarithmique qui engendreroit cette sibre en se mouvant sur un plan parallèlement à elle-même, aura encore pour sous-tangente la même quantité  $-\frac{p^2}{m}$ .

Lorsque l'épaisseur de cette fibre varie comme sa largeur, ou lorsque ses bases de fractures sont des quarrés, nous avons  $m^2:p^2m:yy:p^2m$  —  $\int y^2 dx$ , & par conséquent  $x = -\frac{2p^2}{m}l.y$ . D'où l'on voit que la logarithmique, qui est la section par l'axe de cette fibre, a pour soustangente —  $\frac{2p^2}{m}$ .

Enfin, si la fibre dont il faut trouver la figure est un solide de révolution, on trouvera que la logarithmique génératrice a pour sous-tangente la même quantité  $-\frac{2p^2}{m}$ .

Il ne fera pas plus difficile de trouver la figure d'une fibre d'égale Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET. F 2 44 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

résistance en la supposant chargée d'un poids étranger, & en ayant égard à sa propre pesanteur.

Fig. 2. En effet, que la fibre ABPMK soit chargée à son extrémité AB d'un poids représenté par pp, lequel fait équilibre à la résistance de cette base de fracture AB. Gardant pour les mêmes lignes les mêmes dénominations que ci-dessus, nous aurons évidemment cette propor-

tion:  $m: pp:: y: pp + \int y \, dx$ ; d'où  $x = \frac{p^2}{m} l.y$ . Nous trouverons

 $x = \frac{2p^2}{m} l.y$  en faisant successivement les mêmes suppositions que nous avons dejà faites. Ces deux expressions ne different des précédentes qu'en ce qu'elles ont des valeurs positives.

Les considérations que nous venons de faire suffisent pour résoudre

facilement le problème suivant.

Fig. 3. P est un poids constant qu'il faut élever par le moyen d'une chaîne ou corde à la hauteur connue AM. On demande le diamètre MN de cette corde ou fibre à son extracté supérieure, sachant qu'à son autre extrémité AB elle a assez de torce pour soutenir le poids qui y est attaché.

Soit *n* le poids d'un pouce cube de la matière dont la fibre est composée,  $\frac{P}{m}$  exprimera le nombre de pouces cubes de la même matière auquel équivaut le poids P. Ainsi en supposant AB = m dans l'équation  $x = \frac{2P}{m}l.y$ , elle deviendra  $x = \frac{2P}{n-m}l.y$ .

Si l'on regarde la ligne CD comme l'unité linéaire, nous aurons 1. CD=0, & le point C sera l'origine des abcisses tant positives que négatives.

Lorsque y = m,  $AC = \frac{2p}{m \cdot n} l$ ,  $m = \frac{2p}{m \cdot n} \left( b - \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{3} - \frac{b^4}{4} + &c. &c. \right)$  en faisant m = 1 + b.

Nommons fa hauteur connue AM = a, MN = y, nous aurons  $CM = \frac{2p}{m \cdot n} l \cdot y = \frac{2p}{m \cdot n} l \cdot m - a$ , & par conféquent,  $l \cdot y = l \cdot m - \frac{amn}{2p}$ . D'où l'on tire aifément  $y = 1 + c + \frac{c^2}{2} + \frac{c^3}{2 \cdot 3} + \frac{c^4}{2 \cdot 3 \cdot 4}$ , en faifant  $l \cdot m - \frac{amn}{2p} = C$ .

Veut-on connoître maintenant l'épaisseur constante d'une fibre de même matière capable de soutenir le même poids P, & de l'élever à la

45

même hauteur? Il suffira de saire cette proportion,  $mm: \frac{P}{n}:: yy: \frac{P}{n}$   $+ ay^{2}; d'où l'on tirera <math>yy = \frac{m^{2}p}{p - am^{2}n}, & \text{par consequent } y = \frac{m^{2}p}{p - am^{2}n}.$ 

Nous regarderons une chaîne comme formée d'un seul chaînon, ou comme l'assemblage de deux barreaux quadrangulaires ou cylindrinques. Cette supposition doit nous être permise, pussque la multiplicité des chaînons ne sert qu'à rendre la chaîne plus slexible: propriété qui, comme nous l'avons observé, n'inslue en rien sur la force d'adhérence, la seule dont il soit question ici.

Nous supposerons d'après une expérience de Mussembroeck (1), qu'un paraléllipipède de fer de 0,1035 pouces de France sur chacune de ses faces peur soutenir sans se rompre un poids de 720 livres.

Il est aisé maintenant de résoudre en nombre le problème précédent. Soit 5350 livres le poids à élever, nous trouverons par cette proportion, 720 livres: (0,1035)2:: 5350 livres: (0,2819)2, qu'un barreau de ser de 0.2819 pouces sur chacune de ses faces, peut soutenir un poids

équivalant à celui de 10 pie ls cubes ou de 17280 pouces cubes de fer.

Puisque nous avons m = 0.2819,  $p^2 m = 17280$  pouces cubes, nous aurons  $\frac{p^2}{m}$  ou  $\frac{p^2 m}{m m} = \frac{17280}{0.07946761}$  pouces quarrés = 217447 pouces linéaires;

donc la sous-tangente  $\frac{2p^2}{m}$  qui convient en ce cas = 434894 pouces.

On pourroit trouver immédiatement le logarithme de la fraction 0,2819 en sommant la férie l.m, = l (1+b) =  $\frac{2p}{n.m}$  ( $b-\frac{b^2}{2}+\frac{b^3}{3}-8c$ .) après y avoir substitué les valeurs convenables. Mais il est plus simple de se fervir de calculs déjà faits, en ramenant, 1°. le logarithme tabulaire de cette fraction au système hyperbolique; 2°. en multipliant le logarithme hyperbolique trouvé par le module ou sous-tangente 434894. Le résultat de cette dernière opération sera la longueur en pouces

d'un barreau de fer d'égale résistance, qui à son extrémité supérieure

<sup>(1)</sup> Mussembroeck a trouvé qu'un parallélipipède de fer de 0,1 pouce rhenan sur chacune de ses faces, pouvoit soutenir sans se rompre un poids de 670 livres. Cours de Physique, tom. 2, page 112.

Le pied rhênan dont s'est servi Mussembroeck est au pied de France: : 139: 144. La livre employée par ce physicien paroît être celle d'Amsterdam qui est la même que celle de France. Le pied cube de ser pèse 535 livres.

16

auroit une base d'un pouce quarré, puisque nous regardons le pouce comme l'unité.

Le logarithme tabulaire de la fraction 0,2810 = - 0,5499049 lequel multiplié par la quantité 2,30258 devient 1,26798071, logarithme hyperbolique qui multiplié de nouveau par le module 434894

devient 551437,40299474.

Supposons qu'il faille élever le poids donné à la hauteur de 1800 pieds ou de 21600 pouces, nous aurons a = 21600 pouces, & par conféquent l.y = 551437,40299474 - 21600,00000000 = 529837,40299 174. Le reste divisé par le module 434894 donnera 1,2:831851 logarithme hyperbolique qui multiplié par la fraction 0,43429448 devient 0,52910900 logarithme tabulaire, lequel pris négativement correspond à la fraction 0,29573 expression de l'épaisseur cherchée y.

La solidité de ce barreau logarithmoide est égale, comme on sait;

à  $(y^2 - m^2) \times \frac{p^2}{m} = 0,00798862 \times 217447 = 1737,1014$  pouces cubes, le poids que la puissance doit élever au premier instant équivaut donc à très-peu près à celui de 17280 + 1737,1014 pouces cubes == 5895,3 livres (1).

Veut-on élever le même poids à la même hauteur par le moyen d'un barreau d'une épaisseur constante? Nous aurons pour déterminer cette épailseur 0,0794: 17280 :: yy: 17280 + 21600 y2; d'où yy

= 0.08812; multipliant par 21600, on aura 7903,392 pouces cubes pour la folidité de ce barreau. Le poids que la puissance doit élever au premier instant équivaut donc à celui de 17280 + 1903,392 pouces cubes, ce qui revient à 5946,8 livres. Ce poids, en employant le barreau logarithmoïde est de 5895,3 livres, l'avantage est donc dans ce

cas de 51,5 livres.

On ne doit jamais faire porter aux machines un poids capable de produire leur rupture. Si donc on réduit ce poids à moitié, ce qui vient d'être dit pourra s'appliquer à une chaîne dont les anneaux extrêmes auront pour épaisseur 0,2819, & 0,2957. En effet cette chaîne pourra être regardée comme l'assemblage de deux barreaux dont chacun ne portera que la moitié du poids qu'il est capable de soutenir. Il en sera de même de la chaîne à base de fracture constante; ainsi l'excès de solidité

<sup>(1)</sup> Le pouce cube de fer pèse à-peu-près 0,31 de livre.

La proportion suivante sert de preuve aux opérations que nous avons faites. 0,07946760: 17280:: 0,08745623: 19017,1014.

Le produit des extrêmes & celui des moyens sont égaux jusqu'aux quatre premières décimales inclusivement.

de celle-ci sur la première sera de 332,5 pouces cubes, ce qui donne un

poids de 103 livres.

Nous n'avons point fait entrer dans l'expression des solidités de ces deux chaînes les parties en retour de chaque chaînon. Mais comme nous supposons que le nombre d'anneaux est égal dans l'une & dans l'autre, l'excédent de solidité qui en résulte est à très-peu près le même pour toutes les deux; ainsi cette augmentation de solidité ne doit insluer en rien, du moins sensiblement, sur l'avantage que l'on peut retirer en employant une chaîne logarithmique.

Quelle que soit la matière dont une chaîne est composée, on trouvera toujours aisément la loi suivant laquelle on doit faire varier ses bases de fracture en substituant dans la formule générale des valeurs convenables aux quantités n, a, p, m. Nous ne nous arrêterons pas à faire d'autres applications de cette formule : elles seroient moins utiles que fassidieuses. D'ailleurs le fer est presque le seul des métaux employés à la construction

des chaînes.

Quant aux cordes, comme leur usage s'étend, pour ainsi dire, à tous nos besoins, on a fait, pour connoître leur force, une meltitude d'expériences. On doit à MM. Bouguer & Duhamel une suite d'observations auxquelles il faudra avoir égard si jamais l'on substitue la forme logarithmoïde à la forme cylindrique que l'on donne ordinairement aux cables destinés à élever des fardeaux considérables. On trouvera dans tout ce qui vient d'être dit les données nécessaires pour connoître au juste combien cette substitution seroit avantageuse; ce qui remplit suffisamment l'objet que nous nous étions proposé.

Havre, le 8 Septembre 1788.

## LETTRE

DE M. ROUPPE,

# A M. DE LA MÉTHERIE;

Sur une révivification de Chaux de Mercure par l'Ether.

# Monsieur,

La lecture continuée depuis quelques années des nouvelles découvertes dont votre excellent Journal- a enrichi le public, principalement en chimie, ayant contribué beaucoup à m'encourager à cultiver cette science noble, je n'ai point héfité de vous prier d'inférer dans votre Journal une découverte que je pense avoir faite sur la révivification de la chaux rouge

du mercure par l'éther vitriolique.

La révivification du mercure sans addition découverte par M. Bayen. l'expérience de M. Priestley, qui a révivifié le plomb par l'air instammable en exposant le minium sous une cloche remplie de cet air à l'action du foyer d'un bien grand verre caustique, m'ont porté à croire qu'on pourroit peut-être révivifier les chaux métalliques à la voie humide par une substance qui contiendroit beaucoup de principe instammable, ou auroit une grande assinité avec l'air pur. L'éther vitriolique m'a paru bien propre pour cet usage, ainsi j'ai pris un morceau de mercure précipité (ou mieux corrosif) rouge pesant environ 24 grains, dont j'ai obtenu dans le tems de dix-huit jours 8 grains de mercure révivifié, de la manière suivante : j'ai mis ce morceau dans un petit flacon, & j'ai versé dessus environ 70 grains d'éther vitriolique; ayant bien fermé le flacon, je vis d'abord un grand changement dans la matière; la couleur rouge de la surface du précipité disparut & sut changée en une couleur plus ou moins grisâtre; après peu de jours il s'étoit formé sur la surface du morceau de précipité une croûte de cette couleur grisatre, qui après une légère secousse tomboit au fond du flacon, la couleur & la forme de cette matière ressembloit parsaitement à celle qui se précipite de la mixture mercurielle de Plenk; cette croûte étant tombée, il s'en formoit une autre, & après quelques jours le sédiment étoit remarquable. J'ai recueilli du fond de la bouteille une certaine quantité de cette matière grisatre, je l'ai desséchée sur un morceau de papier, & j'ai fait passer dessus la pointe d'un canif pour réunir les particules du mercure extrêmement divifées. Ayant fait cela j'ai eu le plaisir de voir le mercure parfaitement révivifié en forme coulante. De plus j'ai remarqué que pendant toute cette opération, je n'ai pas vu le moindre globule d'air s'évaporer de la chaux mercurielle: j'ai fait en même-tems l'observation qu'il vaut mieux de prendre du précipité en des petits morceaux cohérens, qu'en forme de poudre, puisque dans ce dernier cas le mercure révivifié se mêle avec le précipité, qui est encore en forme de chaux, & ne s'en sépare pas saci-

Parmi plusieurs autres essets de l'éther sur diverses solutions métalliques que j'ai observés, & que je me propose de publier en une autre occasion, j'ai vu aussi que l'éther versé sur le minium change d'abord sa couleur rouge en blanc, & aide à la révivisication...Il s'ensuit donc de cette expérience que le mercure précipité rouge peut être réduit en forme métallique par la voie humide sans aucune action du seu. L'explication de ce phénomène est assez difficile, puisque la doctrine de l'éther n'est pas encore aussi claire qu'elle pourroit l'être, comme aussi les différentes opinions des chimistes modernes sur la théorie de la calcination sont encore

qu'il

qu'il est très-dissicile de rendre raison de ce sait. Pourroit-on peut-être expliquer ce phénomène, en admettant que l'éther s'unit avec l'oxigène du precipité rouge, comme M. de Fourcroy dit que l'oxigène sait partie constituante principale de l'éther? Ou bien doit-on supposer que le principe inslammable contenu en grande quantité dans l'air inslammable, qui entre en grande partie dans la composition de l'éther, s'unit en mêmetems avec la chaux métallique & la réduit en métal? L'impossibilité de cette dernière hyphothèse ne sauroit, du moins, jusqu'à présent, être suffisamment démontrée.

Voilà ce que j'ai observé; rien ne me sera plus agréable, que d'appercevoir que cette découverte donne occasion à des gens mieux instruits que moi, d'expliquer quelques saits d'une manière approuvée par l'expérience.

Je suis, &c.

Leyde, ce 23 Juin 1789.

# EXPÉRIENCES

Sur les avantages que la Teinture pourroit retirer de la semence du Treffle;

Par M. WOGLER, à Weilbourg,

Et traduites des Annales chimiques de M. CRELL, par M. COURET.

L'A semence du tresse rouge (trisolium pratense purpureum maius, Raii, une variété du trisolii pratense, Linn.) qu'on emploie ordinairement dans le sourrage, & qu'on cultive généralement par-tout, est devenue depuis deux ans très-rate. J'ai été instruit qu'on envoyoit de grandes provisions de cette semence en Angleterre & en Suisse, pour teindre les étosses en verd. Pour m'assurer si cette semence avoit réellement la propriété de teindre, je l'ai soumise à plusieurs expériences, & je me bornerai à rapporter seulement les principales.

### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

J'ai fait bouillir 6 gros de cette semence concassée, dans 12 onces d'eau distillée dans un vaisseau de terre, jusqu'à réduction de 9 ou 10 onces, ensuite j'ai passé la décoction au travers d'un linge. La décoction étoit trouble, mucilagineuse, colante entre les doigts, & d'un goût douçâtre.

Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET.

# SO OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Si on prend de la semence entière il saut la saire digérer vingt-quatre heures avant dans l'eau, & il saut au moins en prendre un quart de plus, lorsqu'on veut avoir une pareille décoction.

#### SECONDE EXPÉRIENCE.

Si on écrase un peu de cette semence sur un papier blanc, elle laisse une tache huileuse. Preuve qu'elle est non-seulement sarineuse & mucilagineuse, mais encore huileuse.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

La décoction de cette semence, mêlée avec de l'alkali fixe, devient d'un jaune obscur; & par l'acide vitriolique, d'un jaune clair. Si on y verse de la dissolution d'étain & d'alun, la décoction prend un jaune couleur de citron; la solution du vitriol de cuivre y produit une couleur verte tirant sur le jaune; mais la solution de vitriol de ser y cause un précipité verd noirâtre.

# QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Je pris du fil de laine, que j'avois eu soin de laver auparavant dans une eau de savon, & je le mis ensuite digérer dans une solution faite avec 3 gros d'alun & 12 onces d'eau. Après l'y avoir laissé pendant une nuit, je le lavai & l'exprimai dans trois différentes eaux, je le sis sécher, & alors je le sis bouillir l'espace de quelques minutes dans une décoction de tresse d'eau, en remuant continuellement avec une spatule de bois, pour le faire tremper. Ensuite je l'exprimai & le lavai plusieurs sois dans de l'eau fraîche, & ce sil se trouva êrre d'une couleur d'orange. Il est plus avantageux de se servir de la décoction qui a été passée à travers un linge, parce que lorsqu'on y laisse la semence dedans, elle s'attache à cause de son mucilage, pendant l'ebullition au sil, & alors il est très-difficile de l'en séparer tout-à-sait.

## CINQUIÈME EXPÉRIENCE

Dans une dissolution d'étain, saite dans de l'eau-sorte pure, & ensuite étendue avec trois parties d'eau marinée, je sis digérer & tremper du sil de laine bien lavé pendant long-tems; alors je retirai ce sil, & je ie lavai bien dans de l'eau sraîche, & le sis sécher, ensuite je le sis bouillir pendant quelques minutes dans une décoction de tresse préparée comme il a été dit dans la première expérience. Celui-ci après avoir été bien lavé & séché, avoit une couleur jaune de citron, très-vive.

## SIXIÈME EXPÉRIENCE.

Du fil de laine bien propre, qui avoit été tenu en digestion pendant

une minute dans une solution faite avec 3 gros de vitriol de cuivre & 12 onces d'eau, ensuite l'ayant bien lavé dans de l'eau fraiche, & fait sécher, reçut par l'ébullition dans une décoction de cette semence, suivant la première expérience, une couleur jaune soncée & sale.

#### SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

Dans une solution de 3 gros de vitriol de mars dans 12 onces d'eau bouillante, je fis tremper pendant la nuit du fil de laine bien lavé, ensuite l'en ayant retiré le matin, & suffisamment lavé dans de l'eau pure, séché & bouilli de même dans une décoction (première expérience) de tresse. Il acquit, après avoir été bien lavé dans l'eau & séché, une couleur de verd de bouteille.

#### HUITIÈME EXPÉRIENCE.

La soie, le fil de laine, le coton, traités avec cette semence de différentes manières, ne parurent acquérir aucune couleur.

#### Neuvième Expérience.

Au reste le sil de laine de la cinquième, sixième & septième expérience, exposé pendant un mois au soleil, ne souffrit presqu'aucun changement; il résista aussi très-bien & beaucoup mieux à l'action de l'eau-forte, du vinaigre, de la lessive, de l'eau de savon, de l'esprit-de-vin, & de la solution d'alun, que celui qui a été teint avec de la farrete des teinturiers (senistationa), le réséda jaune (reseda lutea), le genêt des teinturiers (genissa tinctoria). D'après cela, on voit que la semence du tresse procure plusieurs couleurs jaunes à la laine, qui sont trèssolides, & qui peuvent être changées en verd par la couleur bleue de l'indigo. Dans cette vue je sis encore les expériences suivantes, qui répondirent très-bien à mon attente.

### DIXIÈME Expérience.

Je pris en conséquence une partie de bon indigo en poudre, & je le fis dissoudre dans quatre parties d'huile de vitriol sumant. J'étendis cette solution dans beaucoup d'eau; jusqu'à ce qu'elle n'eût plus un goût trèsacide, & alors j'y fis tremper pendant quelques heures, du fil de laine coloré, comme il a été dit dans la quatrième, cinquième, sixième & septième expérience.

Après que ce fil eut été bien lavé & féché, il prit plusieurs couleurs

vertes permanentes, en partie claires, & en partie foncées.

Pour que ces expériencs réussissent bien, & que le fil soit également teint par-tout, il faut le laver dans de l'eau de savon, afin de lui enlever

Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET. G 2

52 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

toutes les parties huileuses & grasses, que la semence du tresse laisse à

l'extérieur, avant de les porter dans la couleur de l'indigo.

Il y a lieu de croire que la femence du treffle rouge n'est pas la feule qui ait la propriété de teindre en jaune & en verd; car il est très-vraisemblable qu'il y a d'autres substances, douées de la même propriété, & qui peuvent être employées avec autant d'avantage dans la teinture; entr'autres la semence de la luzerne (medicago sativa, Lin.) m'a donné les mêmes résultats que la semence du trefsle rouge, en la soumettant aux mêmes expériences.

# LETTRE

DE M. PAJOT DE CHARMES;

A MM. LES AUTEURS DU JOURNAL DE PHYSIQUE,

SUR LE BRIQUET PHYSIQUE.

MESSSIEURS,

Tout le monde connoît les difficultés que l'on éprouve pour faire prendre feu aux allumettes, lorsqu'on les plonge dans les flacons des nouveaux briquets physiques qui contiennent du phosphore humide; on est réduit, comme l'on sair, à gratter la surface de ce phosphore, à essuyer les parois intérieures du flacon, &c. Voici un moyen bien simple de parer à cet inconvénient. Il sussit de plonger, comme à l'ordinaire, l'allumette sousée dans le flacon, en lui faisant toucher le phosphore; on la frotte ensuite vivement deux à trois coups sur un morceau d'amadou, & dans l'instant l'allumette & l'amadou s'enstamment. J'ai pensé qu'il pourroit être utile de faire connoître cette petite méthode dont je me suis constamment bien trouvé; si vous le jugez de même, je vous prie de vouloir insérer la présente Lettre dans votre prochain Journal.

J'ai l'honneur d'être, &c.



## ANALYSE

D'une Mine de Plomb terreuse combinée avec les Acides arsenical & phosphorique de Rosters, près la Mine de Roure en Auvergne:

Extrait d'un Mémoire lu à l'Académie, par M. SAGE.

CETTE mine d'un jaune verdâtre se trouve déposée par couches mammelonnées, sur du quartz coloré en brun par de la chaux de ser. Cette mine de plomb terreuse offre quelquesois de petits cristaux prismatiques hexaëdres (1).

Sa pelanteur spécifique est plus considérable que celle de la mine de

plomb verte.

La mine de plomb terreuse combinée avec les acides arsenical & phosphorique, differe de celle dont j'ai fait mention dans le supplément à la description méthodique du cabinet de l'Ecole Royale des Mines, N°. 281, en ce que celle-ci est plus jaune, est presque pulvérulente, & se trouve à la surface de la galène. Cette mine de plomb terreuse & arsenicale de Bourgogne differe de celle de Rosiers, en ce qu'elle ne contient que de l'acide arsenical combiné avec la chaux de plomb, tandis que celle d'Auvergne contient en outre de l'acide phosphorique.

L'acide arsenical se trouve aussi quelquesois avec l'acide vitriolique dans la même mine, comme je l'ai sait connoître il y a quelques années dans un Mémoire que j'ai lu à l'Académie dans sequel j'ai donné l'analyse d'une mine de plomb & d'antimoine terreuse de Bonvillars en Savoie. Cette mine se trouve en masses irrégulières d'un jaune brun, couleur

qu'elle doit à du fer.

La mine de plomb terreuse, arsenicale & phosphorique de Rosiers, étant exposée sur un charbon à l'action du seu du chalumeau, se sond, bouillonne, s'étend & sait un bruit semblable à la friture, il s'en dégage de l'arsenic sous forme de vapeurs blanches. On trouve quelques globules de plomb sur le charbon & une portion de la même mine qui ne s'est pas réduite. Les expériences subséquentes seront connoître que c'est la portion de chaux de plomb qui s'y trouve combinée avec l'acide phosphorique. En esse cette espèce de mine resuse de se réduire au chalumeau

<sup>(1)</sup> Cette mine m'a été donnée par M. de Larbre qui la tenoit de M. Angevin, directeur de la mine de Pontgibaut.

sur le charbon pénétré de seu, elle y brille d'un éclat phosphorique, & laisse un bouton blanchâtre, opaque & polièdre.

La mine de plomb blanche exposée au seu du chalumeau sait effervescence, & se réduit aussi-tôt comme les autres chaux de plomb.

Les cristaux de plomb en prismes hexaëdres verdâtres qu'on trouve dans la mine de plomb terreuse arsenicale de Rosiers contiennent autant d'acides arsenical & phosphorique que la mine en masse irrégulière. Cet acido arsenical n'influe pas sensiblement sur la forme de ces cristaux de plomb puisqu'elle est la même que celle des cristaux de mine de plomb verte qui ne contiennent que de l'acide phosphorique combiné avec la chaux de ce métal.

L'essai des mines au chalumeau sert à décider le docimassiste sur la manière dont il doit procéder à l'analyse d'un minéral, mais ce moyen n'est qu'indicatif, & ne peut servir à faire connoître les quantités des

diverses substances qu'il contient.

La mine de plomb terreuse, arsenicale & phosphorique de Rosiers étant exposée à un degré de seu propre à la faire rougir, ne décrépite point, ne perd ni de son poids, ni de sa couleur. A un seu très-violent elle sond, & l'acide arsenical s'en dégage sous sorme de vapeurs blanches, qui n'ont point d'odeur, la chaux de plomb reste avec l'acide phosphorique sur les

parois du creuset, où elle forme un enduit vitreux jaunâtre.

J'ai distillé dans une cornue de verre une partie de mine de plomb terreuse arsenicale avec deux parties de poudre de charbon, il s'est sublimé du régule d'arsenic dans le col de la cornue. Ayant calciné dans un test ce qui restoit, il s'est exhalé de l'arsenic, & quoique j'aie encore ajouté de la poussière de charbon, jusqu'à ce qu'il ne s'exhale plus de vapeurs arsenicales, cependant, si on sond ce résidu avec trois parties de slux noir & un peu de poudre de charbon, on obtient un culot de plomb fragile dans le rapport de cinquante livres par quintal de mine. Celui-ci sondu au chalumeau laisse encore exhaler des vapeurs arsenicales.

Ce plomb ayant été coupellé a laisse une minicule d'argent, le fond de la coupelle étoit d'un jaune pâle, & avoit un petit rebord blanc,

produit par du plomb phosphoré.

Pour déterminer ce qui donnoit une couleur brunâtre au résidu de la mine de plomb terreuse arsenicale qui avoit été calcinée avec la poudre de charbon, j'en ai distillé une partie avec trois de sel ammoniac, qui s'est sublimé en entier avec une petite portion d'arsenic. La couleur du sel ammoniac n'a point été altérée; le plomb qui restoit au sond de la cornue, pesoit moitié de la mine qui avoit été employée, & offroit de petits cristaux irréguliers d'un blanc verdâtre: exposés sur un charbon au seu du chalumeau, ils se sont sondus en un grain blanchâtre, opaque, poliëdre qui ne s'est point réduit, ce qui annonce que le plomb s'y trouve combiné avec l'acide phosphorique.

L'alkali volatil mis en digestion sur la mine de plomb terreuse arseni-

cale calcinée, ne s'est nullement coloré.

Il résulte de ces expériences que la couleur d'un jaune verdâtre qui est propre à cette mine, n'est point dû à aucune substance métallique étrangère au plomb, que l'acide arsenical s'y trouve environ dans la proportion de moirié, & l'acide phosphorique dans le rapport d'un dixième.

# ANALYSE CHIMIQUE

Du Spath pesant, principalement des dissèrentes espèces qui se trouvent en Suède;

### Par M. AFZELIUS ARVIDSON (1).

Article extrait des Annales chimiques de M. CRELL, par M. COURET.

L'A méthode dont M. Afzelius a procédé à l'examen du spath pesant, est la suivante. Après avoir d'abord décrit les marques extérieures qui caractérisent cette substance, il l'a traitée avec de l'eau, du vinaigre; & ensuite il l'a exposée au chalumeau, ainsi qu'à la chaleur seule, avec addition de la poudre de charbon. On calcine une partie de cette pierre en poudre, avec deux parties & demie d'alkali minéral sec aéré.

On expose le mêlange une heure & demie à un seu de susion, sans cependant saire sondre la matière; la masse étant calcinée on la lessive avec de l'eau (A). On sait bouillir le résidu avec dix parties de vinaigre distillé pendant trois heures (B). Ce qui reste insoluble, a éré digéré avec de l'acide vitriolique, & ensuire desséché par le moyen de l'évaporation. Après cela, on lessive la masse avec de l'eau bouillante (C), & il reste ensin de la terre vitrissable pure. La première dissolution (A) contient la quantité totale de l'acide vitriolique qui se trouve dans la pierre qui sait l'objet de l'analyse. Celui-ci s'en trouve précipité sous sorme de spath pesant par l'acère barotique. Dans la deuxième dissolution (B) on ajoute de l'acide vitriolique qui précipite la terre pesante & calcaire sous la sorme de spath pesant, & de sélénite. Par une ébullition avec cinq cens parties d'eau toute la sélénite se dissout, & le spath pesant reste au sond.

<sup>(1)</sup> Je crois qu'il est inutile de faire mention de l'histoire de cette substance pierreuse, par laquelle l'Auteur commence son analyse. Note du Traducteur François.

## 56 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

En faisant bouillir la dissolution acide, on obtient des cristaux de vitriol de magnésie si la pierre contient de la terre magnésienne. Dans la troisème dissolution (C), tout le fer, & la terre argileuse s'en trouvent précipités par l'alkali; ou bien on peut encore en séparer le fer, d'abord par l'alkali phlogistiqué, & ensuite la terre argileuse par l'alkali. Après avoir procédé exactement à l'analyse ci-dessus, on peut apprécier au juste les parties constituantes du spath pesant. Les dissérentes espèces de spath qu'on rencontre en Suède ont été analysées de la même manière.

# Spath pefant de Sahlberg.

On en connoît de deux sortes: l'une se trouve dans les montagnes & parmi les terres calcaires. Elle est en cristaux demi-transparens, d'une couleur jaunâtre, & dure à-peu-près comme la pierre calcaire. Leux-pesanteur spécifique est de 4,583. Cent parties ont sourni par l'analyse;

| Spath pelant purace of a con- | 79     |
|-------------------------------|--------|
| Sélénite pure                 | 6      |
| Terre vitrifiable pure        | 3      |
| Terre argileuse & ser         | 4      |
| Eau                           | I 1/2  |
| Total                         | 23 1/2 |

L'autre espèce se trouve parmi des couches argileuses. Sa forme est inégale & blanche. Sa pesanteur spécifique est de 4,488.

Cent parties ont produit,

| Spath pelant pur 5 66     |
|---------------------------|
| Sélénite purc             |
| Terre vitrifiable pure 10 |
| Terre argileuse & fer     |
| Eau $\frac{r}{2}$         |
| Total                     |

Près de Cimbrishamm dans le Schonen, on trouve une autre espèce de spath isolé; transparent, ayant la forme spathique, composé de lamestramparentes, brunâtres, dont la pesanteur est de 4,401.

Cent parties ont donné,

| Spath pefant pur  | 84                  |
|-------------------|---------------------|
| Sélénite pure     |                     |
| TT 1 1/2 1 1      | 7                   |
| - argileuse & fer | $I : \frac{\pi}{2}$ |
| Eau               | <u>i</u>            |
| Total             | 08                  |

A Rosawara, une montagne située dans un endroit nommé Tornea Lappmark, on en a trouvé trois sortes. La première isolée, ayant des rayons spathiques (textura fibrosa, fibris spathosis), elle est demitransparente, & d'une couleur cendrée. Sa pesanteur spécifique est de 4,532.

Cent parties ont fourni,

| Spath pur         | 58 |
|-------------------|----|
| Sélénire          |    |
| Terre vitrifiable |    |
| - argileuse & fer | -  |
| Eau               | 3  |
| Total             | 25 |

La seconde espèce est mêlée avec du verd-de-gris, opaque, & d'une couleur laiteuse. La pesanteur spécifique en est de 4,409.

Cent parties ont produit,

| Spath pur         | .7 <u>.</u> 1 |
|-------------------|---------------|
| Sélénite pure     | . 7.          |
| Terre vitrifiable | . 9           |
| - argileuse & fer | I,I           |
| Eau               | 2             |
|                   |               |
| Total             | 100           |

La troisième est mêlée avec de l'ocre martiale, d'une couleur soncée & rougeâtre. La pesanteur spécifique est 4,503.

Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET.

| 58 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De cent parties on obtient,                                                                                                                                                                                                                     |
| Spath pur 73                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sélénite 8                                                                                                                                                                                                                                      |
| Terre vitrifiable                                                                                                                                                                                                                               |
| - argileuse & fer 8                                                                                                                                                                                                                             |
| Eau 4                                                                                                                                                                                                                                           |
| Total 100                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spath pesant de Loos dans le Helsingland.                                                                                                                                                                                                       |
| On le trouve dans la mine de Kobolt & de Wismuth, & souvent mêlé avec ces mines. Il est composé d'écailles & de particules spathiques; sa couleur est grisâtre & demi transparente. La pesanteur spécifique, 4,539.  Cent parties produisirent, |
| Spath pur 93                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terre vitrifiable 2                                                                                                                                                                                                                             |
| - argileuse & fer 3                                                                                                                                                                                                                             |
| Eau                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total 99                                                                                                                                                                                                                                        |
| Près de Rolsby dans le Wermeland, on trouve deux espèces de spath                                                                                                                                                                               |
| dans une mine de fer. La première est èce isolée, est grossiere, d'une forme spathique, demi-transparente. La pesanteur spécifique, 4,518.                                                                                                      |

De cent parties on obtient,

| Spath pur         | 63 |
|-------------------|----|
| Sélenite          | 2  |
| Terre vitrifiable | 19 |
| - argileuse & fer | 9  |
| Eau               | 2  |
|                   |    |
| Total             | 95 |

La seconde sorte est mêlée de particules martiales, & de spath susible; elle a la sorme du précédent, & est noirâtte. Pesanteur spécifique, 4,399.

|        |         |       | 1 /    |
|--------|---------|-------|--------|
| Cent ! | narriec | Opt o | lonné, |
| eners? | Partito | OHE   |        |
|        |         |       |        |

| Spath pefant pur           |                   |     |
|----------------------------|-------------------|-----|
| Terre vitrifiable          | Spath pefant pur  | 59  |
| - argileuse & fer 11 Eau 3 | Sélénite          | 7   |
| Eau                        | Terre vitrifiable | 20  |
|                            |                   |     |
| Total                      | Eau               | 3   |
| Total 100                  | Total             | 100 |

A Anstoberget dans le Westmanland, on trouve dans une petite gangue du spath pesant isolé, attaché sur de la pierre calcaire, & aux pyrites martiales. Le tissu est écailleux, la couleur blanche. Pesanteux spécisique, 3,892.

Cent parties ont rendu,

| Spath pefant pur  | 55   |
|-------------------|------|
| Sélénite          |      |
| Terre vitrifiable |      |
| - argileuse & fer |      |
| Eau               | 4    |
| Total             | .98. |

A Hassafaen, dans le Wermeland, on trouve du spath pesant isolé, dans une mine d'argent, souvent sous une forme pulvérulente, quelquefois sous une forme spathique, & de couleur rougeâtre. La pesanteur
spécifique est 4,333.

Par l'analyse on obtient de 100 parties,

| Spath pelant            |
|-------------------------|
| Terre vitrifiable 2     |
| Sélénite 3              |
| Terre argileuse & fer 3 |
| - calcaire aérée 8      |
| Eau                     |
| Total                   |

Près de Wingnas, dans un endroit nommé Dal, il se trouve du spath pesant, souvent mêlé avec de la chaux de cuivre, dans une montagne composée de terre calcaire, d'argile & de terre vitrissable. La Tome XXXV, Part. II, 1789, JUILLET. H 2

## 60 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;

pesanteur spécifique est 4,391. La cassure de ce spath est d'un grain sin & hexaëdre, d'une couleur rougeatre, & opaque.

Par la décomposition 100 parties ont produit,

| Spath pefant pur  | 71         |
|-------------------|------------|
| Sélénite          | . 11       |
| Terre vitrifiable | 13 1       |
| - argileuse & fer | , <u>x</u> |
| Eau               | 4          |
| Total             | 100        |

Afin de comparer ces différentes espèces des spaths pesans de Suède avec la pierre d'Italie & de Boulogne, M. Afzelius a analysé aussi cette pierre; on la trouve dans un endroit nommé *Monte-Paterno*, elle n'est accompagnée d'aucune mine; sa forme est spathique, brillante dans sa cassure, demi-transparente.

La pesanteur spécifique est 4,483, & donne par l'analyse,

| Spath pefant pur | 62         |
|------------------|------------|
| Sélénite         | 6          |
| Terre argileuse  | 14 3       |
| - vitrifiable    | 16         |
| martiale         | . <u>£</u> |
| Eau              | 2          |
|                  |            |
| Total            | IOI        |

# LETTRE

DE M. L'ABBÉ HERVIEU,

Professeur de Philosophie à Falaise,

A M. DE LA MÉTHERIE;

SUR UNE NOUVELLE MACHINE PNEUMATIQUE.

Monsieur,

J'ai lu dans votre Journal de Physique du mois de mai dernier, la description d'une nouvelle machine pneumatique très-ingénieuse, de

l'invention de M. Cazalet. La perfection de ses effets la rend de beaucoup présentable aux machines ordinaires; mais il est sâcheux que l'embarras des tuyaux, la nécethté d'un troisième étage, si on se sert d'eau, la cherté du mercure, si on le substitue à l'eau, en bornent l'usage à un petit nombre de circonstances. Il seroit sans doute intéressant qu'on pût la débarrasser de l'attirail incommode nécessaire pour opérer avec l'eau sans diminuer ses effets. Il m'est venu à ce sujet une idée que je prends la liberté de vous communiquer, quoique je n'aie pas l'honneur de vous

connoître autrement que par vos Ouvrages.

M. Cazalet opère le vuide sous le récipient de sa machine en évacuant un ballon fort grand, plein d'eau purgée d'air par l'ébullition, & lutté au-dessous de la platine, sans que l'air puisse y entrer; & pour produire cette évacuation il a recours à des tuyaux de trente-trois à trente-quatre pieds de hauteur. Ne pourroit-on pas produire le même effet, mais beaucoup plus commodément par l'action du feu, comme cela a lieu dans l'expérience de l'éolipile? Pour cela il faudroit substituer au ballon dont se sert M. Cazalet, un vase métallique d'une capacité à peu près égale. En lui donnant une forme convenable on pourroit le visser à une douille fixée au-deflous de la platine, & par le moyen d'un robinet ouvrir ou fermer sa communication avec le récipient. Il faudroit encore adapter vers le bas de ce vase un tube métallique recourbé, qui s'éleveroit à-peuprès jusqu'à la hauteur de la platine, afin que le vase étant plein, & le robinet dont ce tube doit être muni ouvert, l'eau ne s'écoulat pas par son propre poids. Cela posé, il est clair que si après avoir rempli le vase d'eau bien bouillie, fermé le robinet supérieur & ouvert celui du tube, on l'expose à l'action du feu, les vapeurs qui s'élèveront se condensant au haut du vase, réagiront sur l'eau & la chasseront avec violence par le tube sans que l'air puisse y entrer. Lorsqu'on s'appercevra que presque toute l'eau sera écoulée, on fermera le robinet & on laissera refroidir le vase afin de condenser les vapeurs qu'il contient; si après cela on ouvre le robinet par lequel il communique avec le récipient, l'air de celui-ci passera aussi-tôt dans le vale. Si après la première opération le vuide n'est pas aussi parfait qu'on le desire, il sera facile de la réitérer.

Comme le jet d'eau qui auroit lieu dans certe circonstance pourroit incommoder, voici un moyen facile de s'en débarrasser, c'est de donner plus de longueur au tube, & de le recourber une seconde sois à-peu-près au niveau de la platine, afin d'en amener l'extrémité dans un vasé disposé

à recevoir l'eau de l'expérience.

Lorsque les substances, qu'on voudra éprouver dans le vuide, ne seront pas altérables dans l'eau, on pourra par une seule opération produire un vuide presque total. Il suffira de remplir le récipient aussi bien que le vase, d'eau purgée d'air, & d'opérer comme ci-dessus; car pour lors toute l'eau du récipient tombant dans le vase inférieur, & l'air qui se dégagera de la

substance en expérience, se répandant en partie dans le vase que l'eau du récipient n'aura pas rempli, il n'en restera presque point sous le récipient.

Je suis, &c.

A Falaise, ce 28 Juin 1789.

# MÉMOIRE

Sur la régénération de quelques parties du corps des Poissons;

Par M. BROUSSONET.

DANS certaines classes d'animaux on voit quelques parties susceptibles de mouvement se reproduire après avoir été détruites; mais cette force reproductive est bien moins sensible dans les êtres animés dont l'organisation est plus parfaite, que dans ceux qu'une organisation moins

compliquée semble rapprocher davantage des végétaux.

Dans le grand nombre des expériences qui ont été faites pour prouver la possibilité de la régénération de diverses portions d'un même animal, il en est sans doute dont on a droit de se mésier; & il est arrivé plus d'une fois peut-être qu'en croyant faire plusieurs portions d'un même individu, on a divisé seulement l'habitation commune à plusieurs, qui restant entiers dans chaque portion ont réparé leur demeure. Mais de nombreuses observations ne laissent aucun doute sur la reproduction de certains organes dans les animaux marins, dans les vers de terre, les limaçons, & un grand nombre d'autres espèces de ces mêmes familles. Les parties mêmes que nous regardons comme essentielles à la vie, telles entr'autres que la tête, renaissent dans ces animaux après avoir été enlevées. Ce paénomène paroît bien surprenant au premier coup-d'œil, parce que de nombreux exemples nous ont accoutumés à regarder cet organe comme absolument indispensable à l'existence des animaux, quoique l'expérience nous apprenne qu'il leur est d'autant moins essentiel que ceux-ci ont une organisation moins parsaite. La tortue dont les diverses parties présentent dans leur structure moins de perfection que celle des animaux à sang chaud, vit souvent près de deux mois après qu'on lui a enlevé la

Les parties qui offrent des exemples de ces fortes de régénération sont dans la plupart des animaux molles, d'une substance homogène, & presque semblable à celle du reste du corps. Elles se reproduisent peuà-peu comme les ongles, les cornes, &c. Dans les animaux à sang

chaud, ce qui doit nous faire regarder comme bien extraordinaire la nouvelle formation de parties composées de substances dures & molles

& formees de plusieurs articulations.

Ceite régénération de parties articulées a été observée dans des animaux de deux ordres bien disséens. Les uns, tels que les écrevisses, ont le squelette à l'extérieur, c'est-à-dire, que leurs parties molles sont recouvertes par une substance dure. Dans les autres au contraire, tels que le lézard, la salamandre, &c. le squelette est à l'intérieur, la charpente osseuse est recouverte par les parties molles.

On fait que les écrevisses dont les parties sont jointes au corps par des articulations très-déliées, sont sujettes à les perdre, mais qu'il leur en

pousse de nouvelles au bout de quelques semaines.

La reproduction des pattes de la falamandre a été suivie dans le plus grand détail par deux observateurs les plus distingués de notre siècle, M. Bonnet & M. Spallanzani. Nous leur sommes redevables d'un grand nombre de découvertes sur un des points les plus curieux de la physiologie. Mais la régénération des parties articulées n'avoit point encore été examinée dans les poissons, genre d'animaux bien différens de ceux qui or t été déjà observés, & dont le sang n'est jamais qu'à deux ou trois degrés au-dessus de la température de l'élément dans lequel ils vivent.

J'ai coupé à plusieurs poissons des portions de leurs différentes nâgeoires. J'ai répété ces expériences à diverses époques, & j'ai toujours vu ces parties te reproduire peu-à-peu. Il m'a paru seulement qu'elles repoussoire plus vîte dans les poissons les plus jeunes & dans quelques espèces plusôt

que dans d'autres.

J'ai enlevé une portion des nâgeoires de quelques poissons dorés de la Chine, & dès le troisième jour j'ai apperçu sur les bords coupés une espèce de bourrelet blanchâtre: le huitième jour ce bourrelet s'étoit sensiblement étendu, & il ne tarda pas à devenir une membrane qui n'avoit d'abord qu'une ligne de largeur. Cette membrane étoit plus épaisse que celle qui formoit la base des nâgeoires; mais à mesure qu'elle s'étendoit, elle s'amincissoit & devenoit transparente. Au bout de trois mois on distinguoit les rudimens des rayons ofseux destinés à soutenir la membrane. Ils paroissoient être une continuation des offelers de la base. Ils n'étoient formés d'abord que par une espèce de gelée.

J'ai coupé à un poisson doré de la Chine la nâgeoire droite de la poitrine. Dans l'espace de huit mois, cette partie étoit devenue presqu'aussi grande que la gauche à laquelle je n'avois pas touché. J'ai tépété la même opération sur les nâgeoires du ventre; le résultat a toujours été le même. Il est vrai que quoique les nouvelles nâgeoires sussentes que leurs antagonistes, elles sont restées quelque tems blanches & moins

transparentes que les autres.

J'ai fait des sections obliques transversales, en un mot dans tous les sens

sur la nâgeoire de la queue de différens poissons. Les parties coupées se sont constamment régénérées au bout d'un certain tems. Les poissons soumis à ces expériences perdoient l'équilibre, & leur faculté progressive devenoit moindre, à mesure que je leur coupois les nâgeoires; ils ne parvenoient à reprendre leur position naturelle qu'après que ces parties avoient été réintégrées.

J'ai coupé à quelques poissons toutes les nâgeoires aussi près du corps qu'il m'a été possible. Ces animaux ne pouvoient plus se tenir horisontalement dans l'eau. Leur tête étoit penchée vers le sond du vase; ils vacilloient toujours, & ils ne parvenoient qu'avec effort à reprendre une position horisontale. Leurs nâgeoires sont revenues très-lentement.

Les mêmes sections ayant été répétées sur plusieurs poissons, j'ai toujours obtenu à-peu-près les mêmes résultats. Dans une carpe dont le bord des nâgeoires avoit été rongé par de petits poissons, de manière que ces parties paroissoient frangées, j'ai vu au bout de quelques mois les bords

redevenir parfaitement unis.

J'ai remarqué que les nâgeoires se réparoient d'ordinaire plus ou moins promptement, suivant qu'elles étoient plus ou moins utiles à l'animal. M. Spallanzani a fait une observation analogue à celle-ci sur les vers de terre, dont il a vu constamment la tête repousser plutôt que la partie postérieure du corps; de même dans les posssons la nâgeoire de la queue, la plus utile de toutes les nâgeoires, puisqu'elle sert à faire exécuter presque tous les mouvemens, a été formée plus promptement que celles du ventre ou de la poitrine, & celles-ci, qui sont déstinées à soutenir le possson à une même hauteur, & à favoriser les mouvemens latéraux, ont été beaucoup plutôt rétablies que celles du dos, dans lesquelles je pouvois à peine distinguer les nouveaux rayons sept mois après les avoir coupés.

La membrane qui forme les premiers rudimens des nâgeoires a différens degrés d'épaisseur suivant les diverses espèces de poissons. Elle est composée de deux seuillets entre lesquels se trouvent logés les osselets ou rayons formés quelquesois d'une seule pièce dure & piquante, & le plus souvent de plusieurs parties osseuses intimement unies entr'elles par une substance

cartilagineuse.

Pour que les nâgeoires puissent repousser, il faut qu'il reste une partie des osselets. Si cette portion étoit entièrement détruite, de nouvelles nâgeoires ne prendroient pas la place des premières. C'est ce que j'ai observé sur plusieurs poissons auxquels les nâgeoires dorsales & une partie du dos avoient été enlevées, & à la place desquelles il s'étoit formé une simple suture.

Quoique les poissons se passent difficilement de ces organes, ils parviennent à suppléer ceux qui leur manquent par ceux qui leur restent encore. J'ai vu des poissons assez gros vivre plusieurs années, quoiqu'ils

fullent

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS.

fussent privés de la moitié du corps, c'est-à-dire, de la partie qui s'étend

depuis l'anus jusqu'à la queue.

On a comparé les aîles des oiseaux aux nâgeoires des poissons, & les plumes aux rayons de ces parties; mais il y a une très-grande différence entre ces organes relativement à la manière de se reproduire. On sait que les plumes ne repoussent point lorsqu'elles ont été coupées.

Dans presque tous les poissons les offelets de la nâgeoire de la queue sont très-forts & très-multipliés. Si on compare le nombre de ces pièces ofseuses avec celui des os des pattes d'une salamandre, on verra qu'il est bien plus considérable. A la vérité il y a entre ces organes de grandes différences, sur-tout relativement à la manière dont ces diverses parties dures s'articulent entr'elles.

Si la membrane qui forme les nâgeoires a été déchirée suivant la direction des osselets, les deux portions se rejoignent, & forment une espèce de siture qui s'efface peu-à-peu. On trouve souvent des poissons qui ont plusieurs de ces sutures à leurs nâgeoires, sur-tout à celles du dos.

Cette faculté régénératrice des nâgeoires est d'autant plus utile aux poissons, que ces parties sont continuellement exposées à être déchirées ou coupées, soit par le choc des differens corps, soit par les dents des animaux. Leur accroissement d'ailleurs m'a toujours paru très-lent; mais il y a tout lieu de croire qu'il est plus prompt dans les individus qui sont dans un état de liberté.

Mon but dans cette simple observation a été de présenter un fait qui m'a paru pouvoir être de quelqu'utilité à la physiologie, & d'offrir une nouvelle preuve de la multiplicité des ressources de la nature, lorsqu'il s'agit de rendre aux corps organisés le premier état de persection que les causes secondes leur avoient sait perdre.



# MÉMOIRE

Sur la meilleure manière de faire la composition des Miroirs des Télescopes, avec les méthodes qu'il convient de suivre tant pour les jetter en fonte, les travailler & les polir, que pour leur donner la forme parabolique;

#### Par M. JEAN EDWARDS:

Extrait du Nautical-Almanac de 1787, publié par ordre du Bureau des Longitudes, & traduit de l'Anglois, par M. Thulis, de l'Académie de Marfeille.

Les méthodes qu'on emploie ordinairement pour fondre, travailler & polir les miroirs des télescopes étant parsaitement bien connues des ouvriers, & ayant été traitées de la manière la plus satisfaisante dans l'Optique de Smith, & par M. Mudge dans les Transactions Philosoph. vol. LXVII, part. I'e, je ne m'y arrêterai pas: j'ajouterai seulement quelques observations qui m'appartiennent, l'expérience m'ayant appris qu'elles valoient beaucoup mieux que les méthodes indiquées par ces auteurs.

J'ai construit quelques télescopes qui ont été examinés par M. Mackeline, Astronome du Roi: il a trouvé qu'ils étoient sort supérieurs en clarté (1), & qu'ils ne le cédoient point, à tout autre égard, aux télescopes de même grandeur, construits par les meilleurs artistes de Londres.

De la meilleure composition pour les Miroirs des Télescopes.

Pour ne point m'arrêter trop long-tems sur cet objet, il convient peutêtre d'avertir mes Lecteurs que j'ai fait des expériences sur les métaux & les demi-métaux suivans, dans la vue de découvrir une composition pour

<sup>(1)</sup> La couleur naturelle des objets n'est point du tout altérée avec les télescopes de M. Edwards, bien différens des télescopes ordinaires qui leur donnent une teinte sombre & cuivrée. J'ai trouvé, par une expérience fort exacte, qu'ils ont autant de clarté que les lunettes achtomatiques à triple objectif, tant à égalité d'ouverture que de grossissement. d'autant plus qu'il faut, pour produire le meme esset, que l'ouverture d'un télescope ordinaire de résexion soit à celle d'une lunette achromatique comme 8 : 5. Signé, Nevil Maskelyne.

les miroirs, qui pût réfléchir la plus grande quantité de lumière, & qui fût capable de recevoir, par conféquent, le plus beau poli. Je les ai combinés de différentes manières & les ai travaillés & polis. Les métaux & les demi-métaux que j'ai foumis à l'épreuve, font l'argent, la platine, le fer, le cuivre rouge, le cuivre jaune, le plomb & l'étain; l'antimoine crud, le régule d'antimoine, le régule martial d'antimoine, l'arfenic, le bismuth, le zinc, & l'antimoine combiné avec le cawk-Stone (1).

Après les avoir combinés de diverses manières (voyez l'Appendix); je trouvai que 32 onces de cuivre rouge, 15 ou 16 onces d'étain en grain & un peu de cuivre jaune & d'arsenic (2), savoir, une once de chacun, formoient un métal capable, après avoir été bien poli, de réfléchir beaucoup plus de lumière qu'aucun de ceux qui, jusqu'à présent, ont été offerts au Public. Lorsque je dis qu'il faut 15 ou 16 onces d'étain sur 32 de cuivre rouge, j'entends que cette proportion ne fera pas toujours la même exactement, parce qu'il faudra plus ou moins d'étain pour saturer le cuivre suivant le degré de pureté que celui-ci aura. Il conviendroit, avant toutes choses, de purifier ce dernier métal autant qu'il est possible. Un peu d'expérience sera connostre, avec précision, le point de saturation du cuivre, attendu que la composition paroîtra, étant cassée, aussi brillante que le verre & ressemblera beaucoup au mercure. Voici la méthode que je suis: je fonds 32 onces de cuivre rouge, j'y ajoute 15 onces d'étain fondu, & je verse le mêlange dans une lingotière. J'ajoute ensuite une petite quantité connue d'étain à une autre quantité. aussi connue, de la composition, & de cette manière, je parviens aisément, movennant un petit nombre d'essais, au point de saturation complette, & au plus grand degré de perfection. Ayant donc déterminé la quantité d'étain ajoutée à la quantité connue de composition, j'ajoute au total, mis en fusion, la quantité proportionnelle d'étain, lorsqu'il s'agit de refondre la composition. Ainsi, s'il a fallu ajouter un quart d'once d'étain sur une livre de composition pour donner à celle-ci le plus bel éclat (3), il faudra lorsque le métal aura été mis une seconde fois en fusion, pour couler le miroir, que j'ajoute une once d'étain sur quatte livres de composition, faite suivant la proportion de 32 onces de cuivre rouge

<sup>(1)</sup> Voyez dans les Transactions Philosophiques, N°. ex, une expérience très-curieuse sur le cawk-stone & l'antimoine.

<sup>(2)</sup> Si l'on ajoute une once d'argent à cette composition, le métal en sera meilleur & beaucoup plus blanc.

<sup>(3)</sup> Si l'on ajoute une trop grande quantité d'étain, 17 onces, par exemple, sur 32 de cuivre, la composition ne sera point brillante, étant cassée, mais d'un gris bleu & d'une couleur matte. Si l'on augmente encore cette quantité, le métal deviendra presque noir.

sur 15 onces d'etain. On doit ajouter l'arsenic à la seconde sonte, c'està-dire, lorsque le miroir est prêt à être coulé, attendu que la chaleur du melange, dans la première fonte (1), est assez forte pour volatiliser la plus grande partie de l'arsenic. Cette méthode a sur-tout pour objet de prévenir l'action de l'arsenic sur les miroirs. Il est assez singulier que l'arsenic ait été si lestement proscrit par les sondeuts, que les auteurs (2) qui ont écrit sur ces matières, n'en aient fait aucune mention, quoique M. Isaac Newton en ait recommandé particulièrement l'usage dans le cas dont il s'agit. Je croirois qu'on n'a abandonné l'arsenic qu'à cause des vapeurs désagréables qu'il exhale lorsqu'on l'introduit dans le creuset où est le mêlange de matière fondue, ce qui pourroit produire de funestes effets fur celui qui respireroit (3) ces vapeurs. La seule précaution qu'il y ait à prendre, pour s'en garantir, consiste à piler l'arsenic grossièrement, à l'introduire dans le creuset avec des pincettes après l'avoir plié dans du papier, à retenir son haleine, tandis qu'on le remue avec une spatule de bois, & à se tenir un peu à l'écart jusqu'à ce qu'on n'apperçoive plus de vapeurs s'élever du creuset. Alors le métal est prêt à être versé dans les moules. Le grand mérite de l'arsenic, employé dans cette composition, est de rendre le métal plus compacte, & sur-tout beaucoup plus beau, comme on peut s'en assurer en comparant entr'elles les deux compositions faites avec ou sans arsenic. Pour l'ordinaire je trouve qu'une once (4) d'arsenic suffit sur une livre de métal. Cependant on peut en employer une plus grande quantité sans aucun désavantage tant pour la beauté que pour la dureté du métal; mais alors il sera sujet à se ternir. s'il reste exposé à l'air pendant quelque tems. Je puis assurer que les miroirs des télescopes ne se ternissent ordinairement, lorsqu'ils sont souvent exposés à l'air, que parce que la quantité de cuivre qui est entrée dans leur composition n'étoit pas sussifiamment saturée, & que l'acide contenu dans l'air, par son action sur le cuivre, sépare celui-ci de l'étain

(2) Voyez l'Optique de David Grégori, par Brown & Desaguliers, pag. 219;

ou les Transact. Philosoph. No. LXXXI.

(4) Une once d'arsenic agira cependant assez sur trois livres pesant de métal pour

que l'air ne puisse jamais le ternir.

<sup>(1)</sup> M. If. Newton fondoit d'abord le cuivre, ensuite il y ajoutoit l'arsenic, & en dernier lieu l'étain, parce qu'il n'ignoroit pas sans doute, que l'étain ne resse que très-peu de tems en état de sluidité. Il est certain que M. Newton ajoutoit l'arsenic au cuivre fondu; mais comme il savoit parfaitement bien qu'il s'en volatilise une grande partie, il en mettoit une forte quantité, savoir une partie sur fix parties de cuivre.

<sup>(3)</sup> Deux personnes sort habiles & très-versées dans la physique expérimentale & la chimie, m'ont affuré que les vapeurs de l'arsenic ne peuvent nuire en aucune manière, lors même qu'elles ont une odeur d'ail très-forte. Nevil Maskeline.

& rend le miroir terne & obscur ; outre la grande perte de lumière qui en rélulte, il arrive encore de-là que les télescopes ordinaires font paroître les objets d'un rouge sale ou d'une couleur jaunâtre. Les miroirs construits suivant la méthode que j'indique ne seront point sujets à cet inconvénient; car, comme le cuivre sera complettement saturé, l'air ne pourra agir sur lui en aucune façon. Cependant je ne dois point passer sous silence une précaution dont il faut user dans la fonte de cette composition. Cette précaution consiste à fondre d'abord le cuivre, en le rendant aussi fluide qu'il est possible; à y ajouter ensuite le laiton & l'argent, & à fondre le tout au moyen du flux noir ordinaire composé de deux parties de tartre & d'une partie de nitre, ou en remuant le mêlange, aussi liquésié qu'il est possible, avec une spatule de bois de bouleau. On ajoutera ensuite l'étain, & l'on coulera la matière après l'avoir remuée une seule fois ; car si on la laissoit trop long-tems sur le feu, après avoir ajouté l'étain, elle seroit toujours poreuse, quoique refondue ensuite au moindre degré de chaleur. Comme je m'étois appercu que cela arrivoit constamment, je conjecturai que se métal seroit beaucoup plus compacte & plus exempt de pores, si l'étain ne denreuroit dans un état de calcination que le moins de tems possible. L'expérience a confirmé, sur ce point, mes conjectures, & je trouve maintenant que pour faire cette composition, avec le plus grand avantage, il faut réduire le cuivre au plus grand état de fluidité, en employant le flux noir, fondre l'étain dans un creuset séparé, retirer les deux creusets du feu, & verser l'étain fondu dans le cuivre liquéfié; remuer, tout de suite, le mêlange avec une spatule de bois, & le verser immédiatement après dans une grande quantité d'eau froide. Le contact subit de l'eau divise la masse fondue en un nombre infini de petites parties qu'elle refroidit en un instant, & empêche, par ce moyen, que l'étain ne se calcine, du moins d'une manière sensible. J'ai toujours reconnu en suivant cette méthode, qu'à la seconde fonte, la composition étoit entièrement exempte de pores, lors même que je n'avois point employé d'arfenic. Cependant celui-ci la rendoit beaucoup plus compacte, spécifiquement plus pesante (1), & en même-tems plus brillante & plus belle. Au contraire, en mettant l'étain dans le fond du creuset & le cuivre au-dessus (ce qui m'est arrivé fréquemment) celui-ci fondra à un très-petit degré de chaleur, au lieu qu'il en exigera un très-grand en le mettant seul dans le creuset. Lorsque j'employai cette méthode pour la première fois, je crus en avoir découvert une très-facile pour fondre le cuivre, & par conséquent avoir fort persectionné la méthode ordinaire. Comme M. Mudge attribue les pores du métal à la calcination de l'étain

<sup>(1)</sup> La perenteur spécifique de la composition sans arsenic est de 8,78; avec l'addition d'une once d'arsenic sur une livre de métal elle est de 8,89.

produite par la grande chaleur du cuivre en fusion, je m'attendois à trouver le métal, fait suivant le procédé ci-dessus, tout-à-sait exempt de pores, sur-tout à la seconde sonte, attendu que la chaleur étoit considérablement moindre que si le cuivre avoit été fondu en premiet lieu tout seul. Cependant il s'est toujours trouvé extrêmement poreux; & même beaucoup plus qu'il ne l'étoit auparavant. Pendant quelque tems je ne pus en découvrir la cause, l'idée ne m'étant pas venue que le métal n'y étoit sujet que parce que l'étain restoit trop de tems en fusion, sur le seu, & par conséquent dans un état continuel de calcination. J'attribuai à une multitude de causes la porosité des mitoirs que i'avois faits avec cette composition, jusqu'à ce que, fatigué de faire des expériences & de tirer des conjectures, je me susse déterminé à fondre d'abord le cuivre & ensuite l'étain, comme je le faisois avant d'être parvenu à la méthode que j'ai imaginée. Il en résulta que le métal suc infiniment plus compacte & beaucoup moins poreux. En fondant le cuivre le premier & en y ajoutant ensuite l'étain, je découvris bientôt que plus ce dernier métal demeuroit sur le feu, plus la composition étoit poreuse, & que plus je le versois promptement, après avoir ajouté l'étain, plus elle étoit compacte & exempte de pores. Ces observations me déterminèrent à essayer ce qui résulteroit de l'addition de l'étain fondu au cuivre fondu, & du refroidissement immédiat de toute la masse; & cela dans la vue d'empêcher la calcination. L'expérience confirma mes conjectures, & je reconnus bientôt qu'en versant, dans de l'eau froide, toute la masse fondue, après l'avoir bien remuée pour faciliter la mixtion, le métal étoit toujours, à la seconde fonte, beaucoup plus compacte, plus beau & plus blanc que je ne l'avois obtenu par aucun autre procédé. Je ne puis m'empêcher de citer un fait qui prouve, sans réplique, la propriété qu'a l'arsenic de rendre le métal beaucoup plus compacte, & par conséquent beaucoup moins poreux. Toutes les fois que je formois la composition en fondant ensemble le cuivre & l'étain dans le même creuset, le métal étoit toujours rempli de pores, comme je l'ai déjà fait ' observer. Néanmoins, quoique je le fondisse fréquemment ensuite, & que je ne lui donnasse que le degré de chaleur qui étoit précisément nécessaire pour le mettre en fusion, s'il m'arrivoit alors d'ajouter à ce même métal poreux, une petite quantité d'arsenic, savoir, une once sur une livre de métal, il se bonisioit à un tel point que j'en étois étonné: il devenoit beaucoup plus dur qu'auparavant, & sans comparaison beaucoup moins poreux. Je n'ai cité ce fait, que chacun peut vérifier aisément, que pour montrer le grand avantage qu'il y a d'employer, une petite quantité d'arsenic, pour rendre le métal plus compacte, & infiniment plus blanc, comme l'observe très-judicieusement (1) M. Is. Newton. La petite portion de

<sup>(1)</sup> Voyez l'Appendix à l'Optique de Gregory, pag. 219, & les Transatt. Philosoph. No. 81.

cuivre jaune qui entre dans cette composition, sert à la rendre moins dure & par contéquent moins cassante. Une petite quantité d'argent rendra le métal plus blanc; mais si l'on en met trop, il sera sujet à être poreux.

Après avoir parlé, d'une manière assez étendue, de tout ce qui est relatif à la composition du métal, ce qui est assurément un article

essentiel, je vais traiter de ce qui concerne la fonte.

## Manière de jetter en fonte le Miroir.

Le sable le plus propre pour jetter ce métal, & même tous les autres. est un fable fin qui se trouve naturellement mêlé avec de l'argile; mais qui n'en contient qu'autant qu'il en faut pour que ses parties adhèrent entr'elles, lorsqu'il est suffisamment humecté. S'il y a trop d'argile dans le sable, le métal jaillira infailliblement de tous côtés, & quelquesois au grand danger de celui qui opère. Au contraire, si le sable ne contient pas une quantité suffisante d'argile, il ne restera pas dans les chassis, ou ne prendra pas la forme du modèle. Le meilleur sable que je connoisse pour jetter en fonte des miroirs est le sable commun de Highgate, près de Londres, lequel est généralement employé par les fondeurs de cette ville. On ne doit le mouiller que très-peu; mais le bien battre sans le rendre trop dur. Les chassis seront, au moins, de deux pouces plus larges que le miroir qu'on veut y couler; car si le sable n'a pas une bonne épaisseur tout autour du miroir, il se desséchera inégalement par la chaleur du métal, ce qui occasionnera des gerçures par lesquelles la matière sortira des chassis. Il seroit plus à propos de faire le modèle en cuivre jaune ou en étain dur que de le faire en bois, soit parce qu'un modèle de métal se dépouillera mieux du sable, soit parce qu'il ne se déjettera point. Le modèle doit être un peu plus large & un peu plus épais que le miroir, attendu que la matière en sortant de la sonte est toujours un peu moindre que le modèle; ce qui provient de la petite contraction qu'elle éprouve en se refroidissant. Comme ma composition est, sans contredit, la plus dure & la plus cassante de toutes les compositions connues jusqu'à présent, aussi est-elle la plus difficile à jetter. La méthode ordinaire n'est ici d'aucun usage, & ce n'a été qu'après beaucoup de tems que j'ai trouvé un moyen sûr & infaillible de jetter des miroirs dont la surface sût sans défaut : l'humidité du sable les fait fendre ordinairement lorsqu'ils se retroidissent. La seule bonne manière de les jetter est la face en-bas. Le jet-ou l'ouverture par laquelle on coulera la matière doit être sur le derrière du miroir, & répondre précisement à son bord; la largeur de cette ouverture, à l'endroit qui touche le miroir, doit être égale, au moins, au demi-diamètre du miroir, & son épaitseur à la moîtié de celle de ce même miroir. La partie supérieure du jet doit contenir autant & même plus de matière que le nirroir n'en contient.

Je pourrois donner d'excellentes raisons sur chaque partie du procédé que je viens d'indiquer, si je ne craignois d'abuser de la patience de mes Lecteurs: il me sussit de les assurer qu'ils trouveront toujours, dans la pratique, le plus parfait accord avec les règles que je donne ici; & je crois être fondé à dire qu'on ne pourra réussir par aucun autre moyen à jetter des miroirs de cette espèce. Lorsque le modèle & le jet auront été retirés du fable, on pratiquera dans celui-ci, sur le derrière du moule, au moven d'un petit fil de fer ou d'une aiguille à tricoter, dix ou douze petits trous ou évents à travers lesquels l'air puisse s'échapper lorsqu'on coulera la matière. L'expérience m'a appris que plusieurs petites ouvertures valoient infiniment mieux qu'une seule qui seroit fort grande (I). Après avoir refondu le métal, sur un très-petit seu, on ajoutera la quantité proportionnelle d'arsenic crud réduit en poudre grossière, & on le remuera bien avec une spatule de bois; des que les vapeurs se seront dissipées, on ôtera le métal de dessus le seu, on l'écumera, & on y ajoutera une demi-once ou une once de réfine en poudre, ou parties égales de résine en poudre & de nitre, afin de donner une belle surface au métal. On le remuera bien avec un bâton, & on le versera tout de suite dans le moule. Lorsque le jet est rempli, frappez tout doucement sur les chassis afin de donner un peu de mouvement au métal. Cette précaution est nécessaire pour prévenir les défectuosités qui se rencontreroient infailliblement sur le miroir, s'il s'étoit logé quelque bulle d'air près de sa surface. Après que la matière aura resté quelques minutes dans les chassis, c'est-à-dire, lorsqu'on jugera qu'elle est entièrement figée, ouvrez les chassis, tandis que le métal est encore rouge (il ne se fendra point en cet état, quoiqu'exposé à l'air, attendu que tous les métaux sont malléables lorsqu'ils sont rougis au seu) & ôtez le miroir avec des pincettes en le saississant par le jet, mais ayez soin de le tenir la face en-bas pour empêcher qu'il ne se desorme. Ensuite, avec un morceau de hois ou de fer, faites fortir le fable qui se trouve logé dans le trou du miroir; autrement il arrivera que le métal, en se refroidissant, serrera si fortement ce sable que celui-ci obligera le miroir à se fendre. Après cette opération, placez le miroir dans un pot de fer avec une certaine quantité de cendres chaudes ou de petite braise, de façon qu'il y soit ensoncé à une prosondeur suffisante. Cette précaution est nécessaire, tant pour recuire le miroir que pour empêcher que l'humidité du sable ne le fasse casser, ce qui arriveroit

<sup>(1)</sup> Si l'on fait plusieurs petites ouvertures au lieu d'une seule, le derrière du miroir en sera beaucoup plus net. De plus, lorsqu'on ne fait qu'une seule ouverture le miroir est fort sujet à se fendre, en cet endroit, à cause de l'affaissement qu'il éprouve en se refroidissant.

infailliblement si on l'y laissoit. Le miroir doit rester dans les cendres

jusqu'à ce que le tout soit entièrement refroidi.

On détachera facilement le jet en limant un peu tout autour avec une bonne lime demi-ronde, & en lui donnant ensuite un très-petit coup. Dans cet état le miroir peut être travaillé.

## Manière de dégrossir & de former le Miroir.

Il ne faut pour dégrossir le miroir, le former & le polir que deux bassins & une pierre à aiguiser ordinaire. La principale raison qui fait que les artiftes ne donnent pas à leurs miroirs une bonne forme, est que, voulant suivre strictement la méthode de M.M. Smith & Mudge, ils employent trop de bassins dont les effets se détruisent réciproquement. Si nous étions affez fages pour imiter la nature qui agit toujours de la manière la plus simple, nous parviendrions certainement à un plus grand degré de perfection dans la plupart de nos recherches en mécanique. De plus, les bassins dont les artistes se servent généralement, sont trop grands pour qu'ils puissent donner une figure régulière à leurs miroirs. Les seuls outils dont je me sers consistent en un bassin composé de plomb & d'étain, ou seulement de ce dernier métal (il sert aussi pour polir) & en un bassin formé de quelques pierres fines à aiguiser. Un outil tel que celui qu'indiquent MM. Smith & Mudge est entièrement superflu, il exige beaucoup plus de travail, & nuit plutôt qu'il ne sert. De toutes les méthodes, celle qui me paroît être la meilleure pour dégroffir le miroir. consiste à le travailler (jusqu'à ce qu'il soit tout-à-fait suisant) sur une pierre à aiguiser ordinaire (1) à laquelle on aura donné à-peu-près, par le moyen d'un calibre, la courbure que doit avoir le miroir. L'on se servira ensuite du bassin convexe, fait de plomb & d'étain, dont on vient de parler, pour y travailler le miroir avec de l'émeril fin. Cependant quelque fin qu'il fût, il useroit trop le miroir, si l'on ne prévenoit cet inconvénient par un moyen que j'indiquerai ci-après.

Le bassin doit être elliptique & non circulaire (j'en donnerai toutà-l'heure la raison): ses dimensions seront telles que son plus petit diamètre soit égal à celui du miroir, & que son plus grand & son plus petit diamètre soient exactement entr'eux:: 10:9. On verra ci-après les raisons qui m'ont déterminé à suivre cette proportion. On trouve dans l'Optique de Smith & dans le volume des Transat. Philosoph. déjà cité (page I) la manière de travailler le miroir sur cet outil, & même sur tous ceux dont on doit ensuite se

<sup>(1)</sup> On peut, sur le tour, donner facilement à la meule la forme du calibre, en se servant du tranchant d'un barreau de ser, & en la travaillant ainsi jusqu'à ce qu'elle ait exactement la courbure du calibre.

servir. Je renverrai mes Lecteurs à ces Ouvrages, n'entendant donner ici que mes propres découvertes. Lorsqu'on est parvenu à donner au miroir la figure qu'il doit avoir, il faut alors se servir d'un bassin convexe, formé de quelques pierres à aignifer du lieu appelé Edgedon, dans la province de Shrop, fitué entre Ludlow & Bishop's Castle. Ces pierres ont le grain fin; elles useront facilement le miroir & lui donneront un beau douci. Quant aux pierres bleues que les opticiens emploient ordinairement, elles mordent à peine sur le métal, & ce seroit une entreprise fort laborieuse que d'amener le miroir au point d'en avoir fait disparoître, avec ces pierres bleues (1), tous les coups d'éméril; mais avec celles dont j'ai parlé, on peut facilement travailler le miroir & lui donner la véritable forme. Le lit de pierres doit être circulaire, & guère plus grand que le miroir qu'on veut y travailler, savoir, i de pouce, mais pas davantage, pour un miroir de quatre à cinq pouces de diamètre. Si le bassin est beaucoup plus grand que le miroir, il ne sera que creuser celvi-ci en sphère d'un plus grand rayon, & le miroir prendra nécessairement une mauvaise forme. Si le miroir & le bassin ont exactement le même diamètre, le miroit sera parfaitement sphérique; mais son foyer sera sujet à se raccourcit de plus en plus, à moins qu'on ne les travaille alternativement l'un sur l'autre. Il seroit donc mieux que le bassin fût un peu (2) plus large que le miroir, parce qu'il n'altéreroit point alors le foyer de celui-ci. L'on ne doit pas mettre trop d'eau à la fois sur le lit de pierre, ou l'on n'aura qu'une méchante figure, comme on pourra s'en convaincre par l'inspection du miroir, dont l'éclat sera inégal dans les différentes parties de sa surface. Lorsqu'on est parvenu à donner au miroir un très-beau douci & une très-bonne forme, au moyen du lit de pierres, il est propre à recevoir le poli; mais avant de donner ma méthode sur cet article, je dois saire mention de deux observations que j'ai omises par inadvertance. Le miroir ne doit pas avoir trop d'épaisseur, car il ne prendroit pas la forme parabolique qu'on veut lui donner. La meilleure proportion que j'aie trouvée est qu'un miroir de 4 = pouces de diamètre & de 18 pouces de foyer doit avoir 0,4 pouce d'épaisseur à ses bords. Le derrière du miroir doit être convexe, tant pour le renforcer & l'obliger à faire ressort que pour qu'il s'applique au positsoir d'une manière uniforme. Sa convexité doit être égale à sa concavité antérieure, afin qu'il ait par-tout la même épaisseur. On se servira d'une molette de plomb qui ait les mêmes courbures que le miroir, & dont l'épaisseur soit à-peuprès double & le diamètre trois quarts de celui du miroir. Cette molette.

(2) D'environ 1 partie.

<sup>(1)</sup> Si l'on veut néanmoins se servir des pierres bleues ordinaires, il ne faudra employer qu'une très-petite quantité d'eau à la fois, parce qu'elles ulent beaucoup mieux lorsqu'elles sont à peine mouillées.

percée dans son milieu, & garnie d'une vis de cuivre ou de ser, au moyen de laquelle on puisse y monter le miroir, sera cimentée avec de la poix, sur un mandrin de tour, pour pouvoir y dresser & finir le bord du miroir; ce que l'on sera, en premier lieu, avec une lime sine, & ensuite avec une des pierres dont il a été parlé ci-dessus.

La suite au mois prochain.

## EXTRAIT D'UNE LETTRE

DE M. CRELL,

A M. D'ARCET.

Monsieur,

M. Schiller m'a écrit il y a quelques jours qu'en mêlant une partie de sel ammoniac, trois parties de potasse, une partie & demie d'eau, & distillant jusqu'à ce que tout le sel cristallisable ait passé, & après changeant le récipient, on obtenoit un liquide qui se montroit en tout comme la meilleure lessive de sang. Je suis curieux de voir si cela se fait avec toute forte de sel ammoniac, ou seulement avec celui d'Egypte, qui contient encore des parties fuligineuses libres. M. Westrumb a analysé des pierres de vessie de cheval; & aussi les incrustations dans les pots-de-chambre, & il n'a pas trouvé de sel acide, comme MM. Schéele, Bergman & Brugnatelli; mais outre une quantité considérable de phlogiston huileux, de l'alkali volatil, terre calcaire, & d'acide phosphorique. Le même a analysé la plupart des soufres ordinaires chez les marchands, & il y a découvert de l'arsenic & un peu de terre calcaire. La présence de l'arsenic seroit assez aisée d'expliquer; mais la terre calcaire qui se trouve même dans les fleurs de soufre, est-elle partie constituante, peut-être même base du phlogistique? ce seroit une question encore à décider.

# J'ai l'honneur d'être, &c.

# EXTRAIT DE DIFFÉRENTES LETTRES

Sur la nouvelle Théorie & la nouvelle Nomenclature.

....LA nouvelle Nomenclature choque trop les oreilles espagnoles pour qu'elles puissent s'y accoutumer. La langue espagnole ne se prête pas à de pareilles innovations. Aussi un apothicaire de Madrid qui voulut Tome XXXV, Part. II, 1789. JUILLET. K 2

Je suis, &c. \*\*\*; Professeur de Chimie. Madrid, ce...

Je félicite M. de la Métherie du courage & de l'excellent parti qu'il a pris de combattre la nouvelle Nomenclature qu'on a publiée à Paris. Y a-t-il rien de moins fondé & de moins raifonnable que ce vocabulaire? On peut faire les noms lorsqu'on n'en trouve pas d'appropriés; mais il, faut ménager la délicatelle de l'oreille, ne pas multiplier les êtres sans raison, & ne pas rendre difficile & dégoûtante la science par une nomenclature barbare, souvent erronée, & rarement nécessaire. C'est dommage que des hommes d'une réputation connue par leur savoir & par leur merite, alent couru ainfi après la frivolte & la gloriole d'avoir renouvellé le langage de la Chimie. Bergman bien plus sage ne nous a donné des nouveaux noms qu'à la dernière extrémité, & tout le monde lui en sut bon gré.... Je me fouviens d'avoir entendu dire par un de Messieurs les réformateurs : « Messieurs, dans deux ans d'ici, il n'y aura plus de » phlogistique en France ». Ces Messieurs ont tenu parole. Voilà la France, quant à eux, bien déphlogissiquée. C'est-là une dragonade académique; mais le pauvre phlogistique ainsi banni, poursuivi, chatlé, où se réfugiera-t-il? Nous le garderons en dépit de l'air vital, persuadés qu'il vaut mieux appliquer utilement son tems à de bonnes observations, que de s'occuper à faire des noms....

Je suis, &c. \* \* \* , Professeur à Pise.

Les dernières expériences du docteur Priestley qui ont prouvé que la combustion de l'air pur & de l'air inflammable ne donne jamais de l'eau pute, mais que cette eau est toujours chargée d'un acide quelconque, ont ôté à la nouvelle théorie le petit nombre de partisans qu'elle pouvoit avoir en Angleterre. J'érois de ce nombre, & je reconnois aujourd'hui que je m'étois décide trop promptement.

Je suis, &c. \* \* \* , Professeur de Chimie dans une des Universités

d'Angleterre.

M. \*\*\*, Professeur de Chimie en Suède, a également écrit contre la nouvelle Nomenclature.

### Extrait d'une Lettre de M. Sc.., à M. \*\*\*.

La nouvelle Nomenclature chimique n'est point admise en Saxe. Je n'ai trouvé que peu de personnes qui connussent même la doctrine moderne. Ici le phiogistique jount encore comme au Hartz de toute son aucienne réputation....

De Mariemboling en Saxe. Sant Comments.

On voit donc que ces nouveautés continuent d'être rejettées par tous les savans.

est' -



# NOUVELLES LITTÉRAIRES.

Icht fologie, ou Histoire-Naturelle générale & particulière des Poissons, nouvelle édition, en 6 vol. in-8°. ornée de 216 figures dessinées & enluminées d'après nature, par MARC-ELIESER BLOCH, Dodeur en Medecine, & Praticien à Berlin, Membre de plusieurs Académies. A Strasbourg, chez Amand Koenig, Libraire; à Paris, chez Théophile Barrois le jeune, & Louis-Nicolas Prevost, Libraires, quai des Augustins, 1789.

Nous avons fait connoîtte cet important Ouvrage qui mérite bien l'accueil des savans.

Dei Bagni di Monticatini, &c. des Bains du Montcatin; par M. ALEXANDRE BICCHIERAI de Florence, i vol. in-4°. A Florence, chez Gaetan Cambragi, Imprimeur du Grand-Duc.

M. Bicchierai fait l'histoire de ces bains qui sont très-anciens; il donne ensuite une analyse bien faite de ces eaux qui sont très-amères, & contiennent du sel d'Epsom ou vitriol de magnésie, & du sel de Glauber ou vitriol de natron. Il y a aussi des sels marins à base terreuse; car en y versant une dissolution nitreuse d'argent on obtient de la lune cornée ou el marin d'argent. Il paroît qu'elles ont beaucoup de propriétés médicinales, & qu'elles peuvent soulager & guérir un grand nombre de maladies.

Mémoire sur les couleurs des Bulles de Savon: Ouvrage qui a concouru pour le Prix proposé par l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Rouen; par M. GREGOIRE. A Paiis, chez Bluet, Libraire, rue Dauphine, N°. 112.

C'est en examinant les bulles de savon que Newton commença ses recherches sur les couleurs. Il attribuoit la diversité des couleurs qu'on y observe à l'épaisseur différente des couches qui faisoient les sonctions d'un prisme. M. Grégoire pense au contraire que les couleurs des bulles de savon sont contenues dans la liqueur même, qu'elles appartiennent à une matière dont chaque particule qui présente constamment l'une des trois couleurs primitives, jaune, rouge & bleu, est d'une pesanteur différente pour chacune de ces couleurs. On ne sauroit trop multiplier les recherches sur ces objets.

Esame della Theoria del Calore, &c. Examen de la Théorie de la

# 78 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Chaleur de M. CRAWFORD avec quelques nouvelles conjectures sur la même matière; par M. LEOPOLD VACCA BERLINGHIERI: dédié à Son Altesse Royale PIERRE LEOPOLD, Grand-Duc de Toscane. A Pise.

On fait combien la théorie de la chaleur intéresse aujourd'hui les physiciens. La Dissertation de M. Vacca ne peut que jetter beaucoup de jour sur cette matière.

Entomologie, ou Histoire-Naturelle des Insectes, avec les différences spécifiques, la description, la synonimie des Auteurs, &c. la figure enluminée de tous les Insectes connus; par M. OLIVIER: quatrième livraison des Planches.

Un voyage que l'Auteur a fait en Angleterre pour enrichir cet Ouvrage des espèces qui ne se trouvent pas à Paris, retarde un peu la publication des discours qui serviront d'explication aux planches. Mais la persection de l'Ouvrage dédommagera amplement Messieurs les Souscripteurs de ce petit retard qui n'influera point sur l'entreprise, puisque ce sont les planches qui sont toujours les plus longues à graver, & qu'elles ne soussere aucun retard, comme on le voit par cette quatrième livraison.

Gedanken über die Bildung, des Basaltes, ou Réslexions sur la formation du Basalte, & sur l'ancienne forme des Montagnes d'Allemagne; par M. A. F. DE VELTHEIM. Brunswik, 1789.

Ces Réflexions de M. de Veltheim ne peuvent que fort intéresser les Naturalistes.

Reliquiæ RUDBECKIANÆ sive Camporum Elysiorum, Libri primi, &c. &c. quæ supersunt, adjectis nominibus Linnæanis, &c. cura JACOBI-EDVARDI SMITH. Londini, 1789; & se trouve à Paris, chez Prevost, Libraire, quai des Augustins.

Presque tous les exemplaires de l'Ouvrage de Rudbeck, ainsi que les planches qui l'accompagnoient, ayant été consumés par un incendie arrivé à Upsal en 1702, ce Livre est d'une rareté extrême. M. Smith devenu possessement de la collection de Linné, y a trouvé un assez grand nombre de gravures en bois de l'Ouvrage de Rudbeck, & il les a publiées en ajoutant aux dénominations mises par Rudbeck les noms Linnéens. Les planches figurées dans cet Ouvrage appartiennent presque toutes à la classe des graminées. M. Smith a mis en Appendix plusieurs figures qui n'avoient point été publiées par Rudbeck.

Flora Megapolitana, &c. c'est-à-dire: Flore du Mecklembourg, contenant le dénombrement des Plantes qui croissent spontanément dans le Duché de Mecklembourg - Schwerin, rangée suivant le

Système de Linné, avec les corrections de Thunberg; par Joachin - Christian Timm. A Leipsick, chez les héritiers de Muller; & se trouve à Strasbourg, chez Amand Koenig, Libraire, 1788, in-8°. de 284 pages. Prix, 3 liv, en feuilles.

Cette Flore offre le résultat de plusieurs années d'un travail assidu à l'étude & à la recherche des plantes, aux caractères génériques, à la phrase & au nom spécifique de Linné; M. Timm indique l'endroit où se trouve la plante, le tems de la storaison, si elle varie, si elle sert dans la Médecine. Il y a des changemens relatiss aux graminés & à la cryptogamie.

# TABLE

#### DES ARTICLES CONTENUS DANS CE CAHIER.

LETTRE de M. ROULAND, Professeur & Démonstrateur de Physique expérimentale en l'Université de Paris, à M. DE LA METHERIE, sur l'Eledricité appliquée aux Végétaux, page 3 Description methodique d'une espèce de Scorpion roux commune à Souvignarques en Languedoc, & détails historiques à ce sujet; par M. AMOREUX fils, Docteur en Médecine à Montpellier, Leure de M. Prevost - Dacier, du Grand-Conseil de la République de Genève, sur le Pont de fer de Coalbrookdale, Mémoire de M. DE BOURNON, Lieutenant de MM. les Maréchaux de France, sur le Pechstein & l'Hydrophane, Description des Volcans éteints d'Ollioules en Provence; par M. BAR-BAROUX; de Marseille, Avocat, Suite des Observations faites à Laon sur la Boussole de variation de M. COULOMB, année 1788, avec les résultats généraux de cinq années d'observations, 1784 - 1788; par le P. Cotte, Prêtre de l'Oratoire, Chanoine de l'Eglise de Laon, Membre de plusieurs Académies . Observations sur une espèce de Béril feuilleté cristallisé en prisme tétraëdre, nommé Sappare par M. DE SAUSSURE le fils : extrait d'un Méroire lu à l'Academie des Sciences, par M. SAGE, Mémoire sur la maniere la plus avantageuse de diminuer le poids des Chaînes & des Cordes employées à élever de grands fardeaux à des hauteurs considérables; par M. GIRARD, Elève des Ponts & Chauffées, Leure de M. Rouppe, à M. de la Métherie, sur une révivisseation de chaux de Mercure par l'Ether, 47

#### APPROBATION.

Nouvelles Littéraires,

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage qui a pour titre: Observations sur la Physique, sur l'Histoire-Naturelle & sur les Arts, &c. par MM. ROZIER, MONGEZ le jeune & DE LA METHERIE, &c. La Collection de saits importans qu'il offre périodiquement à ses Lecteurs, mérite l'attention des Savans; en conséquence, j'estime qu'on peut en permettre l'impression. A Paris, ce 29 Juillet 1789.

VALMONT DE BOMARE.

77



Justlet 1-89.



,











## EFFET

# DE L'ELECTRICITÉ SUR LES PLANTES:

Réflexions ultérieures sur le contenu du Mémoire de M. Ingen-Housz, publié dans le Cahier de ce Journal du mois de Mai 1788;

Extrait du second volume des nouvelles Expériences & Observations sur divers objets de Physique de cet Auteur, qui vient de paroître.

Depuis que la Dissertation précédente a été envoyée à l'Auteur du Journal de Physique, j'ai parlé à un savant qui a vu, en 1786, le jardin du noble Quirini à Altichiero, sur la Brenta, & qui a examiné le fait mentionné dans l'Ouvrage de M. l'Abbé Bertholon: de l'Electricité des Météores, tome II, page 370 & suiv. Voici à-peu-près ce dont il se souvenoit: il n'y a pas deux jasmins, comme il est dit dans la Lettre de l'Abbé Toaldo, mais un seul, qui est contigu au mât surmonté d'un conducteur. Ce jasmin, que ce savant m'assure être au moins trois sois aussi grand que tous les autres, n'est pas entortillé (je n'ai jamais vu un jasmin qui s'entortillât aux corps voisins) au mât, mais seulement appuyé contre le mât. Il m'a aussi assuré que le Sénateur Quirini, & tous ceux qui sont témoins de ce fait, attribuent la hauteur extraordinaire de ce jasmin à ce que le conducteur lui a sourni une quantité extraordinaire de sluide électrique.

Sans m'arrêter à ces petites différences qui se trouvent dans les trois relations que j'ai alléguées, que le désaut de mémoire aura causées, & qui réellement ne changent rien à l'essentiel de la chose, il me paroît très-constaté que le fait en soi-même n'a pas été exagéré dans la Lettre de M. l'Abbé Toaldo, c'est-à-dire, que dans la rangée des jasmins sauvages, il s'en trouve un qui est infiniment plus haut que les autres, & que celui-ci se trouve contigu au conducteur. Ce fait mérite certainement l'attention la plus sérieuse des Physiciens, & auroit été capable

Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

de me réconcilier avec le système généralement reçu de la vertu merveilleuse du sluide électrique pour accélérer la végétation, si je pouvois faire accorder le résultat de mes propres expériences avec le fait en question, & si quelques réslexions particulières ne me rerenoient, & ne suspendoient encore mon espérance de voir ce beau système, dont les fondemens ont été un peu ébranlés par mes expériences, établi sur une base solide.

Pour décider de l'existence d'une loi de la nature de ce genre, il faut qu'un grand nombre de faits directs & comparatifs en démontrent la réalité par un résultat unisorme. Or, le fait dont il s'agit est un fait isolé, & qui, par conséquent, ne décide rien comme tel. Un pur hasard auroit pu le produire parmi les jasmins, comme un hasard produit quelquesois un géant parmi les hommes. Si on avoit planté un semblable arbrisseau près d'un mât qui n'eût pas éré surmonté d'un conducteur, & qui eût été placé à quelque distance de l'autre mât, le fait en question rendroit l'esset, qu'on attribue à présent au conducteur métallique, trèsprobable, dans la supposition que le jasmin appuyé contre le mât, sans conducteur, sût resté petit, & que plusieurs autres expériences comparatives de ce genre eussent eu un résultat consorme entr'elles, & qui s'accordât avec le phénomène supposé des deux jasmins appuyés contre deux mâts dissérens.

Il y a des plantes appelées par les Botanistes planta scandentes, & qui ne sont pas rares. Ces sortes de plantes montent à une hauteur prodigieuse, lorsqu'elles se trouvent en contact avec un arbre de haute sutaie. ou avec un autre appui quelconque, au lieu qu'elles restent petites, lorsqu'elles se trouvent isolées. Il y a, sur-tout dans l'Amérique tropicale, un grand nombre de ces sortes de plantes, qui, en les jugeant par leur grandeur, seroient tout-à-sait méconnoissables, vu qu'étant isolées ou sans soutien, elles restent des arbrisseaux, & qu'elles disputent la hauteur aux plus grands arbres, contre lesquels elles sont à même de s'appuyer. Les vignes de nos climats ne parviennent pas à une grande hauteur, étant isolées dans les champs; mais étant placées près d'un arbre, un espalier, ou près d'un corps quelconque qui puisse leur servir de soutien, elles montent presqu'aussi haut qu'on veut le leur permettre. Les vignes sauvages, qui sont indigenes en Autriche, ne sont que des petites plantes, lorsqu'elles se trouvent isolées; mais si elles ont pour voisin un arbre de la plus grande hauteur, elles suivent son tronc, surmontent l'arbre, & souvent, en s'appuyant à une branche d'un arbre voisin, la suivent, comme si elles cherchoient à revenir vers la terre; ce qui arrive assez souvent. La plupart des climatites grimpent ou se soutiennent par leurs tiges, qui sont flexibles, & par les pétioles des feuilles, & suivent l'arbre ou l'espalier, contre lesquels elles peuvent s'appuyer, à une hauteur considérable. La vigne vierge, Hedera quinquefolia, Linnai, & le Celastras

scandens, Linnæi, qu'on appelle le bourreau des arbres (parce qu'en s'entortillant à l'entour du tronc & en l'embrassant très-étroitement, l'arbre en est étoussé) ont la même propriété. Ces plantes n'ayant aucun appui ne s'élèvent guère, au lieu qu'elles grimpent à une hauteur presque quelconque, se elles trouvent un appui qui pussée les soutenir. Si un tel arbre étoit surmonté d'un conducteur métallique, une telle vigne pourroit, avec le même droit qu'on attribue au jasmin du noble Quirini, servir de démonstration de la force électrique sur l'accélération de la végétation: la conclusion cependant ne servit pas sondée. Je crois que les jasmins sont au nombre des plantæ scandentes, quoique je n'ose l'assurer absolument. MM. Toaldo & Bertholon, qui habitent des climats plus savorables à cette plante, que

n'est l'Autriche, pourront éclaireir cette matière.

Je pense que les faits que j'ai allégués dans la Section précédente. auront au moins jetté quelque doute sur l'effet des conducteurs métalliques, soit érigés sur les arbres mêmes, soit contigus aux plantes. Voici l'observation ultérieure que le printems de 1788 m'a fournie à l'égard de l'influence des conducteurs sur les plantes voisines ou contigues aux conducteurs: le printems de 1788 étoit aussi précoce que celui de l'année précédente avoit été tardif. Il y avoit plus de verdure le 20 d'avril, qu'il n'y en avoit l'année passée le 10 de mai. Parmi les arbres de différentes espèces que j'avois armés d'un conducteur métallique au mois de février 1787, il y en avoit quelques-uns qui l'avoient perdu. Tous les arbres qui avoient poussé leurs feuilles les premiers au printems de 1787, ont été de même les plus précoces au printems de 1788, soit qu'ils n'eussent jamais été garnis d'un conducteur, soit qu'ils l'eussent perdu, soit enfin qu'ils l'eussent conservé. La même règle eut lieu également parmi les arbres qui poussent leurs fleurs avant leurs feuilles, de facon qu'absolument tous ceux qui avoient poussé les premiers leurs fleurs au printems de 1787, les ont de même poussées les premiers au printems de 1788, sans le moindre égard aux conducteurs, que quelques-uns avoient encore, que d'autres avoient perdus, & que plusieurs n'avoient jamais eu. Il paroît donc évident que les conducteurs n'avoient contribué, l'année passée, en rien pour accélérer la végétation, ou la production des feuilles ou des fleurs.

Au reste, si je ne me rends pas d'abord, tête baissée, aux deux saits qu'on a cru décisses, l'un de M. Gardini, l'autre de M. Bertholon, on m'accordera, j'espère, la justice de croire que je ne suis nullement guidé par l'esprit de contradiction ou de critique (pour laquelle je me sens une aversion), mais par un desir sincère de découvrir la sumière au milieu des téènbres, par une envie de lever le voile sous lequel la nature se plaît souvent à se cacher, en nous invitant, pour ainsi dire, en mêmetems, par des petites lueurs, qu'elle expose çà & là à nos regards, à exercer notre industrie, & à les rassembler pour nous éclairer & nous

guider vers fon fanctuaire.

Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

# OBSERVATIONS

Sur les moyens de prévenir à Paris la disette des Grains, adressées au Comité des Subsistances de l'Assemblée Nationale;

Par M. DAVID LE ROY.

J'Adressai mes Lettres sur une des parties de la Marine, qui intéresse très-particulièrement l'humanité, à cet homme célèbre, qui travaille avec tant de courage, de constance, de sermeté, de lumières & de succès, à la constitution de son pays. L'hommage de cet écrit qui en est la suite, pourroit donc être offert à chacun des Membres qui composent l'assemblée Nationale. Si je prends la liberté de l'adresser particulièrement à ceux qu'elle a choisis pour former le Comité des Subsistances, c'est parce qu'il a un rapport direct avec leur travail.

De la lenteur avec laquelle se fait l'importation des Grains de divers Ports à la Capitale.

Paris reçoit journellement des bleds, des farines de l'Amérique, de divers pays du Nord, de plusieurs ports de la Méditerranée, de la Hollande, de l'Angleterre. Comme les bâtimens destinés au transport de ces farines, de ces bleds tirent en général beaucoup d'eau, l'embarquement ne s'en fait souvent qu'à plusieurs reprises; d'abord sur de petites embarcations, ensuite sur les navires qui les apportent: opérations qui entraînent nécessairement d'assez grands retards, dans cette première partie de leur importation.

Si les vaisseaux qui apportent ces grains arrivent à l'embouchure de la Seine, avec un vent favorable qui les feroit remonter très-promptement jusqu'à Rouen, ils ne peuvent en profiter s'ils tirent plus de huit pieds d'eau. Ils font forcés alors de relâcher au Hâvre, à Honsleur, d'y débarquer leurs bleds, leurs farines; on les rembarque sur des galliotes, sur des alèges, sur des gribannes; & on perd ains l'occasion précieuse

qu'offroit ce vent, de faire une navigation très-prompte.

Ces grains destinés pour Paris, éprouvent à la fin de leur route de nouveaux retards. A Rouen on les débarque des vaisseaux qui les apportent, sur le port, on les rembarque ensuite du port sur ces bâtimens qu'on appelle diligences, & qui dans les plus belles saisons, emploient dix-sept à dix-huit jours pour remonter jusqu'à notre capitale.

La lenteur avec laquelle se sait cette dernière partie de l'importation des grains est telle, que pour l'éviter, le Gouvernement, d'après les vues pleines d'humanité du Roi, vient de saire une opération qui deviendra

très-onéreuse à ce Prince: on lit dans une motion saite par M. le Duc d'Orléans, & dans laquelle il offre cent mille écus pour le soulagement des pauvres, ce qui suit: On a pris les meilleures & les plus sûres précautions pour dérouter les accapareurs... Nous sommes garans que le Ministre de Paris a reçu des ordres du Gouvernement pour pourvoir, au plutôt, à l'approvissonnement de la capitale; & que le Lieutenant de Police, immédiatement chargé de cette opération, a fait partir pour Rouen, un très-grand nombre de voitures, qui en rapportent, comme on sait, des bleds & des farines. On conçoit que les dépenses pour le transport de terre, seront très-onéreuses au Trésor-Royal; & nous tenons même de la bouche des préposés, que le pain procuré par cette voie, malheureusement indispensable, sera compté au Roi sur le pied de dix sols la livre.

Les retards très-longs, très-multipliés, qui réfultent de tous ces embarquemens, de tous ces débarquemens des bleds, des farines, vont coûter, comme on le voit, une fomme immense au Roi. Combien quand on éprouve une disette de grains, ne peuvent-ils pas devenir sunesses! Que n'avions-nous pas à craindre d'après la lenteur extrême avec laquelle se fait l'importation de ces grains, si nous avions eu un Ministre des Finances moins vigilant! Le glaive de la famine étoit il y a un an, sans que nous nous en doutions, suspendu sur nos têtes. Le Roi & son Ministre des Finances l'ont écarté, & nous n'éprouverons que de légères privations dont ce Souverain veut donner l'exemple, & qu'il veut que tous les

ordres de l'Etat partagent.

Dans le Mémoire instructif remis de sa part, par M. Necker au Comité des Subsistances de l'Assemblée Nationale, on lit cette phrase sur laquelle on ne peut pas trop méditer: Les allarmes de cette année serviront sans doute à faire sentir les inconvéniens d'un système de liberté complette pour l'exportation des grains. Ces allarmes ne pourroient-elles pas aussi nous porter à faire des recherches sur les moyens de rendre l'importation de ces grains moins lente. J'ai sair voir dans mes Lettres à M. Franklin, imprimées dans ce Journal, que les bâtimens qui tireroient peu d'eau, qui seroient d'une sorme alongée & qui auroient des voiles latines persectionnées, seroient d'une grande utilité pour le commerce en général; je me propose de prouver de plus dans ces Observations, qu'ils seroient les plus propres de tous les navires pour importer les grains avec célérité.

Du premier Navire de ce genre que j'ai fait exécuter à Rouen en 1787, E, des diverses épreuves qui en ont été faites.

La fig. r, Pl. I, indique ce petit navire. Elle le représente à la voile & allant au plus près. Je l'ai appelé Naupotame, nom composé de

deux mots grecs, & qui exprime qu'il navigue également bien en mer & fur les fleuves; & je l'ai décrit dans ma feconde Lettre à M. Franklin. Il étoit suffisamment grand pour subir les épreuves qui en ont été saites dans la Manche & sur la Seine, depuis son embouchure jusqu'à Paris; mais il est trop petit pour être employé d'une manière lucrative au commerce, puisqu'il ne porte que treize à quatorze tonneaux; c'est ce qui m'a déterminé à en saire un yacht qui appartient à présent à M. le Duc d'Oriéans. Il a huit pieds de largeur, ou de ban, quatre de creux, trois de tirant d'eau, & trente-six de longueur à la flottaison. On voit qu'il n'a de longueur que quatre sois & demie sa largeur: cette proportion qui est celle des gabares est un peu moins alongée que je ne l'aurois desiré, mais son extrême petitesse exigeoit qu'on la lui donnât. Il est à présent au-dessous de Neuilli sur la rive occidentale de la Seine. En le transformant en yacht, je n'ai rien changé à sa voilure: je vais en donner une idée.

Cette voilure, comme on le voit, est entièrement composée de voiles triangulaires ou latines, mais établies bien différemment qu'elles ne le sont dans les galères & les tartanes. Afin de mieux faire sentir les changemens que j'y ai faits, & les avantages qui en résultent, j'ai représenté, fig. A, une de ces voiles latines ordinaires, & les fig. B, C, D, indiquent les divers changemens que j'y ai faits, relativement aux différentes parties du vaisse que voiles sont établies.

Les voiles latines ont leurs vergues au haut de leurs voiles, & ces vergues font d'une grandeur démesurée; j'ai descendu dans les nouvelles voiles latines, comme on le voit, ces vergues au bas des voiles, & les ai saites bien plus petites. L'axe de révolution des voiles latines les partage en deux parties inégales; l'axe des révolutions, des voiles capitales dans la nouvelle voilure, de la grande voile de la misaine, du perroquet de souque, du soc, les partage toujours d'une manière bien plus avantageuse & en deux parties parsaitement égales. On ne peut établir que trois voiles latines ordinaires sur les plus grands bâtimens qui ont cette sorte de grément; on pourroit sur ces mêmes bâtimens établir toujours dix voiles latines persectionnées. On n'oriente qu'avec beaucoup de peine & de danger, même sur la Méditerranée, les voiles latines ordinaires quand on change de route; on orienteroit dans le même cas promptement, & avec une extrême facilité les voiles latines persectionnées, même en naviguant sur les mers orageuses de l'Océan.

J'appelle & j'appellerai toujours dans cette voilure, grande voile celle qui est à l'avant du grand mât, ou de l'artimon; voile d'artimon celle qui est à l'arrière de ce mât; mifaine celle qui est à l'avant du mât de ce nom; petit hunier celle qui est à l'arrière de ce dernier mât; foc celle qui est à l'extrémité du beaupré; & voile d'étai celle qui est entre

la grande voile & le petit hunier.

Je ne répéterai point ici le détail des épreuves que je sis en 1787, de ce naupotame dans la Manche, en soutenant à la voile pendant deux jours sur un aussi petit bâtiment, les premiers vents orageux de l'équinove d'automne: on peut le voir dans le procès-verbal, fait par les marins qui étoient embarqués avec moi, & qui termine ma seconde Lettre a M. Franklin. Il constate, qu'il saisoit tête à la mer, comme un vaisseau fait pour naviguer dans toutes les mers; qu'avec ses voiles, on fait toutes les manœuvres qu'on exécute sur les autres bâtimens; qu'il va au plus près à cinq aires de vent, & que sa dérive n'est que de dix-huit degrés; qu'il fait route au plus près, & vire de bord vent devant avec une extrême facilité, marée pour ou contre, soit avec toutes ses voiles, soit avec quatre, trois, ou même deux de ces voiles seulement. Il constate enfin, que par la facilité que donne à l'équipage, la voilure du naupotame de pouvoir mettre les voiles dans le lit du vent, il n'y a aucun bâtiment qui puisse parer aussi bien, aussi promptement à ces grains si violens, si inattendus, à ces changemens subits qui arrivent dans l'atmosphère.

Lorsque nous revînmes en remontant la Seine, les autres vaisseaux qui sortirent de la rade du Hâvre, le même jour que nous, & après nous, ne profitant pas autant que nous l'avions sait, d'une marée savorable, surent contraints d'y rentrer. Nous avons laissé derrière nous à Quillebœuf, le vaisseau appelé le Marquis d'Estampes, qui étoit parti du Hâvre deux jours avant nous, & étant partis de cette ville le 21 septembre à midi, nous sommes arrivés le 24 à deux heures du marin. Quoique nous ayons toujours eu le vent contraire en revenant de Rouen à Paris, notre voyage n'a pas été de douze jours, notre mâture ne nous retardant jamais dans la route, parce qu'elle s'abaissoit & se relevoit très-promptement & avec

une extrême facilité.

Du Naupotame le plus propre à importer avec célérité des Grains de l'Europe, de l'Asse, de l'Afrique & de l'Amérique à Paris.

Mon premier naupotame, comme on l'a vu, a à-peu-près la proportion des gabares, ou de longueur quatre fois & demie sa largeur (1). En en saisant un autre plus grand, on pourroit en rapprocher les proportions de celles des bélandres qui sont bien plus alongées. J'en ai mesuré deux à Rouen en 1787. Elles avoient toutes les deux neuf pieds & demi de largeur ou de ban; l'une avoit cipquante-un pieds de longueur à la stottaison, & comme on voit, plus de cinq sois & un tiers la longueur de son ban; l'autre d'une proportion plus longue encore, avoit cinquante-

<sup>(1)</sup> J'ai mesuré au Hâvre, en 1778, une gabare du Roi, la Guiane. Elle n'avoit que vingt cinq pieds de ban, & elle en avoit cent dix de longueur à la stottaisen.

quatre pieds de même à la flottaison, & par conséquent de longueur plus

de cinq fois. & deux tiers de sa largeur.

Il y a tant d'avantages à faire les naupotames d'une forme alongée, que je ne balancerois pas à leur donner toujours une proportion moyenne, entre ceile des gabares & celle des bélandres, ou de longueur, cinq fois leur largeur. A la vérité en employant les voilures qui font en usage, un navire de cette proportion éprouveroit quelque difficulté à virer de bord; mais c'est un inconvénient qu'on n'auroit jamais à craindre en employant celle que j'ai imaginée, comme le prouvent le très-grand nombre d'épreuves qui ont été faites en 1782, 1785 & 1787. La fig. 2, représente une coupe transversale de ce naupotame; & la fig. 3,

une autre coupe prise sur sa longueur.

Le naupotame qui feroit, selon moi, le plus journellement l'importation des grains de divers ports de l'Europe, de l'Asie, de l'Asrique, ou de l'Amérique à Paris, devroit avoir sa largeur, son creux, son tirant d'eau, quand il auroit tout son fret, précisément doubles de celui que j'ai décrit, & que représente la fig. 1. Sa longueur feroit plus que double, & de cinq sois sa largeur; ainsi il auroit quatre-vingts pieds de longueur pris à la flottaison, seize de largeur ou de ban, huit de creux & six de tirant d'eau, comme la diligence de Rouen. Le port de mon petit naupotame étant de treize à quatorze tonneaux, le dernier bien plus grand en porteroit cent vingt: dans la suite je l'appellerai le Diligent de la célérité de ses voyages; on voit le dessin de sa voilure, fig. 4; pour donner une idée des avantages qu'elle auroit sur les autres voilures, je la comparerai à celle de l'Etoile, gouelette représentée, fig. 6.

On peut observer d'abord, que l'Etoile qui a huit vergues pour sept voiles, en a six élevées en l'air à une assez grande hauteur, & elle a trois de ces sept voiles qui n'ont point de vergues. La voilure du Diligent disposée d'une manière plus avantageuse, a de même sept voiles; mais elle n'a que cinq vergues; & de ces cinq vergues il n'y en a qu'une seule qui soit un peu élevée, les quatre autres étant en quelque sorte sur le

pont.

Les voiles basses de l'Etoile ne peuvent s'orienter en poupe sans changer quelques-uns des cordages qui assujétissent les mâts, & les huniers qui dans ce bâtiment sont des voiles principales, ne s'orientent pas bien pour aller au plus près: dans la voilure du Diligent au contraire, les cinq voiles principales s'orientent parfaitement au plus près & en poupe, sans rien changer aux haubans, aux cales-haubans, qui assujétissent ces mâts.

Dans l'Étoile on hisse, on abaisse six vergues pour déployer les voiles, ou pour les carguer; dans le Diligent toutes les vergues sont dans une situation fixe, jamais on ne les élève, jamais on ne les abaisse, ce qui diminueroit considérablement & les manœuvres du gréement & le travail des matelots.

Je me suis borné à comparer la voilure de ce naupotame à celle de la gouelette: si on la comparoit à celle du louque, on verroit qu'elle lui est encore présérable sous un grand nombre de rapports.

Des frais que coûteroit la navigation du Diligent, de Rouen à Paris, & de ce que rapporteroit son fret dans ce voyage:

Le naupotame, le Diligent, navigueroit, ainsi que d'autres bâtimens du même port, avec avantage dans toutes les mers; ainsi je n'examinerai pas quel seroit le produit de son fret de divers ports à Rouen, mais seulement ce que rendroit le fret, de Rouen à Paris, asin de reconnoître si cette dernière partie de la navigation du Diligent seroit lucrative ou onéreuse.

Les marchandises envoyées de Rouen à Paris par la diligence d'eau payent, en les estimant sur un prix commun, 11 liv. le millier, ou 22 liv. le tonneau. Ainsi les cent vingt tonneaux du Diligent rendroient pour le produit du fret 2640 liv. Comparons cette recette avec la dépense que le

Diligent feroit dans cette route.

Je ne dois pas le dissimuler, si les voiles des naupotames leur sont trèsutiles dans quelques occasions, elles ne les dispensent pas des frais de halage que font les simples bateaux qui n'ont point de voiles. Pour ce halage on pale ordinairement les chevaux à tant par raque. Deux chevaux composent ce que les bateliers nomment une courbe; & l'espace qu'ils parcourent s'appelle une raque. On en compte seize de Rouen à Paris; mais les bâtimens qui ont des voiles pouvant presque toujours éviter la première, je n'en compterai que quinze pour les bâtimens de cette espèce. J'ai payé une courbe 12 liv. par raque. Une courbe à chaque raque suffiso t de reste pour remonter mon premier naupotame, quoiqu'il eût à la traîne un yacht assez grand. Ainsi, bien que le Diligent ayant sa largeur & son tirant d'eau doubles, exigeât une puissance quatre fois plus considérable pour le haler, j'estime cependant qu'on n'y employeroit que trois courbes: elles coûteroient 36 liv. & les quinze raques feroient la somme de 540 liv. à laquelle je crois devoir ajouter 60 liv. pour les chevaux de renfort qu'on prendroit dans les endroits où la rivière a un courant tiès-rapide. Ainsi j'estime que les frais faits pour le halage monteroient en tout à 600 liv.

Les gages qu'on donne aux pilotes pour les bârimens qui remontent de Rouen à Paris sont de 50 liv. On pourroit ne conserver que trois hommes de l'équipage dans cette dernière partie de la navigation du Diligent; & l'estime que leurs gages, leur nourriture pendant ce voyage; en y comprenant la dépense du pilote, coûteroient 300 liv. Ensin, les droits de toute espèce que l'on exige des petits bâtimens au passage des ponts & pertuis, ne monteroient pas à moins de 340 liv. Ainsi la dépense du navire dans cette route, étant de 1240 liv. & sa recette de 2640 liv. Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

on voit que le fret du naupotame, le Diligent, dans cette seule partie de sa navigation, rapporteroit de prosit 1400 liv. Ce bénésice pourroit devenir plus considérable en diminuant, ainsi que je vais l'expliquer, un des articles de sa dépense.

Que les Droits reconnus ou contestés qu'on force les petits Bâtimens de payer au passage des Ponts & Pertuis sont excessifs, & qu'il servit à desirer que l'Assemblée Nationale fêt des Réglemens pour réprimer ces exactions.

Si la navigation d'un nauporame, tel que le Diligent, étoit lucrative, même de Rouen à Paris, elle le deviendroit bien plus si on réprimoit les exactions de tout genre très-multipliées & ruineuses, auxquelles on affervit les petits bâtimens qui traversent les pertuis & passent sous les ponts: personne n'a été aussi à portée que moi de les connoître; je vais

les dévoiler sans aucune dissimulation.

Les diligences de Rouen, m'a-t-on dit, sont abonnées au pont de Vernon: celles de quatre cens tonneaux paient en remontant pour passer sous ce pont 100 liv. en tout; & mon naupotame qui, jaugé à Rouen, avoit été déclaré seulement du port de neuf, a payé pour passer sous ce pont 44 liv. 14 sols. On voit par-là, que par rapport à son fret, il a payé environ vingt sois plus que les diligences de Rouen. Je ne manquai passe de me récrier sur cette disproportion énorme; on me dit que les barques de vingt à trente tonneaux qui apportent du coquillage à Paris, n'écoient pas traitées beaucoup plus savorablement, qu'elles payoient comme moi à-peu-près la moitié de ce que paient les diligences: &, comme on le voit, six à sept sois plus que les diligences proportionnellement à leur fret.

Ces exactions ne sont pas égales dans toute la route. A Mantes on ex gea de moi 18 liv. pour le passage du pont, quoique pour le passer, je n'aie absolument reçu aucun secours de personne; à Neuilly, où je reçus quelques secours je n'ai payé que 3 liv. 10 sols. Voici, je crois, la cause de cette disserence: au loin ces exactions sont ignorées, près de la capitale elles seroient connues & réprimées. Ensin, les douze tonneaux de plomb laminé qui sormoient tout le fret de mon naupotame, ne m'ont rapporté que 167 liv. & les frais que j'ai payés au passage des ponts & pertuis se montent (comme on le verra dans une des listes que contiennent les notes), à plus de 220 liv.

A la vérité, s'il y a un grand nombre de ces frais qu'on exige au passage des ponts & pertuis qui pourroient êrre supprimés, ou considérablement diminués, on ne peut pas s'empêcher de reconnoître qu'ils sont en général plus considérables dans les petits bâtimens relativement à lett fret, que dans les grands; il saut également, pour ces divers bâtimens,

qu'un grand nombte d'hommes se déplacent & dirigent toutes les

manœuvres nécessaires pour les faire remonter.

Si l'Assemblée Nationale, prenant ces choses en considération, faisoit des loix, des réglemens sur cet objet, tels que, plus savorables aux petits nuvires qu'aux grands bateaux, ils payassent tous en passant les ponts & pertuis relativement à leur fret; alors une diligence de quatre cens tonneaux payeroit pour toute sa route environ 500 liv. les barques de trente tonneaux qui apportent des coquillages ne payeroient que 37 liv. 10 sols, le Diligent 150 liv. seulement; & le bénésice que rapporteroit son fret de Rouen à Paris seroit de 1590 liv.

Des grands Naupotames qui ne pourroient partir que de Rouen & n'arriver qu'à Rouen avec toute leur charge, & des avantages qu'en retireroient les Négocians de cette Ville.

Non-seulement cette forme nouvelle de navire rendroit maritimes, si on l'adoptoit, des villes qui ne le sont pas, elle rendroit même plus maritimes des villes qui le sont. On verroit partir de Rouen, du Havre, de Caën, d'autres villes, & y arriver, des navires d'un port plus considérable que ceux qu'elles reçoivent. Un vaisseau ordinaire, par exemple, qui auroit vingt-trois pieds de ban, douze de creux, soixante-six de longueur à la flottaison & onze de tirant d'eau, étant du port d'environ deux cens cinquante tonneaux, ne pourroit, avec toute sa charge, partir que du Havre, & n'arriver qu'au Havre; un naupotame du même port, ayant cent pieds de longueur, vingt de largeur, dix de creux & huit de tirant d'eau, partiroit de Rouen, & y arriveroit avec toute sa charge. Le dernier est représenté fig. 5 : je le nomme le Sylax; l'autre, fig. 7, je l'appelle le Magellan: je vais comparer leur voilure.

La forme très-alongée du naupotame, le Sylax, procure le très-grand avantage d'étendre beaucoup sa voilure à la poupe & à la proue, & par-là de diminuer le nombre des mâts supérieurs, des vergues, ainsi que la hauteur de sa voilure, sans en diminuer la surface: propriété que n'offre

pas la forme très-raccourcie du Magellan.

Il y a trois hunes & douze vergues, dont dix font très-élevées dans la voilure du Magellan; il n'y a qu'une hune & fix vergues, dont deux

seulement sont un peu élevées dans la voilure du Sylax.

Toutes les voiles envergues sans exception dans le Magellan, ont leurs vergues au haut de leurs voiles; situation peu conforme aux loix de la mécanique. Toutes les voiles au contraire qui sont enverguées dans le Sylax, ont seurs vergues au bas de leurs voiles; situation la plus avantageuse selon les loix de la mécanique,

Toutes les voiles enverguées dans le Magellan, s'élèvent pour les carguer sur leurs vergues, à une hauteur considérable; toutes les voiles

Tome XXXV , Part. II , 1789, AOUT.

enverguées dans le Sylax, s'abaissent pour les carguer sur leurs vergues

& presque sur le pont.

On élève, on abaisse, le long des mâts, neuf vergues dans le Magellan; les six vergues seulement qui entrent dans le gréement du Sylax, sont

toujours dans une situation fixe.

On peut faire passer le plan de toutes les voiles du Sylax généralement par la ligne de la quille, & les orienter toutes de la manière la plus favorable pour aller au plus près. Sept des voiles capitales dans le Magellan, bien loin de pouvoir passer par la ligne de la quille, ne peuvent s'orienter que d'ure manière très-imparfaite pour aller au plus près; & les basses voiles, les plus nécessaires par un gros tems, les seules quelquesois qu'on puisse porter, sont celles qui s'orientent le plus mal.

Je ne pousserai pas plus l'oin ce parallèle; j'ajouterai seulement que la voilure du Sylax, relativement à la masse du sluide que ce naupotame déplaceroit, offriroit au vent en poupe, autant de surface de voiles que le Magellan, qu'elle en offriroit plus aux autres vents, & bien plus sur-

rout dans les routes si importantes du plus près,

Ces naupotames, dont la cale auroit de longueur un tiers de plus que celle d'un vaisseau ordinaire du même port, & un tiers de moins de prosondeur, donnant un espace bien plus étendu, bien plus près de la masse d'air qui circule sur le pont, ils seroient, par-là, plus propres au transport qu'on sait d'Afrique à l'Amérique de ces hommes si utiles, dont le sort, qui nous touche, est adouci par les Anglois, & le sera sans doute bientôt par une nation qui ne pense pas moins noblement. Ces navires ensin, rendant la communication de Rouen avec divers pays plus directe, ils rendroient peut - être à cette ville une partie de la prééminence du commerce que le Havre lui ensève chaque jour.

# Qu'il seroit également utile & glorieux à l'Etat de favoriser particulierement l'établissement des Naupotames.

J'ai fait voir, dans mes Lettres à M. Franklin, sous combien de rapports les naupotames seroient utiles au commerce en général, combien d'inquiétudes de semblables navires, s'ils avoient été établis, n'auroient-ils pas depuis quelques mois épargnées à M. Necker, & que la lenteur avec laquelle les ordres qu'il avoit donnés pour l'importation des grains, a dû lui causer!

Les naupotames, s'ils s'établissoient, s'ils se multiplioient, auroient un avantage qui se feroit particulièrement sentir quand la rigueur des saisons sait cesser divers travaux dans la capitale, & dans les tems de disette. Qu'on jette les yeux sur le port Saint-Nicolas, les diligences n'y rappellent aucune idée de la mer. Elles n'offrent aucun asyle à l'homme, à l'ensant laborieux qui manquent d'occupation. Elles ne peuvent en

délivrer la capitale qui les voit avec peine, & avec la crainte que sait naître leur désespoir. Des navires à l'ancre dans le même port, présenteroient au contraire à tous les momens une ressource honnète à ceux qui demandent du travail & des salaires, & qui s'ils n'en trouvent pas,

préferent quelquefois le suicide à la mendicité.

Ces naupotames très-multipliés sur nos sleuves, sur nos rivières, substitués à ce nombre de bateaux informes qu'on y voit, dont la navigation est si lente, si bornée, offriroient sur-tout l'espèce de travail qui convient le plus à ces ames sières, dont la plus vive douleur est de parcstre dans l'infortune, aux yeux de ceux qui les ont vus dans la prospérité. Un Chevalier de Saint-Louis (je le sais de bonne part) travailloit l'année dernière au battage des pieux au pont de Louis XVI. Il sur reconnu, on ne le revit plus: il cessa de recevoir le soible salaire nécessaire peut-être

pour conserver sa vie.

Les mêmes navires, offriroient peut-être encore, avec un grand avantage pour la marine, une ressource, à ces hordes de pauvres que la faim rend brigands, qui, comme nous l'avons vu à Rouen & ailleurs, sont trembler les plus grandes villes. Et ces naupotames, toujours prêts au besoin, à aller chercher chez l'étranger les denrées qui nous manqueroient, le seroient encore à y porter nos armes, dans les circonstances où nous nous sommes trouvés dans l'année 1779. Ajoutons que nos bateaux ne pouvant être construits que des bois situés sur nos rivières, ils épuisent nos forêts, au lieu que les naupotames qu'on leur substitueroit, pourroient venir du nord & des parties septentrionales de l'Amérique. Je l'ai dit ensin, & ne crois pas pouvoir trop le répéter, les bateaux charbonniers sont la pépinière des matelots anglois; les naupotames seroient celle des matelots de notre nation, & n'eussent-ils que cette utilité, la construction devroit en être encouragée.

#### Notes DES OBSERVATIONS.

Mémoire du montant d'un Navire à M. Le Roy. A Vernon, ce 8 Odobre 1788.

| Maîtrise, à Charité, maître de pont             | 4   | lev. o fols |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|
| Aides                                           | 10  |             |
| Compagnons & hune                               | 2   | 10          |
| Giroult                                         | 2   |             |
| Envergure d'avale le pont                       | I   | 5           |
| Courbage & pieux                                | I   | 9           |
| Envergure d'amont le pont                       | I   |             |
| Cueillage du trait d'un bateau qui apporte      |     |             |
| les cordes                                      | I   | 4           |
| Marandier                                       | · I |             |
| Bourget                                         | 1   | 4           |
| Peine du payeur                                 | I   | 4           |
| Pointe aux aides                                | I   | . 4         |
| Fermage & défermage                             |     | 6           |
| Couillées                                       |     | 5           |
| Pieux d'avale le pont                           |     | 5           |
| Passage de l'ile de Fouq                        |     | 5           |
| Tout hors & repoile                             |     | 9           |
| Pour boire au charretier                        |     | 6           |
| Pour la veuve Duval                             |     | 6           |
| Pour boire à l'équipage                         | 1   | 4           |
| Pour les halages                                | 9   | 2           |
| Chevaux, deux                                   | 2   |             |
| Porvillés                                       | 3   | 4           |
| Total du mémoire fourni par Charité, maître     |     |             |
| de pont                                         | 44  | 14          |
| Aides & droits réunis, 5 liv. 13 sols. Droit    | * * | ^           |
| d'anse contesté par les mariniers, 1 liv. 10 s. |     |             |
| Total                                           | 51  | 17          |
|                                                 |     |             |

# Des frais que j'ai payés au passage des Ponts & Pertuis dans tout mon voyage.

| A Martot 9                 | liv. fols | den. |
|----------------------------|-----------|------|
| Au Pont-de-l'Arche 36      |           |      |
| A Lofe                     |           |      |
| A Mui                      | 12        |      |
| Aux Andelis 2              | 7         |      |
| Aux Gourdames 9            | 10        |      |
| A Vernon                   | . 27      |      |
| A Toin 2                   | 8         |      |
| A Lavaucourt               | 6         |      |
| A Mantes                   | 6         | 6    |
| A Meulan 25                | 16        | 9    |
| A Ragé, port               | 12        |      |
| A Poiffy 23                | - 7       | 6    |
| Au Pecq 3                  | 10        |      |
| A Charou 4                 | 10        |      |
| A la Morue                 |           |      |
| A Neuilly 3                | 10        |      |
| A Sève 2                   | 8         |      |
| Au Pont-Royal              | 5         |      |
| Somme tetale de car droits |           |      |
| Somme tetale de ces droits | 5.        | 9    |



# SUITE DU MÉMOIRE

Sur la meilleure manière de faire la composition des Miroirs des Télescopes, avec les méthodes qu'il convient de suivre tant pour les jetter en fonte, les travailler & les polir, que pour leur donner la forme parabolique;

#### Par M. JEAN EDWARDS:

Extrait du Nautical-Almanac de 1787, publié par ordre du Bur.au des Longitudes, & traduit de l'Anglois, par M. THULIS, de l'Académie de Marfeille.

Manière de polir le Miroir & de lui donner la forme parabolique.

L est nécessaire, pour polir le miroir, de recouvrir le bassin elliptique d'une couche de poix commune. Je prépare ordinairement ma poix en faisant bouillir du goudron, sur un très-petit seu, dans un creuset ou dans une cuiller, jusqu'à ce qu'il ait la consistance que je desire. Le degré de duteté de la poix exige beaucoup d'attention; car la forme du miroir sera d'autant plus parfaite que la poix sera plus dure, parce que celle-ci n'altérera pas la forme du miroir, comme le feroit la poix tendre. Outre que le miroir acquerra plus d'éclat sur un polissoir suffisamment dur, les objets qu'il réfléchira en seront aussi d'autant plus viss & d'autant plus approchans de leur couleur naturelle; mais si la poix est trop molle, quelques-unes de ses parties les plus déliées s'attacheront au miroir, & formeront sur sa surface une pellicule très-fine. On s'assurera d'une manière évidente de l'existence de cette pellicule, en regardant dans le miroir quelqu'objet blanc (par exemple, une feuille de papier) car alors cette pellicule étendue sur la surface du miroir altérera, dans l'image, la blancheur naturelle de l'objet, & il paroîtra d'une couleur sombre. On peut aisément rendre la poix plus dure en y ajoutant une certaine quantité de résine. J'emploie souvent la poix & la résine en quantités égales, de façon que le mêlange soit précisément assez dur pour pouvoir supporrer, étant froid, la pression modérée de mon ongle. Un polissoir composé de poix & de réfine a l'avantage de n'être pas si cassant, quoique dur, que lorsqu'on ne fait usage que de poix durcie au seu, il est moins sujet, par consequent, à s'égrener vers les bords, & moins sujet aussi à rayer le miroir.

miroir. Après que le mêlange de poix & de réfine sera un peu refroidi, vous le verserez sur le bassin elliptique (1), de façon qu'il en soit recouvert par-tout d'environ l'épaisseur d'un demi-écu, & vous vous servitez, pour former cet enduit, d'une spatule de fer. Lorsque cette couche de poix est trop mince, sa figure est continuellement altérée par la chaleur qu'elle acquiert en y travaillant le miroir, ce qui ne manque pas d'altérer aussi la forme de ce dernier. Après que la poix sera suffisantment retroidie, appliquez sur sa surface un morceau de papier à écrire, pressez-v légèrement le miroir, & hâtez-vous d'enlever le papier de peut qu'il ne s'attache à la poix, & vous trouverez que le polissoir a pris exactement par-tout la forme du miroir. Si cela n'étoit pas (ce qui paroîtroit aux petites marques que le grain du papier auroit laissées sur la poix), chauffez modérément la surface de la poix, & répétez l'opération jusqu'à ce que le polissoir air précisément la courbure (2) du miroir. Ensuite avec un canif enlevez toute la poix superflue des bords du polissoir, & avec un morceau de bois conique rendez le trou du milieu parfaitement rond; pour m'exprimer autrement, faites que la surface de la poix soit exactement par-tout de la même dimension & forme que la molette qui est par-dessous. Il convient peut-être de faire observer que le trou du polissoir doit traverser entièrement le bassin, & qu'il doit avoit la même dimension ou une dimension un peu moindre que le trou du miroir; car j'ai toujours reconnu que les petits miroirs qui n'étoient point percés se polissoient beaucoup mieux, & que leur forme étoit beaucoup plus régulière s'il y avoit un trou au milieu du polissoir.

La poudre que je présere à toutes les autres pour donner le poli le plus parsait est le coleothar de vitriol & non la potée. La potée donne aux miroirs un poli blanchâtre, ou argenté, comme les ouvriers le nomment; mais le bon colcothar leur donne un très-beau poli noir, entièrement ressemblant à celui de l'acier. Pour connoître si le colcothar est de bonne qualiré, mettez en un peu dans la bouche, & si vous trouvez qu'il s'y dissolve bien, il est bon; si vous le trouvez dur & s'il craque sous la denr, il est mauvais & pas assez brûlé. Le bon colcothar est d'une couleur de pourpre soncée, & il paroît doux & onctueux lorsqu'on

<sup>(1)</sup> Il est nécessaire de chausser un peu le bassin; car sans cette précaution la poix ne s'y attacheroit passe chausser à chausser de la production de la produ

<sup>(2)</sup> Lorsque vous aurez donné au polissoir la véritable forme qui lui convient, vous le chausserz un tant soit peu; ensuite avec le tranchant d'un couteau vous diviserez sa surface en plusieurs quarrés, en pressont légèrement ce tranchant sur la poix : ces quarrés cont bueront infiniment à rendre la sorme du miroir beaucoup plus exast. On peut aussi, sans recourre au papier, saire le polissoir, en trempant le miroir dans de l'eau froide, & en le pressant ensuite sur la surface de la poix sussent responding de l'eau froide). Cette opération doit être répétée jusqu'à ce qu'il ait pris exastement la forme du miroir.

Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

le frotte entre les doigts ; le mauvais colcothar est d'un rouge clair , rude & graveleux au toucher. Il doit être lévigé entre deux plaques d'acierpoli avec très-peu d'eau; lorsqu'il sèche on peut en ajouter un peu plus pour l'amener au degré de ténuité que l'on desire. Après qu'il aura été travaillé, jusqu'à ficcité, trois ou quatre fois, il prendra une couleur noire, & il sera alors assez fin pour donner un poli excellent. Je mets ce colcothar, ainsi lévigé, dans une petite fiole dans laquelle je verse un peu d'eau, & je m'en sers enfuite pour polir les miroirs de la même manière qu'on emploie la potée lavée dont on fair généralement usage. Je mets toujours, à la fois, une grande quantité de colcothar, afin d'en saturer la poix & d'y en former une fine enveloppe; par ce moyen je suis très-rarement obligé d'en venir à une seconde application : cependant si l'on trouve qu'elle est nécessaire pour donner au miroir le dernier poli, ou pour en enlever quelques raies, il faudra le faire avec beaucoup de ménagemens, sans quoi l'on court risque de détruire le poli auquel on étoit parvenu. Lorsque le miroir est presqu'entièrement poli, il ne manque jamais de se sormer sur sa surface & sur celle du polissoir un peu de limon noirâtre. Il faudra le nettoyer avec un morceau de cuir fort doux; cependant si l'on enlève trop de ce limon, le miroir ne se polira pas si bien; mais un peu d'expérience sur cette matière vaut mieux que tout ce qu'on pourroit écrire sur le même: fujet. sep os dont 2

La forme parabolique qu'il faut donner au miroir n'exige aucune précaution quant au poli; le bassin elliptique la lui donnera toujours exactement, pourvu que ce bassin ait les proportions requises, & que l'épaisseur du miroir ne soit pas trop grande pour l'empêcher d'adhérer au polissoir avec assez de force & d'uniformité. Si la poix étoit trop molle, elle céderoit, & il en résulteroit un peu d'altération dans la forme du polissoir, ce qui rendroit le miroir quelquesois un peu plus court & quelquefois un peu plus long que la parabole; mais, avec un peu de persévérance, l'on parvient fort aisément à une sorme exacte & régulière. Il me seroit facile d'expliquer comment, avec un bassin elliptique d'une proportion convenable, on peut donner une figure parabolique, & comment, si l'on augmente le diamètre transversal, on peut donner une figure hyperbolique; mais comme j'écris sur la pratique des télescopes de réflexion & non sur la théorie, je n'abuserai pas de la patience du Lecteur. Cependant, si l'on veut se convaincre de la certitude de mesaffertions, on n'a qu'à polir un miroir de 2,5 pouce de diamètre & de 9,5 pouce de foyer sur un bassin elliptique dont les diamètres soient de 2,5 & de 3 pouces, & l'on trouvera que le miroir (s'il n'est pas trop épais) est plus long que la parabole ou qu'il est hyperbolique; que si on le polit fur un bassin circulaire, suivant la méthode ordinaire, par des coups em travers dans toutes les directions possibles, en ne donnant qu'un peric nombre de coups, en rond, à chaque changement de position, il sera pour lors sphérique, & par conséquent plus court que la parabole. Avec un peu d'expérience sur cette matiere, on pourra se convaincre aisément de la facilité & de la certitude avec laquelle on peut donner au grand miroir d'un télescope la forme parabolique, en le polissant tout simplement suivant la méthode ordinaire sur un bassin elliptique qui ait les dimensions convenables, c'est-à-dire, dont les diamètres soient dans le rapport de 10 à 9 pour les ouvertures & foyers communs, savoir, 2 1 à 9 1 ou 3,8 pouce de diamètre sur 18 pouces de foyer, le plus petit diamètre de l'ellipse étant exactement égal à celui du miroir, & les deux diametres de l'ellipse étant entreux comme 10 est à 9.

## Des Oculaires des Télescopes.

Le verre qui convient le mieux pour les oculaires des télescopes est le crown-glass, dont on se sert pour les verres convexes des objectifs achromatiques. Le meilleur est celui qui étant mis sur une seuille de papier blanc le fait paroître d'une couleur verte tirant sur le bleu, & non pas d'un verd jaunâtre. Le crown-glass est présérable, à tous égards, au flint glass & même à toute autre espèce de verre, parce qu'il détruit entièrement, par la nature de sa couleur, cette apparence terne ou jaunâtre qu'ont les objets vus dans les télèscopes. Ce défaut est fort grand; mais on pourra l'éviter si l'on fait usage, pour les miroirs, de la quaranteseptième composition, & si l'on fait les oculaires avec du crown-glass. Les oculaires de flint-glass représenteront toujours les objets d'une manière un peu obscure, parce que les miroirs & le flint-glass même ne sont pas assez blancs. Mais la couleur du crown-glase, combinée avec la lumière réfléchie des miroirs, montrera constamment les objets avec leur véritable couleur, & fera disparoître entièrement cette teinte sombre ou jaunâtre dont on vient de parler. J'ajouterai qu'on trouve beaucoup moins de filandres dans le crown-glass que dans le flint-glass. & qu'il lui est pour cela même très-préférable. J'ai appris d'un fabricant de verre de Stourbridge, dans la province de Worcester, que le crownglass est le verre le plus pur qui se fabrique dans le royaume, qu'il donne passage à plus de rayons que le flint-glass, & qu'à égalité d'épaisseur on pourra voir encore les objets à travers le crown-glass lorsqu'on ne les distinguera plus à travers le flint. Cette dissérence vient, sans doute, de la quantité de plomb qui entre dans la composition de ce dernier, qui, en le rendant plus dense qu'aucune autre espèce de verre, est cause qu'il réstéchit plus de rayons & qu'il les transmet, par conséquent, en moindre quantité. Quoi qu'il en soit, je puis assurer, par ma propre expérience, que le crown-glass est présérable au slint-glass pour les oculaires de tous les télescopes.

Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT. N. 2

## Eprouver la figure du grand Miroir.

M. Mudge a donné, dans les Transact. Philosoph. une méthode pour reconnoître la figure du grand miroir (car le petit est toujours sphérique) au moyen de quelques diaphragmes de carton que l'on place à l'ouverture du télescope; mais on peut, avec plus de facilité, parvenir à ce but sans employer des diaphragmes dont l'usage est toujours un peu embarrassant, en regardant simplement à travers le télescope & à une distance convenable (par exemple, cinquante ou cent verges) un cercle d'un demi-pouce ou d'un pouce de diamètre dont le bord soit noir & d'une certaine largeur. On ajuste ensuite le télescope de façon que l'on puisse voir le cercle aussi distinctement qu'il est possible; on tourne la vis qui fait mouvoir le petit miroir, soit à droite, soit à gauche, & l'on apperçoit une zone obscure, mais régulière, autour du cercle, qui augmente à proportion du nombre de tours que l'on fait faire à la vis. Si cette zone est plus distincte & si son bord est mieux terminé, lorsqu'on tourne la vis du point de la vision distincte vers la droite, que lorsqu'on la tourne vers la gauche, la figure du grand miroir est sphérique; si cette même zone se distingue fort nettement lorsqu'on fait mouvoir la vis vers la gauche, le miroir est hyperbolique; mais si la zone & ses bords paroissent également bien, soit en deçà soit en delà du soyer (de quoi l'æil jugera très exactement) c'est une preuve que le grand miroir a la véritable courbe parabolique que l'on desire. Les instructions précédentes & celles qui suivent, concernant la manière de centrer les miroirs, conviennent aux télescopes grégoriens; mais on doit saire l'inverse pour ceux de Cassegrain qui font paroître les objets renversés.

#### Manière de centrer les Miroirs.

Il est très-important pour la persection d'un télescope que les miroirs soient exactement parallèles entr'eux, & que leurs centres, ainsi que celui dès oculaires soient tous dans la même ligne, savoir, dans l'axe du tube: En esset, si toutes ces circonstances ne se rencontrent pas, l'instrument sera désectueux & mauvais, quand même les miroirs auroient la figure la plus parsaite. M. Jacques Short avoit le plus grand soin de centrer les miroirs de ses télescopes, & pour empêcher qu'ils ne sussent dérangés par quelqu'accident, il marquoit, d'un trait noir, la partie supérieure du grand miroir, & fixoit les vis du petit avec de la soudure douce ordinaire. M. Mudge, dans les Transact. Philosoph. conseille, avec raison, de tourner le grand miroir dans sa case, & d'examiner dans quelle situation il rend l'image des objets le plus dissinctement; mais il ne nous apprend pas comment on doir placer les miroirs parallèlement entr'eux, en même-tems que leur centre est exactement dans l'axe du tube. Pour

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 101

suppléer à ces omissions, je vais indiquer des méthodes que j'ai toujours trouvé excellentes.

## Manière d'ajuster le bras qui porte le petit Miroir.

Tendez deux fils de soie ou d'archal à angles droits sur l'ouverture du tube, de saçon que leur point d'intersection soit exactement dans l'axe du télescope. Avant de fixer à demeure le bras du petit miroir sur le curseur, placez-le dans le tube du télescope, & saites en soite que l'intersection des fils réponde précisément au centre du trou pratiqué sur le bras du petit miroir, en regardant à travers le tuyau des oculaires, duquel vous aurez ôté les verres. Lorsque vous serez parvenu à ce degré de précision, vous serez river & souder solidement le bras en question sur le curseur.

#### Placer le petit miroir parallèlement au grand.

Divisez en quatre parties égales la circonférence du couvercle du télescope. Ayez un cercle de carron d'environ la moitié ou les deux tiers du diamètre de l'orifice du tube; ayez aussi une bande étroite de bois dont la longueur soit exactement égale au diamètre intérieur de l'ouverture du télescope; divisez-la en deux parties, & fixez au milieu le cercle de cartonavec une épingle. Appliquez ce petit appareil aux deux marques opposées qui ont été faires sur le tube, & par ce moyen le centre du cercle coincidera avec le centre du tube. On doit avoir soin que le cercle de carton soit d'ans le même plan que l'orifice du télescope, c'est-à-dire, qu'il soit à angles droits avec son axe; ce que l'on peut exécuter facilement en appliquant le bord d'une règle sur l'ouverture du télescope, & en faisant en sorte que l'un des diamètres du cercle de carton touche le bord de la règle dans toute sa longueur. Otez ensuite de leur tuyau, les oculaires; & dans cet état vissez ce tuyau à la place qui lui est destinée. Après avoir disposé les choses de cette manière, dirigez le télescope vers une senêtre ou vers le ciel; approchez l'œil du petit trou du tuyau des oculaires, & observez, dans le petit miroir, si l'anneau lumineux est également partout de la même largeur; ce qui arrivera toujours lorsque le pe it miroir fera parallèle au grand; dans toute autre position cet anneau lumineux ( qui n'est que l'image résléchie de cette partie du grand miroir qui n'est point cachée par le cercle de carton ) paroîtra de différente largeur dans les divers points de sa circonférence; mais alors on redressera le petit miroir, à l'aide des trois vis qui sont placées derrière, jusqu'à ce que l'anneau dont il s'agit, ait exactement par-tout la même largeur. C'est ainsi que par un petit nombre d'essais l'on parviendra, sanc peine, à placer la surface du petit miroir parallèlement, à la surface du grand,

## 102 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Placer le centre du petit Miroir dans l'axe du Télescope.

Disposez le cercle de carton & le tuyau des oculaires comme il a été dit ci-dessus. Ensuite regardez à travers l'æilleton & examinez, dans le petit miroir, si le bord extérieur de l'anneau lumineux est également distant du bord de ce même miroir : dans ce cas le centre de ce dernier coincidera avec l'axe du télescope; mais dans toute autre position, la zone obscure qui entoure l'anneau n'aura pas la même largeur par-tout, & le centre du petit mitoir ne sera pas, par conséquent, dans l'axe du tube. Si l'on veut parvenir à le placer comme il faut, d'une manière fort simple, on observera de donner une large portée à la vis qui traverse le bras du petit miroir, & l'on aura soin en même-tems de saire le trou par lequel elle patfe, également affez large, pour qu'elle puisse avoir un peu de jeu dans toutes les directions possibles. Le diamètre de ce trou doit être cependant un peu plus petit que le diamètre de la portée de la vis. Par cette disposition, on pourra élever ou abaisser le petit miroir, le pousser un peu à droite ou un peu à gauche, & le fixer ensuite dans quelqu'une de ces positions, moyennant les trois vis qu'on a placées sur Le derrière de ce miroir. Dans cette opération comme dans les précédentes, on ne peut aller qu'en tâtonnant, & il faudra nécessairement tâtonner jusqu'à ce que l'anneau paroisse dans le petit miroir d'une largeur uniforme dans toutes les parties de sa circonférence, & en mêmetems, jusqu'à ce que le bord extérieur de l'anneau soit parfaitement concentrique au bord du miroir; car ce ne sera qu'alors que la surface du petit miroir sera parallèle à la surface du grand, & que leur centre, ainsi que celui des oculaires, coincideront avec l'axe du télescope.

N. B. Lorsque le petit miroir aura été placé, comme on vient de le dire, on pourra vérisser sa position & la rectisser avec la plus grande précisson par la méthode suivante.

Placez, à cinquante ou à cent verges du télescope, un cercle d'un demipouce ou d'un pouce de diamètre dont le bord soit noir. Tournez la vis de rappel pour que le petit miroir s'éloigne ou se rapproche du grand, & vous observerez, s'ils sont bien centrés, que le bord du cercle paroîtra devenir toujours plus petit ainsi que le cercle lui-même, & qu'il se terminera ensin, si vous continuez de tourner la vis, en une tache noire, au milieu du véritable cercle (lequel continuera d'être visible) entourée d'une large zone noire parsaitement régulière. Si la tache paroît sur le bord du cercle, & par conséquent si la zone n'a pas une largeur unissorme tout autour de la tache, c'est une preuve que les miroirs ne sont pas centrés parsaitement; mais on pourra redresser le petit miroir en serrant un peu celle des trois vis (desquelles on a déjà parlé) qui est diamétralement opposée à la tache noire. Lorsqu'on aura reconnu que les miroirs

sont bien centrés, on fixera les trois vis du petit miroir avec de la foud ire douce ordinaire pour empêcher qu'elles ne se dérangent. On placera ensuite un cadran de papier ou quelqu'autre papier imprimé donc les caractères soient de différentes grandeurs (il doit y en avoir de trèspetits) à une distance du télescope qui soit égale, au moins, à soixante fois la longueur focule du grand miroir. On tournera celui-ci dans sa case d'environ la huitième partie d'une révolution, & l'on observera, chaque fois, quelle est la position qui laisse appercevoir les petits caractères le plus distinctement. Après quoi l'on fera deux traits noirs qui se correspondent, l'un sur l'intérieur du tube & l'autre sur le derrière du grand miroir, afin que si on l'ôte jamais de sa place on puisse toujours le remettre

dans la même position avec autant d'exactitude que de facilité.

On jugera de la bonté des miroirs par le moyen de quelqu'étoile & fur-tout par celle de la première grandeur; car si les miroirs sont bien centrés, s'ils sont placés de la manière la plus avantageuse, & que l'on rende indistincte une étoile par le moyen de la vis de rappel, cette étoile doit être semblable à un cercle de seu parfaitement rond, avec une tache noire précisément au centre; & lorsque le télescope est ajusté au point de la vision distincte, l'étoile doit paroître (si l'instrument est bon & l'état du ciel favorable) bien ronde & sans aucune apparence d'irradiation. Je puis assurer, par ma propre expérience, qu'aucun objec ne peut mieux que les étoiles, servir à faire connoître la bonté des télescopes ou des lunettes achromatiques, attendu que la moindre irrégularité dans la figure des miroirs ou dans celle des objectifs les fait paroître mal terminées & toujours accompagnées d'une fausse lumière. M. Herschel, de la Société Royale, si célèbre parmi les Astronomes, a découvert près de trois cens (1) étoiles doubles & triples dans le nombre desquelles il s'en trouve plusieurs qui sont extrêmement petites, & qui en nous fournissant le moyen d'éprouver la bonté de nos télescopes, montrent la supériorité du sien (2), & expliquent la remarque du Psalmisse Royal, que les eieux annoncent la gloire de Dieu, & que le firmament montre l'ouvrage de ses mains.

#### POST-SCRIPTUM.

La Table suivante de l'ouverture, du grossissement & du prix des télescopes grégoriens, construits par seu M. Jacques Short, étant devenue fort rare, j'ai pensé qu'on la retrouveroit peut-être ici avec plaisir.

(1) Voyez les Transact. Philosoph. vol. IXXII.

<sup>(2)</sup> Le diamètre du grand miroir du plus long télescope de M. Herschel, dont la construction est newtonienne, a douze pouces, sa distance socale est de vinge pieds; & il grossir, pour les étoiles, depuis trois cens jusqu'à six mille sois.

| Nu-<br>mėros. | Longueur<br>focale<br>en pouces. | de l'ouverture   | AMPLIFICATION.             | Prix.<br>=<br>Guinées. |
|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| ¥'.           | 3                                | r <sub>a</sub> r | 1 grossissement de 8 fois. | 3                      |
| 2             | 4 1/2                            | 1,3              | 1                          | 4                      |
| 3             | 7                                | 1,9              | I                          | 6                      |
| 4             | <u>2</u>                         | 2,5              | 240 & 60                   | 8                      |
| 5             | 12                               | 3,0              | 255 & 85                   | 10                     |
| 6             | It                               | 3,0              | 435,55,85 & 110            | 14                     |
| 7             | 18                               | 3,8              | 4 \$ \$ ,9 \$ , 7 30 & 200 | 2.0                    |
| 8             | 2.4                              | 4,5              | 490,150,130 & 300          | 35                     |
| 9             | 36                               | 6,3              | 4100,200,300 & 400         | 75                     |
| 10            | 48                               | 7,6              | 4120,260,380 & 500         | 100                    |
| 11            | 72                               | 12,2             | 4200,400,600 & 800         | 300                    |
| 12            | 144                              | 18,0             | 4300,600,900 & 1200        | 800                    |

M. Short estimoit toujours trop, dans cette Table, le plus sort grossissement de ses télescopes. On a trouvé par expérience, qu'ils amplissionent beaucoup moins qu'il ne le dit, le diamètre des objets. Cet habile artiste sit deux ou trois télescopes grégoriens de 18 pouces de soyer & de 4,5 pouces d'ouverture qui grossissionent 170 sois. Il sit aussi un rélescope de Cassegrain de 24 pouces de soyer & de 6 pouces d'ouverture dont le grossissement étoit de 355 sois; mais on y voyoit les objets un peu confusément : le plus sort équipage que cet instrument pouvoit supporter, avec netteté, n'amplissoit que 231 sois. M. Short construist également six télescopes grégoriens du même soyer qui supportoient très-bien les grossissement ordinaires.

# SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 105

TABLE de l'ouverture du grossissement, &c. des Télescopes Newtoniens, dont le grand Miroir est sphérique.

| Dist. focale                          | Ouverture      | Numeros     | Dift. focale   |                |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| du Miroir                             | du Miroir      | de M. Isaac | de             | Amplification. |
| concave.                              | concave.       | Newton.     | l'oculaire.    |                |
| pieds.                                | pouces: décim. |             | pouces. décim. |                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,86           | 100         | 0,167          | 36             |
| 1                                     | I-44           | 168.        | 0,199          | 60             |
| 2 '                                   | 2,45           | 283         | 0,236          | 102            |
| 3                                     | 3,31           | 383         | 0,261          | 138            |
| 4                                     | 4,10           | 476         | 0,281          | 171            |
| 5                                     | 4,85           | 562         | 0,297          | 101            |
| 6                                     | 5,57           | . 645       | 0,311          | 232            |
| 7                                     | 6,24           |             | 0,323          | 260            |
| 8                                     | 6,89           | 800         | 0,334          | 287            |
|                                       |                |             |                |                |
| ,                                     | 7,54           |             | 0,344          | . 314          |
| 10                                    | 8,16           | 946         | 0,353          | 340            |
| 11                                    | 8,76           |             | 0,362          | 365            |
| 12                                    | 9,36           | 1084        | 0,367          | 390            |
| 13 ~                                  | 9,94           |             | 0,377          | 414            |
| 14                                    | 10,49          |             | 0,384          | 437            |
| 15                                    | 11,04          |             | 0,391          | 460            |
| 16                                    | .11,59         | 1345        | 0,397          | 483            |
| 17                                    | 12,14          |             | 0,403          | 506            |
| 18                                    | 12,67          |             | 0,409          | 528            |
| 19                                    | -13,20         |             | 0,414          | -550           |
| 10                                    | 13,71          | . 1591      | 0,420          | 571            |
| 2.1                                   | 14,23          |             | 0,425          | . 593          |
| 23                                    | 14,73          |             | 0,430          | 614            |
| 23                                    | 15,21          |             |                |                |
|                                       | 1              |             | 0,435          | 635            |
| Tome XX                               | XV Part I      | 1824        | 0,439          | 556            |

Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

La préférence que l'on donne maintenant aux télescopes newtoniens (depuis les dernières & excellentes observations de M. Herschel) pour faire des observations délicates dans le ciel, sur-tout si l'on emploie de petites ouvertures & de longs soyers, m'a engagé à insérer ici cette Table, tirée en grande partie de l'Optique de Smith, vol. I, pag. 148 (vol. I; pag. 394 de la traduction françoise du P. Pézenas), que j'ai continuée depuis 17 jusqu'à 24 pieds de distance socale du grand miroir. J'y ai joint les numéros de Newton, par le moyen desquels on peut calculer aisément l'ouverture d'un télescope quelconque. Voyez l'Appendix à l'Optique de Grégory, pag. 229, ou les Transat. Philosoph. N°. 81.

Il est peut-être nécessaire d'avertir que la Table précédente a été construite en prenant pour règle invariable les dimensions moyennes de l'ouverture & du grossissement de l'excellent télescope newtonien de M. Hadley, savoir, distance socale du grand miroir, 62,5 pouces.—Ouverture du miroir concave, 5 pouces, & amplification, 208 sois. M. Herschel se sert presque toujours d'un télescope newtonien dont le soyer du grand miroir est de 7 pieds, l'ouverture de 6,25 pouces, & qui grossis 227 & 460 sois; mais il pousse quelquesois le grossissement

jusqu'à 6450 pour les étoiles.

N. B. Si les miroirs d'un télescope newtonien sont travaillés aussi parfaitement que ceux de sept pieds de M. Herschel, on aura le plus sont grossissement qu'un pareil télescope puisse supporter, avec la plus grande netteté, en multipliant le diamètre du grand miroir par 74, & l'on trouvera le soyer de l'oculaire en divisant celui du grand miroir par

le grossissement : ainsi  $6,25 \times 74 = 462$  amplification, &  $\frac{7 \times 12}{462} = 0,182$  pouce, foyer de l'oculaire.

Manière de rendre parfaitement plan & de polir le petit Miroir d'un Télescope Newtonien.

Les personnes qui voudront construire des télescopes newtoniens ne feront peut-être pas sâchées de savoir qu'on peut rendre parsaitement plan le petit miroir elliptique en se servant de deux ou de plusieurs bassins beaucoup plus larges que le miroir, après avoir amené ce dernier à la figure piane, aussi bien qu'il sera possible, en le travaillant avec de l'émeril sur un petit bassin de plomb. Les outils ou bassins de pierre doivent avoir au moins six pouces de diamètre. Leur figure ne sera censée parsaite qu'autant que le miroir ayant été fini sur l'un de ces bassins pourra être appliqué sur une autre sans recevoir aucune altération. On donnera les six derniers coups dans le sens du grand axe de l'ellipse, après quoi on le polira sur le polissoir circulaire de poix dont le diamètre sera plus grand que le petit axe d'environ \( \frac{1}{20} \) partie. C'est à M. Herschel que je suis redevable de cette méthode.

Trouver, par expérience, le grossissement d'un Télescope ou d'une Lunette quelconque.

On a imaginé plusieurs méthodes pour déterminer, par expérience, le grossissement d'un télescope ou d'une lunette. Le célèbre M. Ramsden me montra, il y a quelque tems, un petit instrument de son invention au moyen duquel on peut mesurer, avec la plus grande précision, le diamètre des rayons émergens, à l'œilleton du tuyau des oculaires; de sorte qu'en divisant le diamètre du grand miroir d'un télescope ou le diamètre de l'objectif d'une lunette, par le diamètre des rayons émergens déterminé de cette manière, l'on connoîtra la puissance du télescope pour grossir les objets. Mais comme cet instrument, construit en grande partie sur les principes du micromètre-objectif de M. Dollond, est un peu dispendieux (1), je donnerai ici une méthode simple & facile par le moyen de laquelle j'ai toujours trouvé promptement l'amplification de mes lunettes & de mes télescopes avec une précision suffisante.

A la distance de cent ou de deux cens verges du télescope, placez un cercle de papier d'un diamètre déterminé, d'un pouce, par exemple: sur une carte ou sur un morceau de papier fort tirez deux lignes noires parallèles dont l'intervalle soit exactement égal au diamètre du cercle. Ajustez le télescope au point de la vision distincte, & avec cet instrument visez d'un œil au cercle, & de l'autre visez, en même-tems, aux deux lignes parallèles. Faites approcher ou éloigner de votre œil ces mêmes parallèles jusqu'à ce qu'elles vous paroissent couvrir exactement le cercle vu dans le télescope. Mesurez ensuite la distance à votre œil, tant du cercle que des lignes parallèles. Divisez la distance du cercle par la distance des parallèles, & le quotient indiquera le grossissement du télescope ou de la lunette.

On trouve dans les notes sur les articles 109 & 485 de l'Optique de Smith deux autres méthodes pour déterminer par expérience, le grossissement d'une lunette ou d'un télescope.

Déterminer la grandeur & lieu de l'ailleton, d'un tuyau d'oculaire simple ou composé.

Il est absolument nécessaire pour que la vision soit parsaite que l'œil soit appliqué à un petit trou d'une certaine dimension exactement placé au soyer de l'oculaire, si le tuyau n'est composé que d'un seul verre (2).

<sup>(1)</sup> M. Ramsden m'a dit que cet instrument pourroit coûter trois guinées. J'ignore si d'autres opticiens en ont construit de semblables; mais il est certain que je n'en ai jamais vu d'autre que le sien.

<sup>(2)</sup> Quelques astronomes préferent n'employer qu'un seul oculaire bi-convexe Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT. O 2

ou au foyer combiné des oculaires, s'il en a deux, ainsi qu'on le pratique ordinairement. Si l'œilleton n'est pas placé où il faut, & s'il n'a pas la grandeur convenable, le télescope sera défectueux; car, ou il recevra des rayons étrangers, & dans ce cas l'objet sera fort confus, ou il interceptera une grande partie des rayons, & alors il ne paroîtra pas si vif qu'il devroit l'être, Pour obvier à ces inconvéniens il faut observer les règles suivantes. Faites en sorte que la distance de l'œilleton à l'oculaire, s'il n'y en a qu'un, soit égale à la distance focale de ce verre, autant qu'il sera possible d'y parvenir en la mesurant; mais si l'équipage est composé de deux verres, la distance de l'œilleton à l'oculaire sera déterminée de cette manière: multipliez la différence entre le foyer de l'oculaire le plus proche du miroir & la distance qu'il y a entre les deux oculaires par le foyer du verre le plus voisin de l'œil, & divisez le produit par la somme du foyer des deux oculaires, diminuée de la distance qu'il y a d'un oculaire à l'autre & vous aurez la distance focale composée dont il s'agir. Exemple: soit le foyer du verre le plus voisin du miroir = 3 pouces, le foyer du verre le plus près de l'œil = 1 pouce, & la distance de l'un à l'autre = 2 pouces, le foyer composé des oculaires fera  $\frac{(3-2)1}{3+1-2} = \frac{1}{2}$  pouce.

3+1-2
De même on déterminera le diamètre de l'œilleton en divisant le diamètre du grand miroir par l'amplification du télescope. Ainsi, si l'ouverture de cet instrument est de 4 pouces & son grossissement de 150 sois, le diamètre de l'œilleton sera à très-peu près 0,027 pouce,

ou  $\frac{4}{150}$  == 0,02666, &c.

Ayant trouvé à-peu-près, par le calcul, la place que doit occuper l'œilleton & l'ouverture qu'il doit avoir, il nous reste à déterminer exactement les mêmes choses par expérience, puisque nous ne pouvons obtenir assez d'exactitude dans la mesure des soyers, des distances, &c. des verres.

Avec un verre convexe d'un pouce ou d'un pouce & demi de foyer, regardez l'image du grand miroir à travers l'œilleton. Tenez ce verre d'une main austi serme que vous le pourrez, & saites mouvoir votre œil dans tous les sens; si l'image du grand miroir se meut dans la même direction que l'œil, le soyer de l'oculaire (ou le soyer composé, s'il y en a deux) est entre l'œilleton & cet oculaire; mais si l'image du miroir paroît aller en sens contraire, c'est une preuve que le soyer est entre l'œil

pour le plus fort grossissement de leurs télescopes, parce que la transmission de la sumière est beaucoup plus grande que s'il y en avoit deux. — Dans les télescopes mewroniens de M. Herschel les équipages, pour les plus forts grossissements, in'ont qu'un petit oculaire bi convexe.

& l'œilleton. Dans le premier cas il sout approcher celui-ci de l'oculaire, dans le second on doit l'en éloigner jusqu'à ce que l'on apperçoive que l'image du grand miroir est stationnaire quelle que soit la direction qu'on donne à l'œil; car alors seulement l'œilleton se trouve précisément placé au soyer de l'oculaire, lorsqu'il n'y en a qu'un, ou au soyer combiné des oculaires, lorsqu'il y en a deux.

On peut aussi déterminer exactement le diamètre de l'œilleton en examinant (avec le même verre convexe tenu à la main comme dans l'opération précédente) la grandeur de l'image du grand miroir (à l'endroit de l'œilleton déjà fixé avec précision), car si la surface de ce dernier y paroît un peu plus grande que celle des rayons émergens ou de l'image du miroir, alors l'œilleton est assez ouvert pour donner passage à tous les rayons qui viennent du miroir. Mais si l'on trouvoit que l'aire de l'œilleton sût plus petite que celle de l'image du miroir, pour lors il faudroit l'aggrandir jusqu'à ce que son diamètre sût égal au diamètre des rayons émergens.

#### APPENDIX.

Réfultat des expériences qui ont été faites sur plusieurs Métaux & demi-Métaux, dans la vue de trouver la composition la plus propre à faire des Miroirs de Télescopes;

#### Par M. JEAN EDWARDS.

- 1. Parties égales de cuivre rouge & d'étain (1). Très-mauvaise; tendre & d'une couleur bleue.
- 2. Idem, avec 1 d'arsenic. Ne differe que très-peu de la première.
- 3. Etain 2, cuivre 1. Beaucoup plus mauvaise que les deux précédentes.
- 4. Cuivre 32, étain 16, arsenic 4, nitre 4. Noire & cassante.
- 5. Cuivre 6, étain 1 4, arsenic 1. Très-médiocre.
  6. Cuivre 32, étain 14, arsenic 2. Très-bon métal.
- 7. Cuivre 32, étain 13 ½, arsenic 1. Pas tout-à-sait aussi bonne que la 6°.
- 8. Cuivre 32, étain 13 1, arsenic 1 1. Assez bon métal.
- 9. Cuivre 32, étain 15, arsenic 2. Préférable à toutes les autres.

<sup>(1)</sup> Par étain j'entends de l'étain en grain. 4 Le nitre a été ajouté pour fixer l'arsenic.

N. B. La 10° composition est de M. Isaac Newton. Voyez l'appendix à l'Optique de Gregory, pag. 221. Les 11°, 14° & 15° sont de M. Molyneux. Voyez l'Optique de Smith, vol. II, pag. 304, vol. II, pag. 189 & 190 de la traduction françoise du P. Pézenas, & la 12° est de M. Mudge. Voyez les Transac. Philosoph, vol. 12v11, pag. 298.

# 110 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

10. Cuivre 6, étain 2, arsenic 1. — Compacte, mais très-jaune lorsqu'elle est polie.

11. Cuivre 3, étain 1 1. - Compacte & plus blanche que la 10°.

- 12. Cuivre 32, étain 14 ½. Fort bon métal; mais trop jaune lorsqu'il est poli.
- 13. Cuivre 32, étain 15, arsenic 2, slint-glass en poudre 3. Brillante, mais pleine de petites soussures.

14. Laiton 6, étain 1. - Compacte, mais fort jaune.

15. Deux parties de la 11° composition & une partie de la 14°. — Compacte, mais extrêmement jaune lorsqu'elle est polie.

16. Laiton 5, étain 1. — Un peu plus blanche que la 14°.

17. Cuivre 4, étain 1. — Bon métal, mais tirant sur le jaune.
18. Laiton 4, étain 1, avec to d'arsenic; plus blanche que la 17.

19. Laiton 3, étain 1; ne prend pas un beau poli.

20. Laiton 2, étain 1. - Plein de stries.

- 21. Etain 3, laiton 1. Trop tendre, n'étant qu'une espèce d'étain dur.
- 22. Laiton & arsenic, parties égales de chacun. D'un blanc sale.
- 23. Laiton, cuivre & arfenic, parties égales. Blanc tirant sur le brun. 24. Laiton & platine, parties égales. — Très-difficile à fondre & à
- s'amalgamer: elle devient alors malléable, fa couleur est d'un blanc fale, comme la 22° composition.
- 25. Cuivre 32, étain 14, antimoine crud 4. = Noir & plein de petites foufflures.
- 26. Cuivre 32, étain 14, antimoine crud 1. Bleuâtre & d'un grain groffier.

27. Cuivre 32, étain 15, arsenic 4, bismuth 2. — Plein de petites soufflures.

28. Cuivre 32, étain 15, arsenic 3, bismuth 1. — Fort jaune lorsqu'elle est polie, & en outre elle paroît poreuse.

29. Cuivre 2, zinc 1. - Malléable & pâle.

30. Parties égales de cuivre & de zinc. — Métal malléable & d'un grain grossier.

31. Cuivre 32, étain 15, arsenic 4, zinc 4. — Bonne composition; mais elle ne prend pas un beau poli.

13. Le flint-glassa été employé comme fondant. Voyez la Chimie de Shaw,

<sup>19 &</sup>amp; 21. Ces compositions sont indiquées par Neri & Kunchel dans l'Ouvrage intitulé l'Art de faire le Verre. Ils n'ont certainement jamais fait eux-mêmes ces compositions, & ils ne les ont citées vraisemblablement que sur le rapport d'autrui, attendu que la 19° ne prend pas un beau poli, & que la 21° est aussi tendre que l'étain rendu dur, par conséquent elle n'est point du tout convenable pour les miroirs.

#### SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. TI

32. La 31° composition fondue avec le sublimé corross. — Métal compacte, mais jaune lorsqu'il est poli.

33. Cuivre 32, étain 16. - Très-belle & très-brillante, mais extrême-

ment cassante & pleine de petites soufflures.

34. Cuivre 32, étain 17. - Bleuatre & d'un grain groffier.

35. Cuivre 32, étain 18. — Presque noir & d'un grain grossier. 36. Laiton 2, zinc 1. — Couleur sort approchante de celle de l'or.

37. Parties égales de laiton & de zinc. - Couleur d'or pâle & d'un grain groffier.

38. Zinc 4, étain 1 .- Plein de soufflures.

39. Cuivre & antimoine crud, parties égales. - Plein de stries.

40. Cuivre 32, étain 15, arsenic 4 du total. — Ce métal est très-beau; mais il se ternit lorsqu'il est exposé à l'air pendant quelque tems.

41. Parties égales d'argent & de bismuth. — D'un blanc tirant sur le

jaune & guère plus dur que l'argent.

42. Parties égales d'argent & d'étain. — Métal blanc ressemblant à l'argent; mais trop tendre pour des miroirs.

43. Parties égales d'argent, d'étain & de bismuth. — D'un blanc sale ; mais beaucoup plus dure que la 41° & 42° composition.

44. Cuivre 32, étain 15, argent 1. — Très-beau métal; mais sort jaune étant poli.

45. Cuivre 32, étain 15, argent 2. - Moins blanche que la 44°.

46. Cuivre 32, étain 16, laiton 4, arsenic 2. — D'une couleur bleuâtre & d'un grain grossier à cause qu'il y avoit trop d'étain.

47. Cuivre 32, étain 15, laiton 1, argent 1, arsenic 1. — Métal trèsexcellent: je n'en ai jamais vu de plus blanc, de plus dur & de plus propre à résléchir la lumière.

48. Métal ordinaire de cloche. - Très-jaune quand il est poli.

49. Métal ordinaire de cloche 4, régule d'antimoine 1. — Bleuâtre & le grain en est grossier.

50. Métal ordinaire de cloche 6, régule d'antimoine 1. — Egalement bleuâtre & d'un grain grossier.

<sup>33.</sup> Si le cuivre n'est pas bien pur, cette composition sera d'un bleu soncé. En général quinze onces d'étain en grain suffiront pour saturer deux livres pesant de cuivre.

<sup>47.</sup> Ce métal est fort brillant, lorsqu'on le casse, & ressemble beaucoup, par son étalat, au verre & au mercure. S'il étoit trop dur & d'un blanc mât, il faudroit ajouter un peu plus d'étain (le cuivre prend quelquesois 16 onces d'étain lorsqu'il est trèspur). S'il étoit bleuâtre & grossier, il faudroit ajouter un peu plus de cuivre ou de laiton.

<sup>49.</sup> Le métal ordinaire de cloche n'est pas un composé de cuivre sin & d'étain; mais un mêlange d'étain & de mine de cuivre un peu putifiée.

#### 112 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

51. Cuivre 32, étain 14, régule d'antimoine 1, favoir, une once sur livre. — Trop d'antimoine, la couleur en étant bleuâtre & le graingrossier.

52. Cuivre 32, étain 13, régule d'antimoine : Bleuâtre & grossière.

53. Cuivre 32, étain 13, régule d'antimoine 1/12, favoir, une once sur deux livres. — Très-belle en apparence & semblable à la 33°.

54. Cuivre 32, étain 13, régule d'antimoine 4, favoir, une once sur 2 iliv. — Beau métal, très-peu différent du 47°; mais pas tout-à-sait aussi blanc.

55. Antimoine crud 16, cawk-stone 1 ou 2 onces. — Métal très-brillant, semblable au verre d'antimoine, mais nullement propre pour des miroirs.

56. Cuivre 32, étain 16, verre d'antimoine tiré du cawk-stone une once.

— Composition très-indifférente, attendu que le verre d'antimoine ne diffère pas, dans ses effets, de l'antimoine crud.

57. Cuivre 32, étain 14, plomb 2.— On ne peut unir intimement ces métaux par aucun procédé, le plomb se séparant toujours du cuivre & de l'étain.

58. Cuivre 32, étain 16, régule d'antimoine 3. — Noire & pleine de petites foufflures.

59. Cuivre 32, étain 16, limaille de fer 8. — D'un gris bleuâtre & d'un grain grossier, un peu ressemblant à celui de l'acier lorsqu'il est rompu.

60. 59° composition 8 onces, étain une once. — Un peu plus blanche que la 59°, mais encore trop bleue.

61. Parties égales de la 59° & 60° composition. — Encore trop bleue, d'un grain pas assez sin.

62. Cuivre 32, étain 16, arsenic 3, limaille de ser d'once. — Composition qui a assez d'éclat, mais sort insérieure à la 47°.

63. Platine une once, laiton une once, cawk-stone rougi au seu conce.

Très-difficile à fondre, d'un brun clair & un peu malléable.

64. Cuivre 30, étain 16, limaille de fer 4, régule d'antimoine 4, fondu avec le sublimé corrosif. — Cette composition est très-dure & très-compacte; mais la couleur en est trop bleue.

<sup>55.</sup> Les essets merveilleux du cawk-stone sur l'antimoine sont décrits dans les Transact. Philosoph. N°. cx. M. J. Banks, Président de la Société Royale, a bien voulu me donner quelques onces de cette pierre singulière.

<sup>62.</sup> Dans toutes les compositions où il entre du fer, le melange ne coule point

<sup>64.</sup> On a ajouté le régule d'antimoine pour faire entrer plus facilement en fusion la limaille de feu.

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 113

65. Cuivre 2 onces, étain 1 once, limaille de fer, 1 drachme, régule d'antimoine 1 drachme. - Trop bleue & trop groffière.

66. Parties égales de régule d'antimoine & d'étain. — Rempli de stries

& nullement propre pour des miroirs.

67. Acier fondu. — Ne se polira pas sur la poix, soit qu'on se serve de potée ou de colcothar.

68. Acier I, étain . - Très-grossier & bleuatre & fort peu différent

de l'acier tout seul.

69. Acier 1, étain 1. — D'un grain groffier & d'une couleur tirant sur le bleu.

70. Acier 1, 47° composition 20 parties. — D'un grain grossier, & fort

inférieure à la 47°.

71. Acier 1, 47° composition 30. — Differe peu de la 47°; mais elle n'a pas le grain aussi beau & aussi serré.

J'ai fait plusieurs autres compositions en combinant les précédentes de toutes sortes de manières; mais je n'en ai trouvé aucune qui soit égale au N°. 47, attendu que ce métal est le plus blanc, le plus dur & le plus propre à réstéchir la lumière, & que je n'en ai jamais vu aucun qui prenne un aussi beau poli.

# MÉMOIRE

## SUR LA CHALEUR;

#### Par M. LEOPOLD VACCA BERLINGHIERI.

E seu qui existe dans un corps le rend capable d'exciter sur nos organes une sensation de chaleur & d'affecter le thermomètre. M. Crawford appelle chaleur absolue la quantité de matière ignée contenue dans ce corps, & il appelle chaleur sensible son action sur les nerss & sur le thermomètre. Ainsi la chaleur absolue differe de la chaleur sensible comme une cause differe de son effet.

Le thermomètre qui mesure la chaleur sensible ne sauroit pas mesurer la chaleur absolue. Qu'on prenne deux livres d'eau à telle température, qu'en plongeant le thermomètre dans chacune d'elles en particulier, il

<sup>68.</sup> On a été obligé, pour fondre l'acier, de bâtir exprès un fourneau d'une construction particulière, attendu qu'il ne fondoit pas dans un creuset & un fourneau ordinaire.

marque, par exemple, deux degrés; que l'on mêle ensemble ces deuxlivres d'eau, & que l'on en fasse une seule masse, il est évident que la chaleur absolue a augmenté, & que dans deux livres d'eau à la même température il y en a le double que dans une seule. Cependant le thermomètre y marque deux degrés comme auparavant, il n'en donne

aucun figne.

Mais il n'y a point de difficulté lorsqu'il s'agit de corps homogènes. Tout le monde voit bien que dans deux corps homogènes la chaleur sensible étant égale, la chaleur absolue doit être en raison directe des masses; que les masses étant égales, la chaleur absolue est en raison directe de la chaleur fensible, & que dans le même corps, la chaleur absolue est en raison composée de la raison directe de la masse & de celle de la chaleur sensible. Mais comment pourrons-nous comparer la chaleur absolue des corps hétérogènes? On sait, comme nous avons vu, que dans deux livres d'eau à la même température, il y a le double de chaleur absolue que dans une seule, & on sait que le thermomètre ne montre pas un atôme de différence. Ainsi lorsque l'eau & le mercure, par exemple, font voir à l'épreuve du thermomètre, la même température, leur chaleur absolue peut varier dans une proportion quelconque.

On a cru qu'on pourroit suppléer au défaut du thermomètre. M. Crawford a imaginé une méthode, qui est le fondement de sa

théorie.

Si l'on prend une livre d'eau à 8 degrés & une autre livre à 4, & si on les unit ensemble, la totalité acquerra une chaleur de 6 degrés, & tout le monde voit bien pourquoi. Ainsi on peut dire que si l'on mêle deux substances homogènes à une température différente, la chaleur sensible. du mêlange sera la moitié de l'excès soustraite de la substance plus. chaude, ou ajoutée à la plus froide. Cela étant, que l'on mêle deux masses égales d'eau & de mercure, par exemple, que l'eau soit à 4 degrés & le mercure à 2; il est évident que s'il s'agissoit de substances homogènes. le mêlange devroit être à trois degrés. Mais on trouve qu'il est à trois degrés & demi. L'eau n'a donc perdu qu'un demi-degré & le mercure en. a acquis un demi. Mais il ne pouvoit acquérir que la chaleur que l'eau. a perdue, & elle n'en a perdu qu'un demi-degré. Que faut-il conclure de tout cela? Il faut conclure que le même feu, ou, comme dit-M. Crawford, la même chaleur absolue qui produit dans l'eau une chaleur sensible d'un demi-degré, porté dans le mercure, y produit une chaleur sensible d'un degré & demi, c'est-à-dire, trois sois autant. Ainsilorsque le mercure & l'eau montrent la même température à l'épreuve du thermomètre, il y a dans celle-ci le triple de chaleur absolue.

M. Crawford appelle capacité cette différente manière dont les corps contiennent la matière ignée. Il dit qu'un tel corps est doué d'une grande capacité si, ayant beaucoup de chaleur absolue, il maniseste peu

de chaleur sensible. Sa méthode pour découvrir la capacité des différentes substances, consiste à les mêler à différentes températures de la manière que nous avons vue.

Il est clair par ce que nous venons de dire, que cette capacité est en raison inverse des changemens de la chaleur sensible que l'on observe

dans ces substances après qu'on les a mêlées.

M. Crawford pense qu'on peut calculer exactement les différences de la chaleur absolue avec cette règle, & il applique cette méthode aux substances qu'il examine, lorsqu'il veut fixer la cause de la chaleur animale & de la combustion.

Il trouve par ce moyen que le fang ne peut pas recevoir la chaleur par les matières qui nous servent d'alimens ordinaires, parce qu'il a une

chaleur absolue plus grande que ces matières.

On observe que le sang acquiert beaucoup de chaleur absolue en passant par les poumons. Alors il est en contact avec l'air atmosphérique, & cet air dans le même endroit se change en air fixe & phlogistiqué. La capacité de l'air atmosphérique est à celle de l'air fixe :: 67: 1. Par-là on entend bien qu'un degré de chaleur sensible de l'air atmosphérique porté dans l'air fixe mettra ce dernier à 67 degrés. Or, si l'air atmosphérique se changeoit tout-à-sair en air sixe, & s'il ne perdoit point de chaleur absolue, quel degré de chaleur sensible devroit-on trouver dans cet air fixe?

Puisque le thermomètre de Farenheit est descendu à 200 degrés audessous de la température moyenne de l'air atmosphérique, il saut dire que cet air, à cette température, a au moins 200 degrés de chaleur fensible, & comme chaque degré doit en produire 67 dans l'air fixe, le nombre des degrés de cet air est = 200 × 67 = 12400.

Cette chaleur qui surpasse de beaucoup celle du fer rouge n'existe pas dates l'air fixe qui sort des poumons; donc il faut conclure qu'une partie infiniment petite de la chaleur absolue de l'air atmosphérique est restée dans l'air fixe, & que la plus grande partie a été absorbée par le sang.

M. Crawford explique ensuite cette absorption d'une manière qu'il

n'importe pas de rapporter ici.

Comme il est démontré que la chaleur animale n'est qu'une combustion lente du sang, ce philosophe applique sa théorie à la combustion & en

général à tous les procédés phlogistiques.

Au premier coup-d'œil la théorie de M. Crawford pourroit paroître une démonstration. Cependant je crois qu'elle n'est pas vraie, & en voici la raison. On sait que la vapeur aqueuse a une capacité énorme. Suivant les expériences les plus exactes la capacité de la vapeur aqueuse est à celle de l'eau liquide comme 900: 1. La capacité de l'air atmosphérique est à celle de l'eau liquide comme 19: 1 à-peu-près. Par-là la Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

## 116 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

capacité de la vapeur aqueuse est à celle de l'air atmosphérique comme

900: 19, ou bien comme 47: 1 à-peu-près.

Si l'on respire dans une atmosphère froide ou humide, on voit sortir de notre bouche un nuage de sumée, & si nous croyons les yeux, nous penserions que notre poumon n'exhale que de l'eau réduite en vapeurs. M. Crawsord n'a point sait de cas de la vapeur aqueuse dans son calcul.

Si j'avançois que l'eau forme la moitié de la masse de ce qui sort de notre bouche par l'expiration, ce seroit une proposition que peu de monde contrediroit. Si j'avançois qu'elle en forme la dixième partie, je ne crois pas que personne pût s'y opposer raisonnablement. Mais pour faire un calcul plus satisfaisant pour les partisans de la théorie de M. Crawford, je veux supposer qu'il y en ait seulement 47. Voyons ce

qui devroit s'ensuivre.

L'air atmosphérique entre dans les poumons à 200 degrés. Il y est changé en air fixe, & il y est mêle avec \( \frac{t}{47} \) de vapeur aqueuse. Il fort de notre bouche dans cet état considérablement plus chaud qu'il n'y étoit entré. Mais comme la vapeur aqueuse a une capacité quarante-sept sois plus grande que l'air atmosphérique, il s'ensuit que si l'on transmet toute la chaleur absolue de cet air dans une quantité de vapeur qui soit seulement la quarante-septième partie de sa masse, la chaleur sensible de cette vapeur sei égale à celle que l'air atmosphérique avoit auparavant.

Ainsi la chaleur absolue de l'air atmosphérique est tout-à-fait épuisse, lorsqu'il a mis \(\frac{1}{47}\) de vapeur aqueuse à 200 degrés. L'air alors doit rester sans un atome de chaleur absolue, & ne doit pas manisester de chaleur, quel que soit le changement qu'il subit, & il doit saire descendre le thermomètre de Farenheit jusqu'à la congélation du mercure. Cependant on observe que dans l'air de la respiration il y a plus que \(\frac{1}{47}\) de vapeur aqueuse, que cette vapeur est échaussée bien des degrés de plus que l'air atmosphérique lorsqu'il est entré dans les poumons, que l'air fixe dans lequel l'air atmosphérique s'est converti, au lieu d'être tout-à fait froid, a acquis aussi quelque degré de chaleur, & que le sang a considérablement augmenté de chaleur absolue (1).

<sup>(1)</sup> Je laisse à dessein l'immense quantité de vapeur aqueuse que les hommes perdent par la transpiration. M. Priessey a démontré que la transpiration n'assecte pas l'air-commun. Ainsi toute la chaleur qui est employée pour réduire en vapeur l'eau de la transpiration doit avoir été communiquée au sang dans son passage par les poumons. On sait que la matière de la transpiration est au moins double que celle qui exhale des poumons. Ainsi on pourroit mettre tout cela au désavantage de la shéorie de Crawford. Mais je n'en sais point de cas, & je réserve cette ressource pour répondre aux objections qu'on prétendit me saire sur l'exactitude des expériences

117

D'où vient cette immense quantité de chaleur? M. Crawford prouve que le sang ne sauroit pas la sournir par l'application de sa méthode, & je prouve par l'application de cette même méthode qu'elle ne peut pas venir de l'air atmosphérique. Cependant comme il n'y a dans les poumons que l'air & le sang, il est évident qu'elle doit venir ou du sang ou de l'air.

Il me semble donc démontré que la théorie de M. Crawford est fausse, non-seulement par elle-même, mais parce qu'elle est appuyée

sur une méthode erronée.

En effet, sa méthode est très-exacte lorsqu'il s'agit de découvrir la matière du seu qui agit sur la température. Je crois même qu'il n'y a pas dans la Physique moderne rien de plus sûr que cette méthode sous ce point de vue. Mais d'après ce que j'ai dit, je crois que l'on sera persuadé qu'il y a une très grande quantité de matière du seu incapable d'agir & n'influant point sur la température des corps, quine peut pas être reconnue par la méthode de M. Crawford.

Si cela est vrai, il est évident que M. Crawford n'a pas bien développé

le mécanisme de la chaleur animale & de la combustion.

M. Lavoisier a imaginé sur ce sujet une théorie qui s'appuie tout-à-sait sur celle de M. Crawford, mais qui devient très-intéressante par le grand nombre d'applications ingénieuses qu'il en sait aux phénomènes de la chimie. Voici la théorie de la matière du seu que le célèbre

chimiste françois nous a donnée.

M. Lavoisser appelle calorique, la matière du seu (1). « Le calorique dilate tous les corps en écartant leurs molécules, qui tendent à se rapprocher par la force d'attraction. On peut donc considérer son est comme celui d'une sorce répulsive ou opposée à l'attraction. Lorsque l'attraction des molécules est plus sorte que l'écartement ou la sorce répulsive communiquée par le calorique, le corps est solide. Si la sorce répulsive l'emporte sur l'attraction, les molécules s'écartent jusqu'à un certain point, la susson & ensin la sluidité élastique naissent de cet effet. Comme la diminution ou l'enlèvement du calorique permet le rapprochement des molécules des corps, dont l'attraction agit alors librement, & comme on peut concevoir un restoidissement toujours croissant beaucoup plus sort que celui que nous connoissons, & conséquemment un rapprochement proportionné dans les

(1) Ce sont les paroles de M. de Fourcroy. J'ai cru qu'on ne pouvoit pas présenter la théorie de M. Lavoisser, en abrégé, avec plus d'exactitude & declarté que

cet illustre chimiste, qui a lui-même travaillé à la persectionner.

sur lesquelles est fondée la connoissance de la capacité de la vapeur aqueuse, de l'eau & de l'air atmosphérique. On trouvera une distierence entre le calcul que je donne ici & celui que j'ai donné dans mon Ouvrage. J'y ai fait une correction d'après la Table des rapports de la chaleur spécifique de M. Magellan.

molécules des corps, il s'ensuit que ces molécules ne se touchent pas, » qu'il existe des intervalles entr'elles: ces intervalles sont remplis de » calorique. On peut l'y accumuler. C'est cette accumulation qui détruit » l'attraction de ces molécules, & qui donne enfin naissance à un fluide » élastique. On voir d'après cela qu'un fluide élastique ou un gaz n'est » qu'une combinaison d'un corps quelconque ou d'une base avec le » calorique. On voit encore que, suivant les espaces ou les intervalles » compris entre les molécules des différens corps, il faudra plus ou moins » de calorique pour les dilater au même point. C'est cette différence o qu'on nomme capacité de chaleur, & la quantité de calorique nécessaire » pour élever chaque corps à la même température se nomme chaleur ou » calorique spécifique. Comme tous ces corps en se combinant au » calorique deviennent des fluides élastiques, l'élasticité paroît être due » à la force de répulsion des molécules du calorique ou plurôt à une » attraction plus forte entre ces dernières qu'entre celles des corps fluides » élastiques qui sont alors repoussées par l'effet du premier ».

Cela posé, M. Lavoisier passe à expliquer les phénomènes de la combustion d'une manière très ingénieuse. L'air commun est composé quelquesois d'air fixe, que dans la nouvelle Nomenclature on appelle acide carbonique, toujours d'air phlogistiqué, qu'on appelle azote, & d'air déphlogistiqué, qu'on appelle air vital. L'acide carbonique, ni l'azote ne peuvent servir à la respiration ou à la combustion. Ainsi ces deux phéno-

mènes dépendent de l'air vital.

Si l'on allume du charbon dans un vaisseau fermé, rempli d'air vital, on voit le charbon se fondre & disparoître tout-à-fait. Il y a un dégagement considérable de chaleur, & la totalité de l'air vital est changée en acide carbonique (1). Si l'on brûle du soufre dans un vaisseau fermé après l'avoir pesé exactement, on trouve après la combustion de l'acide vitrio-lique, que M. Lavoisser appelle acide sulfurique, qui a bien plus de poids que le soufre n'en avoit. La même chose arrive avec le phosphore & l'arsenic, qui se changent en brûlant en acide phosphorique & en acide arsenical, & ils acquièrent considérablement de poids.

Pour donner l'explication de ces phénomènes, M. Lavoisier s'appuye aux principes qu'il a posés sur la formation des gaz. L'air vital, dit-il, est formé de l'union d'une base avec le calorique. La combustion n'est que la fixation de cette base, & si cette base se fixe, il faut que le calorique se dégage. C'est de-là que vient la chaleur de la combustion: la base en se

<sup>(1)</sup> Ce fait est contessé par M. de la Métherie dans son excellent Ouvrage qui a pour titre, Essai analytique, &c. Ce philosophe ayant répété les expériences de M. Lavoisier avec la plus grande exactitude, a eu souvent des récultats essentiellement différens.

fixant par fon union avec le charbon, avec le phosphore & l'arsenic, sorme des acides. Ainsi M. Lavoisser appelle cette base du nom d'oxigène.

Plus la basé de l'air virul devient solide, plus-il y a de calorique dégagé. Et cela résulte, suivant M. Lavoisier, de quelques expériences qu'il a saites avec un appareil décrit dans son Ouvrage, par lequel le calorique dégagé dans la combuttion de differens corps est employé à sondre la glace. M. Lavoisier a vu qu'en brûlant du phosphore dans cet appareil il y avoit plus de glace sondue qu'en y brûlant du charbon: & cela doit être, dit-il, parce que l'air sixe, qu'on trouve après la-combustion du charbon, a besoin d'une quantité de calorique pour entretenir son élasticité.

On voit bien que suivant M. Lavoisser la chaleur de la combustion est produite par le dégagement du calorique de l'air vital, qui a lieu à cause

du retrécissement de la capacité de cet air.

L'exposition de certe théorie suffir pour faire voir que dans le sond elleest la même que celle de M. Crawford. Les différences qu'on y trouvesont dues, je crois, à ce que M. Lavoisier occupé de ses vasses travaux, n'a pas sait assez d'attention aux expériences de plusseurs illustres physiciens.

qui ont traité ce sujet.

D'abord M. Lavoisier envisage la formation des corps d'une manière assez singulière. Il dit, comme nous avons vu, que les molécules des corps ne se touchent pas; que l'écartement de ces molécules dépend toutà-fait du calorique; qu'on doit les considérer comme obéissant à deux forces, à l'attraction & à la force répulsive du calorique; que l'effet du refroidissement est de diminuer la force répulsive, & que par-là l'attractionest victorieuse, & elle cause une diminution de volume en rapprochant les parties. Mais il me semble que, si cela étoit, les refroidissemens des corps devroient suivre d'autres loix que celles qu'ils suivent. Si l'on prende un corps à une température moyenne, on observe, qu'en le refroidissant par degrés, les diminutions de volume ne sont pas proportionnelles à la quantiré de matière du feu qu'il perd, elles sont toujours décroissantes.. Or, si la supposition de M. Lavoisser étoit vraie, il me semble qu'il devroit arriver tout le contraire. Puisqu'il est certain que, dans certe supposition. si l'on enlève les quantités égales de calorique on fait toujours une diminution de distance égale entre les molécules des corps. Mais commel'attraction agit en raison inverse (1) des quarrés des distances : il s'ensuie que les rapprochemens des parties devroient être toujours croissans. Puisque les augmentations de la force d'attraction ne suivent pas la proportion des diminutions de la force répullive, l'attraction s'augmente-

<sup>(1)</sup> Tout le monde sait que l'on a prétendu que lorsqu'il s'agit de distances trèspetites, l'attraction suivoit la raison inverse des cubes des distances. Mais sans entrer dans cette discussion, il sussit, pour faire tomber l'hypothèse de M. Lavoisier, qu'elle suive la raison inverse des quarrés.

bien davantage que la répulsion ne diminue. Je crois encore que tout ce que M. Lavoisser a sixé sur la capacité de chaleur & sur le calorique spécifique est contraire à l'expérience. Puisque, si la capacité de chaleur est d'autant plus grande dans un corps qu'il y a plus d'espaces vuides, cette capacité de chaleur est en raison inverse de la densité & de la gravité spécifique des corps, & le calorique spécifique suit la même proportion. Mais il résulte des expériences M. Crawford & de beaucoup d'autres Physiciens modernes, que la capacité à contenir la matière du seu n'est ni en raison de la gravité spécifique, ni en raison des volumes, ni même en raison du phlogistique, comme M. Crawford l'avoit sixé autresois. Ensin, la capacité de la chaleur ne suit pas une loi connue, mais elle ne suit jamais celle que M. Lavoisier établit.

Quoi qu'il en foit, il est certain que M. Lavoisser n'a pas voulu s'éloigner de la théorie de M. Crawford, puisque son calorique spécifique est le même que la chaleur absolue de M. Crawford. Il se met en équilibre dans les corps suivant leur capacité, il les dilate & les rend sluides élassiques, & il n'est ensin autre chose que la matière du seu

nécessaire pour élever chaque corps à la même température.

En considérant cette théorie sous ce point de vue qui est le plus savorable pour elle, on peut dire qu'elle tombe avec celle de M. Crawford; & en la considérant sous tel point de vue que l'on voudra, elle sera toujours fausse, puisque le calorique, de l'aveu de M. Lavoisier, instue sur la température, que même il en est la causc. Cela étant, il doit être découvert par la méthode de M. Crawford. Mais en calculant le calorique spécifique de l'air commun avec la méthode de M. Crawford, qui comme nous avons vu, est très-exacte à ce sujet, on trouve qu'il ne sussition pour produire la chaleur, de la combustion & de la chaleur animale. Par-là il est clair que la chaleur de la combustion ne dépend pas, au moins pour la plus grande partie, du calorique de l'air vital répandu dans l'atmossphère.

Ainsi lorsque M. Lavoisier nous a donné des détails sur la quantité de calorique dégagé par la combustion de différens corps, il ne nous a pas donné, comme il croit, des détails sur la quantité de calorique que l'air vital a perdue, & qui servoit à entretenir son élasticité. En effet, l'expé-

rience confirme tout ce que j'avance.

Suivant la théorie & les expériences de ce chimiste, le calorique est dégagé en plus grande quantité lorsqu'on brûle le phosphore & le souste dans l'air vital, que lorsqu'on brûle du charbon dans le même air. Cependant si la théorie de M. Lavoisier étoit vraie, la quantité de calorique dégagée devroit être en raison inverse des changemens de capacité que l'on trouve dans l'air vital après la combustion. Ainsi comme après la combustion du phosphore & du souste on trouve de l'acide phosphorique & vitriolique, & après la combustion du charbon on trouve de l'air fixe, il saudroit que l'air fixe eût une capacité plus grande que ces deux acides.

Mais on trouve tout le contraire: pursqu'en supposant la capacité de l'eau = 1000, la capacité de l'air fixe est à la capacité de l'eau comme 0,270: 1,000, & la capacité de l'acide vitriolique est à celle de l'eau comme 0,759: 1,000.

Toutes ces réflexions indiquent, à ce qu'il me paroît, la nécessité d'une nouvelle théorie. J'ai déjà donné ailleurs un petit essai sur ce sujet.

Je travaille maintenant à le persectionner.

# PARTICULARITÉS REMARQUABLES

DANS QUELQUES GRANITS ET ROCHES PRIMITIVES;

#### Par M. BESSON.

ON sait que la roche nommée granit n'est ordinairement composée que de trois substances, le quartz, le feld spath & le mica, consondus & mêlés dans la masse totale; qu'une de ces substances y est quelquesois plus abondante, d'autres tois plus également disseminée ou rapprochée; ce qui occasionne des variétés dans le granit, qui deviennent très-considérables dans les collections où on ne juge que sur des petits échantillons; aussi ceux qui ne connoissent l'Histoire - Naturelle que d'après ces collections sont-ils séconds en nouvelles espèces qui aux yeux d'un naturalisse exercé à voir en grand, ne sont que de légers accidens communs dans toutes les productions de la nature, qui n'intervertissent pas son ordre général, & ne méritent le nom d'espèces que pour ceux qui aiment à rendre la science difficile, ou pour donner une plus grande idée de leurs connoissances.

Un gros bloc de granit ou de marbre, dans lesquels les mêlanges de substances ou de couleurs sont variés sourniroient donc plusieurs espèces différentes; eh! combien n'en sourniroit pas une montagne, une chaîne

de montagnes!

Les couleurs diverses des ingrédiens qui entrent dans la composition du granit donnent un aspect, une couleur à cette roche qui lui a fait aussi donner des noms dissérens, comme granit gris, noir, rose, &c. dénominations employées par les marchands dans leurs descriptions ou catalogues de cabinets à vendre. Ces descriptions mal faites & dénominations mal appliquées, n'apprennent rien & ne donnent pas du tout l'idée vraie pourquoi des granits sont de couleurs dissérentes. Les granits sont aussi contondus avec les porphyres, souvent pris l'un pour l'autre; par exemple, il n'y a pas un catalogue de vente qui ne nomme porphyre verd un Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

granit composé de quartz, de feld-spath & de schorl verd; on lui a aussi donné le nom de granitin, de granitelle, d'après le nom granitello des italiens, mais qui désigne une espèce toute différente chez eux.

On nomme toujours granit rose, le granit d'Egypte dont sont les sameux obélisques transportés d'Egypte à Rome. Il iemble cependant qu'en nommant cette espèce granit d'Egypte ou granit oriental, ce servit une dénomination plus signifiante que granit rose (qui n'est pas couleur de rose). Je ne relève ici ces dénominations que parce qu'elles entrent quelquesois dans les ouvrages & discours des naturalistes, qui ne devroient pas adopter légèrement des dénominations vagues & insignifiantes, quand il y en a de meilleures & de plus vraies. Que des marchands, des brocanteurs & des ouvriers, qui savent qu'on aime la couleur de rose, se fervent de cette dénomination, à la bonne heure; mais des naturalistes, des minéralogistes qui doivent connoître les termes propres des substances minérales, doivent les employer dans leurs descriptions quand ils voudront se faire extendre & donner une idée vraie des choses.

Je ne fais si je serai parvenu à être clair moi-même dans la description de différentes substances minérales, & d'abord d'un granit trouvé en masse isolée au-dessous d'Olmetto dans l'île de Corse. Un arrangement, une disposition de matières différentes qui se confondent, est toujours difficile à faire comprendre par une description; au lieu qu'un coup-d'œil sur l'objet même remplit heaucoup mieux l'idée qu'on en doit avoir. Cette espèce de granit est unique; je n'ai encore rien vu qui en approche. J'ai cependant heaucoup vu de granits, & j'en possède cinq à six cens variétés, & de roches primitives de toutes sortes de mêlanges & de

beaucoup de pays.

Je nommerai cette roche de Corfe granit sphéroïdal, parce qu'il est composé d'espèces de boules, que ses parties constituantes sont celles qui entrent dans le granit & ses roches primitives. On voudra bien me passer pour le moment ce nouveau nom donné à une roche remarquable qui n'a pas été décrite ni nommée, que je sache. Au reste; je ne tiens pas du tout à ce nom, parce que je n'aime pas à augmenter la nomenclature déjà trop étendue, & si mal à propos, puisqu'il y a des substances qui ont plusieurs & beaucoup de noms, & que je regarde comme une puérilité de chercher l'occasion de donner un nouveau nom à une substance qu' en a déjà un, quand même il seroit étranger, & d'affecter de méconnoître care substance pour devenir son parrein, & avoir la gloriole de se faire citer & nommer dans des ouvrages. Ainsi on nommera cette roche comme on voudra; on lui ôtera même le nom de granit, parce que ses dispositions symmétriques ne conviennent guère au désordre consus & tumultuaire du granit & aux idées que nous avons sur sa formation. Planche II.

Ce granit ou roche de Corfe est un assemblage de sphéroïdes où d'espèces de boules pas exactement rondes, de deux pouces de diamètre, composées-

de couches ou d'enveloppes potraitement paralièles entr'e les. La couche extérieure que je nommerai première est de quartz, elle a deux ligit es un quart d'épaisseur.

La suivante ou seconde couche est de stéatite pure, compacte, d'un verd noir & obscur, de plus d'une ligne d'épaisseur; au premier coup-d'œil elle paroît trancher net sur la couche ou enveloppe de quartz, mais à la loupe on observe des petits filets ou lames de steatites déborder & former sur la

couche de quartz des espèces de dendrites fort fines.

La troisième couche est de quartz qui tranche net sur celle de séatite; elle paroît plus grenue & moins blanche que la première couche ou enveloppe de quartz; elle a une ligne d'épaisseur, coupée dans son milieu par un filet presqu'imperceptible de points de séatite qui suivent le même parallésisme des autres couches.

La quatrième enveloppe est de stéatite pura, pleine, bien marquée,

& pas plus épaisse qu'une carte à jouer.

La cinquième couche est de quartz, moins blanche que la première

couche, plus blanche que sa troisième, & large de trois lignes.

Enfin, un noyau ou centre qui a dix lignes de diamètre, composé de quartz & de steatite: comme la stéatite y domine, que ses parties sont plus rapprochées dans certains endroits, sur-tout autour du noyau, elles y sorment du schorl seuilleté qui détache ce centre de l'enveloppe précédente par sa couleur plus soncée, & n'est pas d'une sorme aussi régulière que les enveloppes ci-devant décrites, la stéatite anticipant sur la dernière couche.

En examinant particulièrement les enveloppes de quartz, on voit qu'elles sont sormées par des cristaux rapprochés & consondus; preuve que ces enveloppes se sont formées successivement & par la voie de la cristallisation; que le plus ou le moins de blancheur des couches de quartz proviennent de la grandeur des cristaux, & de la stéatite qui s'est interposée entr'eux.

Le centre ou noyau qu'on vient de décrire est le plus grand, parce qu'il paroît que son sphéroïde a été coupé dans son plus grand diamètre.

Le même morceau de granit sur près de six pouces de hauteur & de cinq de largeur, renserme en total neus sphéroïdes, ou parties de sphéroïdes, dont les uns ont été seulement entamés, les autres coupés au quart & d'autres au tiers de leurs diamètres.

Ces derniers ont une première enveloppe de quartz, une de stéatite,

puis une de quartz, & pour centre de la stéatite.

Le sphéroide qui n'est coupé qu'au quart a du quartz à l'extérieur, une couche de stéatite, & pour centre du quartz.

Un autre n'a qu'une grande ou large enveloppe de quartz avec un centre de stéatite.

Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

## 124 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Le sphéroïde enfin dont il n'y a eu que la première enveloppe d'entamée, marque sa place par une tache ronde de quartz blanc.

Ces parties de sphéroïdes ont des couches d'autant plus larges qu'elles

ont été coupées moins près de leur centre.

Les sphéroïdes dont on ne voit que des parties sur le côté poli du morceau, qu'on vient de décrire, se voyent de l'autre côté, qui est brut, avec leurs cinq couches ou enveloppes & le noyau, comme le demissphéroïde qui a été d'abord décrit. Au bas du morceau, qui est d'un pouce d'épaisseur, un sphéroïde coupé par le milieu à cause du plat du morceau, se trouve encore coupé quarrément sur son autre diamètre, & ressemble ainsi pour la sorme au quartier d'un œus. On y voit également dans ses deux tranches les cinq enveloppes & le centre. Cette égalité de conformation, d'arrangement & une même épaisseur dans les enveloppes, me paroît une chose bien remarquable.

Ces différens sphéroïdes sont cimentés ou enveloppés par du quartz entremêlé de stéatite, qui forment des taches ou une bigarure verd soncé & blanche, également distribuée dans certaines places; dans d'autres la stéatite rapprochée y sorme des taches presque noires, & ensin de plus grandes où on voit des lames ou des seuillets qui constituent le schorl feuilleté ou schisse corné, corneus fisitis, de Valerius, le hornschiser

des Allemands.

Quelques taches ou parties d'un blanc mat & plus opaque, me font croire qu'il y a aussi du seld-spath mêlé au quartz dans certains endroits du ciment; ces deux substances sont souvent si intimement mélangées & consondues dans le granit, que l'œil le plus exercé ne peut les distinguer & marquer leur juste séparation. La réunion de ces ingrédiens qui constituent un granit, m'a fait ranger cette roche dans la classe des granits, quoique son arrangement en sphéroïdes ne puisse s'y placer. Au reste, on voit quelquesois dans des granits des substances & des formes qui n'y appartiennent pas, elles sont rares, mais elles n'en existent pas moins.

Le tout ensemble forme le plus agréable effet, & un superbe & nouveau morceau de cabinet. On desire d'en voir quelqu'emploi en grand, d'une colonne, d'un vase, & on se repaîr l'imagination de la beauté dont seroit un pareil ouvrage, & combien l'art gagneroit à

employer une si belle matière.

Je ne me permettrai pas d'expliquer comment ce granit, ou cette roche, a pu se former, & ce qui a pu donner naissance à ces sphéroïdes, parce que rien n'indique ici un premier moule, dans lequel la première couche ou enveloppe a pu se former, comme on l'apperçoit dans d'autres géodes. Si on aime mieux dire que c'est le noyau qui a donné naissance aux sphéroïdes, on ne sera pas plus avancé, parce qu'il saudra dire dans quel slu de & comment y pouvoient nager ces noyaux pour recevoir une égale quantité d'enveloppes, de même épaisseur, & bien parallèles entre

125

elles; & quand tous ces sphéroïdes auront été finis, expliquer comment ils restoient suspendus pour recevoir entr'eux cette pâte hétérogène qui les lie: car ces sphéroïdes ne se touchent pas, il y a un espace entr'eux; on n'a pas la ressource de dire, ils étoient posés les uns sur les autres, la pâte ou le ciment qui les embrasse est venu en remplir les vuides.

Je ne doute pas que quelque naturaliste, sur-tout de ceux qui commencent dans la carrière, n'explique tout de suite, & ne donne des raisons comment le tout s'est arrangé, parce que moins on a vu, moins on connoît; moins on a d'expérience, moins on a médité: de saçen que tout paroît aisé & sacile à expliquer. En mon particulier je serai obligé à celui qui dira quelque chose de satisfaisant à ce sujet. Mais je le prie de vouloir saire quelqu'attention aux petites dissicultés que j'ai proposées.

J'ai fait de mon mieux pour donner une description claire & exacte de cette roche singulière; si elle ne suffit pas, je serai voir le morceau.

Dans les granits composés de trois substances, le schorl & le mica ne s'y rencontrent que rarement ensemble dans une certaine proportion; ils sont reimplacés l'un par l'autre: je citerai une très belle espèce de granit par ses masses & ses couleurs qui les rassemble. Il vient du Comté de Bamf en Ecosse. On y voit du teld-spath rouge & du quartz gras bleuâtre en grandes parties; de grands seuillets de mica d'un jaune brillant & transparent, avec des schorls bien noiss en prismes de quatre lignes de diamètre. Pour plus de singularité il se trouve entre ces substances des petites masses composées de grenats.

Un granit de Zelande offre pour particularité un filon de schorl d'une pâte bien fine & bien noire, parsemée de petits feld-spaths blancs, qui tranchent net sur un granit composé de quartz vitreux, de schorl noir, &

de feld-spath d'un beau rouge.

Un granit ordinaire du Forez avec un filon de plus de deux pouces de largeur d'un grès grenu & fin, où se distinguent très-bien les petits

cristaux de quartz qui le composent.

Granit composé d'un quartz grisatre, avec micas noirs rapprochés, parmi lesquels quelques seuillets de mica y brillent d'un beau blanc nacré: la partie dominante est un feld-spath d'un très-beau verd brillant, demi-transparent au soleil & à la lumière (le morceau est scié mince), l'aspect général est une plaque verte avec des taches noires. Je ne connois

pas le pays natal de cette belle espèce.

Une boule ou rognon de vingt-deux lignes de diamètre, composee d'une pâte d'agathe; elle est sciée par le milieu, dans ses parties transparentes la vue pénètre dans l'intérieur, dans d'autres parties l'agathe est mêlangée de couleurs verdâtres qui paroissent être de la stéatite; d'autres sont jaunâtres, rougeâtres, dues à de la chaux de ser qui ont rendu l'agathe opaque, au milieu est une partie claire sormant dissérens angles dans son

#### 126 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

contour, traversée dans son centre par une petite bande composée de plusieurs silers ou petites couches réunies de différentes couleurs blanches. L'extérieur de la boule est couvert de rugosités sur lesquelles sont attachés quelques micas; cette croûte est d'ailleurs traversée de différentes venules d'agathe de môme couleur que celle de l'intérieur. Cette boule n'a pas été formée dans un moule comme le sont ordinairement les agathes, ainsi que je le dirai dans un autre Mémoire. Cette agathe seroit peu intéressante par elle-même comme agathe; mais son origine, sa position locale, la rendent véritablement curieuse & intéressante, ce qui m'a engazé à en faire mention ici; elle a été produite & trouvée dans une roche granitique à Hohenstein, à deux milles de Chemnitz en Saxe. Comme je n'ai jamais rencontré d'agathe dans les montagnes de granit, ni vu, ni entendu parler de son existence dans les nombreux cabinets de minéralogie que j'ai visités, j'aurois cru pouvoir nier hardiment son existence. Il faut regarder ce fait comme occasionné par quelque circonstance très-rare & particulière qui ne nous est pas connue. Il sera toujours vrai & constant, malgré cet exemple très-isolé, que les roches primitives ne contiennent pas d'agathe & ne leur servent pas de matrice.

Plaque de granit dont les ingrédiens constituans sont fort brouillés & mêlangés ensemble; on y distingue seulement quelques quartz vitreux par leur brillant. Le tout compose une couleur mêlangée de noir & de sauve de différentes nuances sur laquelle se détache un seul & unique seld-spath blanchâtre de plus d'un pouce de longueur, dont les deux sommets sont cristallisés & les angles bien prononcées, du pays de Baden-

Dourlach.

Autre feld-spath de quatorze lignes de longueur, d'une teinte lilas clair avec ses angles & sommets bien prononcés dans une plaque de granit dont le feld-spath est d'un jaune sort clair, qui donne le ton de couleur général à la plaque, piquetée de noir & de blanc par le mica

& le quartz qui sont de ces couleurs : même pays.

Je citerai encore un granit par la singularité de sa composition, qui au premier coup-d'œil semble avoir la pâte du porphyre par sa couleur rouge mêlangée, qui provient d'une quantité de feld-spaths rouges de différentes nuances qui sont très-consondus ensemble & avec du schord verd dont quelques-uns sont en petits canons striés. Sur ce sond général se détachent des feld-spaths blancs qui soutiennent la première illusion: beaucoup de ces seld-spaths sont cristallisés, mais plus grands que dans le porphyre & quelquesois d'une couleur plus soncée dans leur milieu. Un de ces feld-spaths, entr'autres bien régulier, a plus de cinq lignes de longueur. J'ai trouvé cet unique morceau à Rome, & n'ai pas vu qu'il ait été employé à quelqu'ouvrage.

Je ne ferai pas mention du beau granit nommé verd de Corfe, quoique je n'en aie jamais pu trouver le moindre fragment dans cette île, & qui sûrement n'en est pas originaire, ni des granits très-distingués des Voges, de ceux trouvés en si grande quantité dans les ruines romaines, parce que

ces espèces sont plus connues.

En voilà affez sur les granits; en citant quelques particularités, que j'aurois pu étendre beaucoup, mon intention a été d'engager les observateurs qui sont à portée d'examiner & d'étudier les montagnes de granit. à redoubler d'attention, & de leur faire voir qu'il y a toujours de nouvelles découvertes à faire dans ces espèces de roches, qui au premier aspect paroissent su uniformes. Depuis qu'on les examine plus attentivement, de combien de découvertes la lithologie & les cabinets ne se sont au serifiaux de roches accidentés trouves dans les sentes & silons des granits, dont on n'avoit pas de connoissance il y a peu d'années. M. de Boarnon, cet infatigable scrutateur de la nature, a trouvé dans les granits du Forez le spath adamantin & des cristaux tout-à-sait analogues à ceux de l'émeraude.

On croit communément qu'il n'y a pas de grandes différences ni de variétés bien marquées parmi les porphyres; il s'en trouve néanmoins beaucoup, tant par le fond de la couleur de la pâte, que par les ingrédiens qui entrent dans leurs compositions. On entend par porphyre une pierre composée d'une pâte quartzeuse ou jaspeuse, grenue, de couleur rouge, dans laquelle sont disséminés des petits feld-spaths blancs dont la sorme est plus ou moins bien prononcée. La couleur rouge du porphyre (1) a bien des nuances, elle se dégrade depuis la couleur brune soncée jusqu'à celle de lie de vin claire, même à celle de couleur de rose.

C'est dans l'Italie & particulièrement à Rome où on peut remarquer en grand cette première variété de couleurs comme la plus tranchante à l'œil dans les nombreuses & grandes colonnes, les tombeaux, les cuves de bain, les statues & vases antiques, dans les bornes mêmes qui sont dans les rues de cette ville (2), qui est le magasin le plus immense & le plus complet de toutes les espèces de pierres propres aux ouvrages de luxe & d'ostentation. On voit dans ces étonnans ouvrages de porphyre des filons & des veines bien nettes & bien prononcées des couleurs

(2) Devant l'église françoise de Saint Louis il y a une borne de porphyre dont la

moitié est de couleur ordinaire, & l'autre couleur de rose ou rouge clair.

<sup>(1)</sup> On ne devroit donner le nom de porphyre qu'à une pierre rouge, ainsi que son nom grec l'indique. Comme je n'aime pas les nouveaux noms, je continuerai à donner le nom de porphyre à toutes les pierres à base de jaspe, dans lesquelles sont disseminés des feld-spaths, à moins qu'ils n'aient déjà d'autres noms. Car il n'est pas ici question de pierres à base d'argile, de schorl ou de trap, qu'on nomme aussi porphyre & quesquesois serpentin.

rouges de toutes nuances & differentes de fond. La grandeur des cristaux de feld-spath, ou leur rapprochement, contribue aussi à en changer la couleur & le ton général. Un porphyre dont les feld spaths ne sont pas plus gros que des points à peine visibles, est naturellement d'une couleur.

plus sombre.

Les feld-spaths ont aussi des variétés de couleurs, & passent du plus beau blanc par disférentes nuances jusqu'au pourpre, au rouge de lie de vin délayée & jaunâtre. Un porphyre dont le fond est clair avec des feld-spaths couleur pourpre clair, étoit nommé porphyre impérial & le plus estimé par les anciens. Un fond obscur, dans lequel les feld-spaths sont d'un beau blanc, obtient actuellement la préférence, & passe pour la plus belle espèce, c'est aussi la plus rare. D'après ce qu'on vient de dire, on voit qu'une grande pièce de porphyre peut se trouver de nuances dissérentes. Celle qui a un ton plus égal est plus amie de l'œil & plus estimée des connoisseurs que celle qui se trouve bigarée: on ne voit pas communément une grande table de porphyre d'une couleur unisorme.

Passons à d'autres caractères qui constituent des variétés plus réelles que la couleur, puisqu'ils ont rapport aux parties constituantes; ils sont moins tranchans, & ne peuvent être observés que par des yeux exercés. Ce sont des porphyres dans lesquels on remarque, outre le feld-spath, des schorls seuilletés, des schorls noirs cristallisés, du mica noir, rarement du quartz; dans d'autres ensin des paillettes brillantes de fer.

Il y a des porphyres qui sont de vraies brêches composées de morceaux de porphyres enclavés dans d'autre porphyre. Des brêches plus marquées renserment des fragmens de granits de couleur & de composition dissérentes, savoir, des granits dont les parties constituantes sont le quartz; le feld-spath & le mica; d'autres granits dans lesquels le schorl est substitué au mica. Ces morceaux hétérogènes sont souvent fort grands & trèsapparens dans les colonnes & autres grandes pièces de porphyre. J'ai tenu note de tous les dissérens accidens que j'ai observés dans les porphyres & autres pierres de l'Italie; ce n'est point ici leur place. Je ne fais mention ici que de ce qui est dans ma collection, asin d'être en état de répondre à ce qu'on pourroit objecter.

Ce qu'on nomme porphyre verd antique (puisqu'il faut se fervir des noms adoptés), est composé d'une pâte noirâtre, ou verdâtre trèsfoncée, avec des seld spaths d'une couleur verdâtre délayée ou blanchâtre, & non un granit où il entre du schorl verd, comme je l'ai

dit au commencement de ce Mémoire.

Le porphyre noir antique est d'une belle pâte noire avec des seld-spaths blancs. Ces deux espèces ont la pâte grenue comme le porphyre rouge, & sont généralement connues de ceux qui ont vu des collections ou suite d'échantillons de pierres polies faites en Italie.

Après avoir parlé des principales espèces de porphyres antiques, je

citerai seulement quelques autres plus rares & moins connus. 1°. Un porphyre d'une pâte très-fine, couleur bleue pâle délavée, ou de violette passée ou décolorée avec petits seld spaths blancs.

2°. Porphyre dont la pâte fine est couleur de brique, les seld-spaths d'une couleur plus claire & cristalisés, avec quelques points quartzeux.

Ces deux espèces sont de l'île de Corse, trouvées en fragmens.

3°. Porphyre d'une pâte fine, d'une belle couleur noire mélée de quelques schorls noirs & petits feld-spaths blancs qui y sont disséminés; de Zélande.

On ne sait pas de quels pays les Romains ont tiré cette grande quantité de porphyre: il y a apparence que c'est de l'Orient. On n'en connoît pas en France ni en Allemagne de l'espèce dite antique. On m'a dit qu'il y en avoit en Espagne. M. Faujas de Saint-Fond en a un qui vient du Mont-Oreb en Judée. Il n'y a guère de pays de hautes montagnes dans. lesquels on ne trouve des porphyres à base de jaspe parmi les caillous ou galets roulés. J'en ai vu en Sardaigne, en Corfe, en Savoie, en Suisse, en Allemagne; presque toutes les rivières de la France qui descendent des hautes montagnes charient également des porphyres, ou font répandus dans leurs plaines, particulièrement la Loire; les couleurs de la pâte & des feld-spaths y sont très-variées; ce qui différencie toujours ces porphyres des antiques, c'est que leurs pâtes sont moins unisormes & moins homogènes; qu'elles renferment toujours beaucoup de grains de quartz & que leurs feld-spaths sont ordinairement plus grands & souvent colorés. Entre l'Auvergne & le Forez est une chaîne de montagnes foit hautes, composées de porphyres dont la pâte quartzeuse est d'un gris plus ou moins foncé, renferme beaucoup de grains de quartz, & encore plus de feld-spaths blancs qui sont quelquefois fort grands. Ce seroit un travail fort long, fort ingrat à faire, & que peu de personnes voudroient s'amuser à lire, que la description de toutes ces espèces de porphyres. Il faut les voir dans les collections, ou pour mieux dire, dans la nature; car peu de personnes ont encore imaginé qu'il étoit intéressant de faire des suites de porphyres, ainsi que des autres roches.

Ophite, nom que les Grecs avoient donné à une roche d'une couleur verte tachetée, qui ressemble à la peau d'un certain serpent, & que nous nommons serpentin. C'est un nom caractéristique qui signifie au moins quelque chose, & rappelle son étymologie. Je dirai du serpentin antique comme du porphyre, qu'il a beaucoup de nuances dans la pâte, depuis le verd noir ou obscur jusqu'au verd clair couleur de cerseuil. La pâte du serpentin est un jaspe d'un grain plus sin, plus serré, plus homogène que celle du porphyre; son grain est analogue à celui du pérro-silex.

Les feld-spaths sont aussi plus grands dans le serpentin que dans le porphyre, où je n'ai pas vu de cristal de seld-spath isolé au-deià de deux lignes & demie de longueur, au lieu qu'il y en a dans le serpentin de dix Tome XXXV, Part, II, 1789. AOUT.

lignes sur trois lignes de largeur, & sont encore plus variés dans la nuance de leurs couleurs que les seld-spaths du porphyre. La couleur de la pâte est quelquesois presque, de la même couleur que celle des seld-spaths, qui souvent tranchent beaucoup par leurs nuances du verd soncé jusqu'à celle du porreau & aux blanchâtres: beaucoup de seld-spaths sont nuai cés dans dissérens jaunes, d'autres mêlés de verd & de jaune, d'autres ensin de verd & de blanc. Dans le même morceau on voit quel quesois des seld-spaths tout-à-sait verds & d'autres tout-à-sait jaunes. Cinq ou six couleurs de pâtes différentes, avec plus de couleurs variées dans le seld-spath donnent beaucoup de combinaisons différentes aux couleurs des serpentins.

Les feld-spaths sont moins disséminés dans le serpentin que dans le porphyre; souvent ils se croisent en dissérens sens, quelquesois se réumssent à un centre & divergent en rayons tout autour. Cette pierre employée en grand est d'un bel esset; on en voit de grands vases, des cuves de bains, des colonnes de huit à dix pieds de hauteur; mais je n'ai pas vu des

ouvrages si grands en serpentin comme en porphyre.

Comme dans le porphyre on trouve quelquefois d'autres ingrédiens mêlés aux feld-spaths dans la pâte du serpentin, tels que des grains de quartz & de calcédoine blanche plus ou moins opaque; on y voit aussi du schorl noir: il est à remarquer que ces ingrédiens sont presque toujours globuleux: tous les serpentins antiques sont vivement attirés par le barreau aimanté. On trouve en Sibérie des montagnes de serpentin & de porphyre noir pareils aux antiques; ce n'est assurément pas de ce pays

que les Romains les ont fait venir.

Je possède un morceau de serpentin, qui, entre beaucoup d'autres. mérite une description particulière, parce qu'il est le seul dans ce genre que j'aie vu. C'est un socle de près de quatre pouces en quarré, épais d'un pouce. dont un tiers est de quartz pur, opaque, formé par la réunion & la pression de cristaux de quartz qui se sont sormés sur le serpentin. Une lissère d'un beau verd de porreau, puis une lissère d'un beau rouge plus ou moins brun séparent le quartz de la masse du serpentin qui est contourné fur les bords: deux petits sphéroïdes chacun de quatre lignes de diamèrre. joints enfemble, presqu'isolés dans le quartz, sont contournés des mêmes lisières. Le serpentin qui est en contact avec les deux lisières est d'un brunverdatre foncé, les feld-spaths y sont jaunes : ce fond passe insensiblement à la couleur verte très-foncée, presque noire, dans laquelle les feld-spaths sont verds de porreau avec quelques points de schorls noirs & de fer qui a son brillant métallique. Ces variétés & passages de couleurs indiquent bien sensiblement différentes modifications du ser qui a coloré le tout. & qui colore les serpentins en général.

J'ai trouvé des serpentins parmi les pierres roulées de la Suisse, particulièrement aux environs de la Birse dans le canton de Bâle; ils ne ressemblent pas tout-à-sait au serpentin antique par la grandeur & la disposition maclée ou croisée des seld-spaths. Une particularité remarquable dans un de ces serpentins est un feld-spath bien cristallisé avec ses deux sommets, ce que je n'ai jamais remarqué dans le grand nombre des serpentins antiques que j'ai vus, malgré l'attention que j'y ai faite. La pâte de ces serpentins est aussi moins dure & moins attirable.

On trouve aussi dans les ruines de Rome du serpentin à base de jaspe noir avec des seld-spaths blancs. (Ici se trouve le même abus de nom dans la dénomination que pour le porphyre.) Les seld-spaths y sont plus disséminés & plus grands que dans le porphyre; moins grands ils ne sont pas rapprochés & croisés comme dans le serpentin verd; leurs sormes sont aussi moins allongées & se rapprochent davantage de la cubique. J'ai trouvé une roche de ce serpentin près de Voltera en Toscane, d'où il paroît que les anciens en auront tiré.

J'ai ramassé dans le Danube un serpentin noir d'une pâte sine avec des seld-spaths blancs & jaunes disposés comme dans le serpentin antique. On m'a assuré qu'il y avoit des roches de cette espèce dans les monts

Crapack qui entourent la Hongrie & la Transilvanie.

Je finirai ces descriptions par un serpentin d'une pâte fine noire, d'un coup-d'œil un peu rougeâtre, dans laquelle des seld-spaths blancs sont plus allongés & plus étroits que dans le serpentin verd. La pâte renserme aussi des grains de schorls noirs & des points de ser couleur métallique. Il est fortement attirable au barreau aimanté; il vient de Zélande.

## NOTICES

Sur une espèce de Vesce qu'on a confondue avec le Lathyrus amphicarpos de LINNÉ;

Par M. DORTHES, Docteur en Médecine.

6. I. Les monticules calcaires des environs de Montpellier nous fournissent une plante légumineuse très-singulière qui donne des fructifications sous terre & hors de terre; on l'a confondue avec le Lathyrus amphicarpos, L. qui a aussi ce caractère; mais je me suis assuré que celle dont il est ici question doit être rapportée dans le genre des vesces, dont elle a un caractère essentiel, qui est une tousse de poils au-dessous du stigmate. Stigma latere inseriore transversa lobatum, nous dit LINNE en parlant de ce genre.

5. II. J'ai lieu de croire que le Lathyrus amphicarpos ne se trouve Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT. R 2

## 132 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

point à Montpellier, & que c'est notre plante qui a été désignée par MAGNOL & SAUVAGES; on la trouve abondamment dans les lieux où ils l'ont indiquée. MAGNOL avoit dit vaguement de cette plante: Vicia similis supra infraque terram frudus gerens, Botan. 276, hort. 204.

§. III. Ce qui me prouve encore que le Lathyrus amphicarpos de LINNÉ est différent de notre vesce, c'est qu'il lui donne pour caractère d'avoir les péduncules plus longs que les calices, & les vrilles diphilles; mais notre plante a constamment les péduncules plus longs que les calices, & les vrilles sont tantôt monophilles, tantôt diphilles, tantôt

triphilles.

5. IV. Je crois que c'est l'illustre DE SAUVAGES (1) qui a donné lieu à cette méprise, en rapportant à cette vesce la description que LINNÉ avoit donnée du Lathyrus amphicarpos, dans l'Horeus cliffortianus, description qui, à part le nom générique, convient à l'une & à l'autre plante, & que Linné a rectifiée depuis (2), mais à son tour il a cité SAUVAGES.

§. V. Ce que CLUSIUS dit de l'Aracus homajon convient assez à

notre vesce. (3).

6. VI. L'Arachidua Cretica honorii Belli, décrite dans l'Histoire générale de BAUHIN (4), paroît en différer en ce qu'elle n'a point de

6. VII. La plante décrite par Morison (5) differe en ce qu'elle n'a

que deux folioles à chaque feuille.

S. VIII. Les descriptions que nous donnent C. BAUHIN (6) & TOURNEFORT (7) d'une légumineuse qui porte des gousses sous terre & hors de terre, sont trop vagues pour que nous puissions les rapporter avec

certitude à la nôtre.

§. IX. Les plantes décrites par les divers Auteurs que nous venons de citer, conviennent entr'elles en ce qu'elles portent des fruits sous terre & hors de terre, qu'elles ont les fleurs bleuarres ou purpurines, & les folioles échancrées à leurs extrémités. Ce dernier caractère leur est commun avec plufieurs plantes du même genre, telles que les Vicia

(1) Methodus foliorum, pag. 193, No. 148.

(3) Exoticor. 87, T. 88. (4) T. 2. p. 223. (5) Hifl. T. 2. p. 51. S. 2, T. 23.

<sup>(2)</sup> L'angienne phrase de Linné étoit ainsi: Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphillis, radicibus etiam sub terra fiuctificantibus, Hort. Cliff. 367. Celle qu'il a donnée depuis dans le Systema & le Species , est celle-ci : Lathyrus pedunculis unifloris, calice longiaribus, cirrhis diphillis simplicissimis.

<sup>(6)</sup> Pinax 345. Vicia similis filiquas supra infraque terram edens. (7) Instit. rei Herb. p. 397, édit. de Lyon: Vicia siliquas supra infraque ter:am edens.

Iutea, Lathyroïdes, Sativa, Hibrida, &c. parmi lesquelles on voit souvent des sujets qui ont dans le bas des seuilles très-courtes, sormées en croissant, dans le milieu des seuilles allongées & échancrées comme à leur ordinaire, & à l'extrémité de la plante des seuilles très-allongées aigues.

§. X. Quant à l'Arachidua & l'Aracoides de Théophraste & de PLINE (1), il me paroît trop hasardé de les rapporter à aucune des

légumineuses connues.

\$. XI. Au premier coup-d'œil on prendroit notre vesce pour une variété de la Vicia peregrina, elle a à-peu-près les mêmes seuilles, les mêmes vrilles, la même disposition; elle dissere en ce qu'elle est plus petite, & que ses gousses sont plus étroites & plus renssées que celles de la Vicia peregrina (2), & de plus les légumes de notre vesce étant presque sessient droits, les légumes qu'on trouve sous terre la sont ensuite plus sûrement reconnoître, elle a encore beaucoup de ressenblance avec la Vicia sativa; mais elle n'a jamais sur les stipules ces taches noires qui sont un caractère essentiel de cette plante.

§. XII. Les sujets qui ont fortement végété, ont jusqu'à trois vrilles au bout des seuilles, comme la Vicia peregrina; ils n'en ont qu'une lorsqu'ils sont rabougris. J'observerai encore que je n'ai pu parvenir à trouver des jets souterrains à la Vicia peregrina, quoique née dans des

terreins maigres & pierreux, à côté du La: hyrus amphicarpos.

\$. XIII. La longueur la plus considérable à laquelle parvienne notre plante est de deux pieds; le plus ordinairement elle n'a que huit à dix pouces. Les jets souterrains partent du collet de la plante & s'étendenr horisontalement jusqu'à sept ou huit pouces. On n'y voit point de seuilles, on n'en apperçoit que les rudimens, ainsi que ceux des stipules. Quelquesois après avoir sait quelque chemin sous terre, & avoir posté plusieurs légumes, ils sortent & végètent comme à l'ordinaire.

§. XIV. J'ai trouvé quelques sujets sur lesquels les jets souterrains offroient des effets bien contraires; car au lieu de présenter des légumes sans seuilles, ils n'avoient point de légumes, & étoient couverts de petites tousses de feuilles mal développées; on sait que la fullomaine est.

occasionnée par une surabondance de sève.

§. XV. Les fructifications que portent les jets fouterrains ont un calice où l'on distingue cinq petites découpures; à mesure que la gousse

(1) Voyez Pline, Hist. lib. 21, cap. 15. Rues, de Natura Stirp. lib. 2, cap. 113, p. 582.

<sup>(2)</sup> On donne pour caractère à la Vicia peregrina d'avoir les gousses glabres. Cependant nous les trouvons toujours un peu velues. Celles de notre vesce le sont au même point.

se rensse, il se fend d'un seul côté, rarement de deux, ce qui n'arrive

point aux fleurs externes. han and etch :

§. XVI. En ouvrant les calices des boutons souterrains infiniment petits, j'ai trouvé les rudimens des pétales & les étamines très-distinctes à la loupe. L'ovaire y est surmonté de son pissil qui a les mêmes caractères que ceux des sleurs externes. J'ai trouvé quelquesois les anthères colées sur l'ovaire sans filets, sans doute que dans ces circonstances ils sont consondus avec la surface de l'ovaire.

§. XVII. Les étamines deviennent inutiles dans les fructifications fouterraines, puisqu'elles ne peuvent répandre leur poussière seminale. On trouve les authères blanchâtres luisantes, sans être ouvertes, resservées par le calice & les rudimens des pétales, tandis que le germe a déjà pris de la consistance, & a percé l'extrémité du calice. On n'apperçoit plus les anthères lorsque la gousse a grossi, mais avec un peu de soin on trouve sous le calice le rudiment des pétales & des filets. Ces parties se servierne entièrement développées, si elles avoient végété en plein air, comme nous le prouvent les jets qui après avoir donné des fructifications sous terre ressortent ensuite, & donnent des fructifications complettes.

§. XVIII. Dans les ovaires des fleurs fouterraines on trouve plusieurs petites graines dont il ne mûrit le plus fouvent qu'une, les autres ne se développent point, ce qui fait que les gousses souterraines sont plus courtes que les extérieures. La graine qui mûrit végète comme celles qui proviennent des gousses externes. Ces dernières renferment ordinairement cinq ou six graines mûres. Les graines des unes & des autres sont rondes, quelquesois noirâtres, mais le plus souvent grises, tachetées de noir. Les gousses souterraines sont plutôt développées que les autres; cependant elles mûrissent plus tard. Elles sont blanchâtres, comme toutes les parties des jets intérieurs.

§. XIX. Le tems de la floraison de cette plante est à la fin du mois

d'avril, & les graines mûrissent vers le milieu du mois de juin.

s. XX. Ainsi que la plupart des légumineuses, elle donne dans ses racines de petits tubercules arrondis, dont la substance est très-féculente.

Ces tubercules y sont quelquesois par touffes.

§. XXI. D'après ce que nous avons déjà rapporté, il n'y a pas lieu de croire que les fructifications souterraines soient sécondées par les éramines. A la vérité cela paroît contredire les assertions de Linné & de plusieurs savans qui l'ont précédé, sur la sécondation des plantes; syssème qui a trop de preuves pour pouvoir être ébranlé. On ne peut guère concevoir dans ce cas-ci comment les graines peuvent mûrir, à moins qu'on ne regarde cette fructification comme un état moyen de celui des plantes vivipares. Je vais développer cette idée.

§. XXII. La plumule contenue dans la graine de toute espèce de plante doit être considérée comme un bourgeon, & comme une bouture lorsque cette graine est séparée de la tige. La matière spermatique des animaux & des végéraux peut être regardée comme un stimulus qui développe les germes, en attirant vers eux une plus grande quantité de nourriture, cela doit d'autant moins surprendre, que nous voyons les plantes piquees par des insectes donner des excroissances singulières & de torme constante suivant l'espèce d'insecte qui les produit, telles que les bedegards de l'églantier (rosa eglanteria), les roses du saule, les roses de la bruyère (1), & les différentes espèces de galles. Ces essers ne so t produits que par un afflux d'humeurs artirées par l'irritation qu'occa-sionnent les piquûres d'insectes qui introduisent leurs œus dans quelque partie des plantes.

\$. XXIV. Notre vesce, comme nous l'avons déjà observé, a le singulier caractère de laisser échapper de son collet quelques rameaux, qui au lieu de s'élever s'insinuent horisontalement sous terre. Ces jers qui sont blanchâtres comme les plantes étiolées, sont aussi plus remplis de sève sur-tout vers les aisselles d'où partent les légumes, où ils ont des renssemens. Les rameaux & les fructifications gardent pour eux la substance qui auroit nourri les seulles dont on ne voit que les rudimens. Les boutons à sleur qui auroient épanoui comme à l'ordinaire s'ils se sussent trouvés à l'extérieur, reçoivent une surabondance de nourriture qui se porter à l'état de légume, sans ayoir besoin d'être sécondé par la poussière seminale. Cette nourriture, cependant, n'est pas assez abondante pour développer toutes les graines qu'il contient. Au reste, je ne donne ceci que comme une conjecture très-hasardée.

§. XXV. Je crois devoir, en finissant, donner, à la manière de LINNÉ, les caractères essentiels de notre plante.

<sup>(1)</sup> Dans le milieu du mois de mars j'ai ramassé sur les sommités de l'Erica multiflora, L. des excrossances formées par le rapprochement d'une infinité de feuilles plus larges que celles du reste de la plante, & qui se recouvrent les unes les autres comme les écailles des sleurs à chaton. Elles m'ont présenté dans l'intérieur de très perites lavves. Ces excrosssances que j'appelle roses des bruyères par leur analogie avec les roses du saule, rensermées sous un bocal, m'ont donné au commencement du mois de juin de très-petites tipules qui se rapportent à la description que donne Linné de la Tipula juniperina, qui occasionne des excrosssances sur le Genevrier.

# 136 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

VICIA. Leguminibus externis subsessibus, polyspermis, subpilosis, elongatis, erectis: subterraneis brevioribus submonospermis; foliis cirrhosis, foliolis multijugis emarginatis.

Post-Scriptum. Ayant su que M. Gerard, célèbre botaniste de Provence, venoit de décrire une vesce sous le nom de Vicia sub-terranea, j'ai soupçonné qu'elle pourroit être la même que la nôtre. Pour m'en assure j'ai communiqué à ce savant mes observations & notre plante. Il m'a appris que c'étoit la même, & que je m'accordois presqu'en tout avec lui, si ce n'est qu'il n'a pu voir les étamines des fructifications souterraines. Il m'observe cependant que MM. les Commissaires nommés pour faire le rapport de son Mémoire à l'Académie Royale des Sciences, les avoient, vues sur les échantillons qu'il avoir envoyés.

Au reste, j'ignore si cette plante a quelque propriété particulière. J'observerai seulement que les moutons en sont très-friands, au point qu'on n'en trouve plus lorsque les troupeaux ont parcouru les lieux où elles croissent. C'est principalement par les graines souterraines qu'elle se

multiplie.

Je ne crois pas qu'il fût avantageux de la cultiver pour sourrage. Je lui présérerois après la vesce commune Vicia sativa, la Vicia peregrina & sur-tout la Vicia hibrida, qui s'élève beaucoup, & qui est très-sournie de jets & de seuilles.

#### ANALYSE

### DU BOIS FOSSILE:

Extrait d'un Mémoire lu à l'Academie, par M. SAGE.

LE bois fossile est commun en Islande, où il se trouve dans la terre par couches horisontales; les Danois le nomment Suturbrand. On trouve des troncs de bois sossiles plus ou moins considérables souvent exfoliés & presque toujours comprimés; la couleur de ce bois est d'un gris brunâtre, il est fragile & présente quelquesois dans sa cassure des veines noires & brillantes semblables au jayet; le suturbrand lui-même ne me paroît être qu'un jayet ébauché; l'analyse comparée de ces deux substances offrant des produits à-peu-près semblables, indique que ces deux bitumes sont congénères.

On trouve dans diverses provinces de France du bois fossile semblable à celui d'Islande; celui de Peuplière en Dauphiné est d'un gris brunâtre,

il récèle souvent de la pyrite martiale entre ses couches ligneuses. Ce bois sossille se casse facilement, & offre dans sa cassure un tissu plus ou moins compacte & différentes nuances de brun, quelques couches ont la couleur & le brillant du jayet.

Le bois fossile trouvé près de Valognes en basse Normandie, ne differe de celui dont je viens de parler, qu'en ce qu'il renterme du vitriol

martial produit par l'efflorescence de la pyrite. . 19 31/1/2/1

Le bois sossite n'a point d'odeur, mais lorsqu'on le brûle, il s'en dégage une beaucoup plus técide & plus insupportable que celle des autres bitumes.

J'ai distillé du bois sossile de Pouprière, il a passé de l'eau accompagnée d'un gaz hépatique d'une odeur insupportable, il s'est dégagé en même-tems de l'eau acide & limpide & une huile noire, sétide, épaisse

& pelante. . A hand abre engletor t

Le charbon qui restoit, pesoit le cinquième de la quantité du bois sossile qui avoit été distillé; il se dégage pendant la combustion de ce charbon de l'acide sulfureux. La cendre blanchâtre & légère qui restoit, pesoit le douzième de la quantité du bois sossile qui avoit été soumis à la distillation. Cette cendre sait une légère effervescence avec l'acide

nitreux qui en dégagé une odeur de foie de soufre.

On trouve à Odival, près Nogent-le-Roi en Champagne, un bois fossile différent de celui du Dauphiné, en ce qu'il n'offre plus sensiblement le tissu ligneux, & qu'il paroît presqu'à l'état de jayet. Cette même espèce de bois fossile se trouve à Bourmont en Bassigny à sept lieues de Langres, à disserentes prosondeurs en terre, dans des couches de pierre calcaire & de marbre gris coquiller, où l'on remarque des poulettes & des cornes d'ammon striées; ce bois sossile passé à l'état de jayet se divise quelquesois en lames rhomboïdales.

# LETTRE

#### DE M. DODUN;

Ingénieur de la Province de Languedoc,

AM. DELA METHERIE,

SUR L'ADULAIRE,

Monsieur,

J'ai lu avec le plus grand intérêt dans le cahier d'avril dernier, de votre excellent recueil, la Differtation de M. Struve fur l'Adulaire du Tome XXXV, Part. II, 1789, AOUT.

Stella, & la favante Analyse qu'en a saite M. Morell. Je n'aurois rienà ajouter aujourd'hui à ces techerches pénibles, si dans un moment où te public est occupé de cette substance, je n'eusle jugé convenable de faire connoître aussi celle de la Montagne noire qui m'a paru trop différer de celle que vient de décrire M. Struve, pour ne pas intéresser les Naturalistes observareurs.

L'Adulaire qu'on s'est peut-être déjà trop empressé de classer parmiles feld-spaths, avec lesquels, pour avoir une rellemblance partaire. il faudroit qu'aux caractères de la crittallifation se trouvallent encore unies les mêmes parties intégrantes, se rencontre dans les scissures des schistes micacés noirâtres granitoïdes de la Montagne noire, entre le village de la Ponfarède & celui d'Issel, & suivent de très-près les bandes calcaires primitives avec lesquelles elles alternent. C'est dans ces scissures, qui contiennent tous les élémens cristalisés de la gangue plus ou moins régulièrement, que je regarde par cette raison comme des produits paralites, que se trouve l'Adularia, nom qui, dans notre Montagne caractérise très-mal cette substance, puisque les bords seuls sont à peine transparens. Ces scissures, qui ont douze à quinze pouces de largeur, présentent une masse très-dure, dans laquelle sont entrées toutes les molécules du granit, proprement dit, & le produit des micas sous les divers états de sa décomposition dans la roche matrice. tels que leur premier passage à la roche de corne, autre nom plus impropre que l'usage établit chaque jour, & qu'il ne seroit pas difficile de désigner plus convenablement en établissant pour point de démarcation dans cette substance, le plus ou moins d'éloignement du mica cristallisé, déjà décomposé sous couleur verre, brune, ou noire à l'état qu'il prend dans ses décompositions & ses combinaisons successives, lorsque, ses molécules se réunissant sous ce dernier produit. par les mêmes loix de ses affinités il ne forme plus que des masses pleines, noires, ou brunes dont les couches ou les stries ne sont plus sensibles.

Les substances agrégées qui divisent ainsi très souvent le corps de la roche schisseuse granitoïde en plusieurs parties, & dont j'ai presque toujours observé que la direction étoit verticale sur l'inclinaison des couches, plus ou moins redressées, selon qu'on s'éloigne ou qu'on s'approche de la tête de la chaîne, sont des composés de cristaux plus ou moins confus, réunis en une masse dans laquelle on découvre des quartz gris assez diaphanes, du très-beau seld-spath blanc de lait si commun dans cette partie de Montagne, du schorl noir spathique en canons prismatiques, ou en aiguilles pyramidales disposées en rayons divergens, du mica argentin seuillé, ou écailleux, du mica décomposé à l'état verdâtre, ou noir, ou couleur de rouille, réunis, conglomérés sans ordre, & pénétré de schorls, de petits grenats,

le tout cristallisé en masse sous la forme tantôt d'un prisme quadrangulaire tronqué net aux extrémités par un plan perpendiculaire aux faces, tantôt fous figures hexagones également tronquées net, dans laquelle les lames demi-rhomboi'dales du mica présentent un de leurs angles aigüs au centre, tel qu'on le remarque dans la planche II, numéro 12 du tome II des Opuscules de Bergman; plus, des petits grenats dodécaëdres rouges, bruns, ou jaunâtres, & enfin de l'Adulaire foit sous la forme rhomboïdale dont les angles, au lieu d'être droits comme le décrit M. Struve, sont ici alternativement de 120° & de 60° tronqués net à leur extrémité par un plan vertical sur les faces : la substance est verdatre très-homogène & légérement transparente, soit sous la forme d'un prisme hexagone à faces presque inégales, & à sommets dièdres représentés dans la planche III de la Cristallographie du savant Romé Delisse, sous les a, b, numéro 88, presque toujours altéré dans cet état de cristallisation par plusieurs substances hétérogènes; tels que des petits cristaux de quartz, des schorls, des grenats décompolés, &c. J'ai encore remarqué que cette cristallisation n'étoit jamais d'une nuance uniforme; il y a des parties d'un verd foncé, d'autres plus pâles, d'autres d'un blanc sale couleur de nacre; le tout cristallisé presque toujours consusément. Jusqu'à présent l'Adulaire me paroît affez rare dans notre Montagne, quoique ses élémens m'y semblent très-communs. Ses cristaux, que j'ai toujours vu être affectés particulièrement au quartz, dans lequel ils sont quelquesois enclavés, sont pénétrés très-fréquemment de petits cristaux de schorl noir, ainsi que je viens de le dire, de petits cristaux de quartz, de feld-spath blanc, & souvent de lames de mica blanc satiné, jaune, couleur de rouille, ou d'un verd foncé qui donnent plus ou moins d'intensité à sa nuance, & même des petits grenats qui ne se font appercevoir qu'à l'aide d'une forte lentille.

Les acides ne font à l'œil nu aucune impression sur l'Adulaire de la Montagne noire, comme celui du Sainr-Gothard, il est plus dur que le feld-spath, & moins que le quartz, il étincelle difficilement avec l'acier qui cependant n'en entame point les angles solides; ses faces qui sont lisses & miroitées, sont veinées de blanc sale & de verd plus ou moins soncé & dans quelques endroits chatoyantes. J'attribue cette propriété à l'effet des couches lamelleuses d'une trèsfoible épaisseur, placées en retraite les unes sur les autres, dont les bords ont acquis un beau poli par le contact des surfaces quartzeuses ou feld-spathiques environnantes.

La cassure est quartzeuse, mais peu brillante, ce n'est qu'avec une forte lentille qu'on reconnoît sa nature lamelleuse, & c'est sur-tout sur les saces miroitées qu'on la découvre. La couleur est généralement verre sous des nuances plus ou moins soncées, tantôt d'un blanc

Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

fale, tantôt d'un blanc verdatre, & tantôt d'un verd de pré ailez. gai; ces couleurs se trouvent souvent réunies sur un même échantillon; elles tiennent au plus ou moins d'homogénéité de la substance des parties intégrantes; c'est ce que l'on observe mieux dans l'intérieur. On voit des parties d'un blanc sale traverser le cristal en entier; quelques-unes offrent la blancheur & l'éclat de la nacre, mais elles. n'en ont pas les reflets colorés. J'ai trouvé sous cette couleur des cristaux hexagones de cette sustance, qui tronqués, ne se font distinguer des quartz cristallises que par un blanc nacré, qu'avec le secours d'une puissante l'entille, j'ai cru reconnoître pour des petites lames de mica argentin presque décomposé à l'état d'argille blanche, solidisée par un suc quartzeux, tandis que l'adulaire verdâtre ne sembleroit tenir cette couleur que du même suc quartzeux saturé des molécules infiniment attenuées du mica, à l'état de stéatite plus ou moins divisée. Cette substance ne seroit alors que le produit d'un fluide siliceux, glutineux, pénétré de substance micacée, verdatre dans disférens états de décomposition qui auroit réuni toutes les substances plus ou moins disséminées qu'il auroit charriées en s'intiltrant dans leur sein, & dont la forme de la cristallisation auroit conservé le caractère des parties: dominantes les plus atténuées; il paroît ici que c'est celle du mica dans son premier état de pureté; sa figure rhomboïdale semble dansla Montagne noire être la primitive comme elle est la plus simple; & celle de l'hexagone, qui n'en est que la troncature, est celle de ses produits décomposés, qui, unis à des parties schorleuses, constitue dans nos substances graniteuses secondaires un prisme hexagone qu'on ne peut, à l'aspect de ses caractères extérieurs, méconnoître pour le premier passage à la prétendue roche de corne. C'est aussi de cettemanière que paroissent s'être formés quelques uns de nos grenats, qui par fois très-purs sont cependant le plus souvent pénétres desubstances très-hétérogènes, tels que des schorls & de petits cristaux de quartz qu'enveloppe un suc siliceux saturé d'oxide de ser, qui en luidonnant sa couleur lui a aussi donné sa forme cristalline. l'eut-on, d'après ces faits, regarder encore l'adulaire comme un feld-spoth? Et est-ilprobable, ainsi que l'avance M. de Bournon, dans la lettre qu'il vous écrit, page 457 de votre Journal, dans le cahier du mois de Juin dernier, que ce soit le feld-spath le plus pur? Sous cet apperçu le faphir, le rubis, la chryfolite, la topaze, &c. toures les gemmes; qui font reconnus pour être les produits réguliers du quartz, seroient des cristaux de roches les plus purs; je doute que beaucoup de Naturalistes soient de ce sentiment.

Je pourrois, dès aujourd'hui, faire connoître à cet prosond Observateur la réalité de la conversion des substances de première création par leurs décompositions que les acides de l'atmosphère, ou ceux qui sont

renfermés dans le sein de la terre opèrent chaque jour; moyen puilfant que s'est réservé la Nature pour sa régénération & sa durée, dont elle s'est servie si avantageusement avant la création des êtres organisés dans les différentes substances qu'elle a pu produire à son gré, en les combinant de toutes les manières & sous toutes les proportions. Je donnerois pour exemple non-seulement les cristaux micacés à l'état de stéatite, dans leur passage à la roche de corne, mais encore les produits des schorls primitis, les horn-blendes, ceux du schorl & du mica combinés, qui ont donné naissance à cette nombreuse variété de roches de corne, à prendre depuis celles qui, dans leurs stries, présentent le caractère de leur premier générateur, jusqu'à celles qui ont le tissu solide & jcompacte, désignées sous le nom schorl argitleux, trap, &c. Je montrerai qu'admettant une fois la décomposition de toutes les substances de la terre par des moyens quelconques, les principes de la base de quelques uns peuvent souvent, dans bien des cas, être regardés comme perdus par le mêlange successif des matières hétérogènes qui, en les dénaturant , peuvent l'avoir oblitéré:

Que M. de Bournon jette les yeux sur les substances tertiaires de dernière création, le produit évident des parties vitreuses ou calcaires, ou le plus souvent de leur mixte, il ne doutera pas que dans le règne minéral, comme dans le règne végétal, &c. la Nature puisse segénérer chaque jour. Je ne crois pas plus que lui au passage du chêne au sapin : il y a sans doute dans les trois règnes des principes distinctifs qui les séparent à nos sens; mais ce sont les extrêmes, & non les milieux qu'il faudroit comparer pour avoir la solution de ce

grand problême:

La Nature opérant aujourd'hui même, & par infiltration la régénération des quartz cristalisés dans le vide de roches, qu'à l'aide de nos réactifs nous nous empressons de nommer ou vereuses ou calcaires : je conviens avec notre savant Naturaliste que le principe quartzeux se décèle presque toujours dans les substances de première comme de seconde, de troisième & même de quatrième formations par les cristaux qu'elles nous offrent, & que ces cristaux sont d'autant plus purs qu'ils ont leurs principes plus rapprochés & qu'ils sont moins éloignés de leur première forme cristalline; & qu'il en est de même des spaths calcaires : mais nous ne devons y attribuer leur présence qu'à leur grande abondance, sans cette cause n'y retrouverions-nous pas aussi les molécules cristallisées du feld-spath, schorl, du mica ? n'accompagnent-elles pas les quartz dans toutes les roches secondaires? Leur conversion en argile est le dernier emploi qu'en a fait la nature. Si elles eussent été en aussi grande quantité que les quartz, nous verrions reparoître la base de leurs principes dans tous les mixtes. Comme le crissal de roche, & le spath calcaire, nos géodes nous en montreroient la cristallisation, &c.

personne n'a encore rencontré dans nos roches tertiaires des cristaux de seld spath, de schorl ou de mica. Mises en jeu dans ces rems de mort pour la nature vivante, elles ont été souvent remaniées par un agent puissant, l'eau, dont l'office, je ne puis le répéter sans un sentiment d'admiration protonde, a toujours été de créer & de détruire, & vice vors à ; attaquées ainsi sans cesse, balottées continuellement, réduires en poullière, rejettées vers les lieux mêmes de leur naissance, elles ne jouirent du repos que lorsque les eaux s'abaissant gradativement, les détritus des animaux marins commencèrent à entrer en action.

Le feld-spath adulaire de la Montagne-Noire diffère de celui de Baveno décrit par M. Struve, en ce que le borax ne le dissout point avec effervescence en prenant le charbon pour support : il faut un coup de seu de près d'une demi-heure de durée pour voir opérer la susion d'un fragment de la grosseur d'une sête d'épingle; il paroît dans le borax d'un

blanc mat très-semblable au quartz opaque.

L'alkali minéral qu'on croiroit au premier coup de seu l'attaquer avec activité par son grand bouillonnement, ne le dissout nullement. L'alkali se volatilise entièrement par l'intensité du seu, & l'adulaire reste à nud; mais si l'on continue de projetter la slamme du chalumeau sur l'échantillon, on le voit au troisième coup de seu se diviser successivement sous la figure de petites particules d'abord arondies, puis un peu aigues, dont l'ensemble présente assez bien l'image d'un stalagmite sur lequel l'œil armé d'une puissante lentille découvre nombre de parties arrondies, d'autres aigues & découpées, dont les unes d'un blanc presque transparent pénétrées de petites bulles, sont prêtes à entrer en susion complette, & d'autres y sont déjà sous l'apparence d'un verre gris vitreux de la plus haute diaphanéité; ce n'est donc qu'à la continuité du seu, & non à l'akali que cette substance doit ici sa susion. Il est possible, il paroît même trèsvaisemblable, qu'il y ait dans les principes constituans de l'adulaire de la Montagne-Noire des dissérences qui en apportent dans leur susion.

J'ai exposé sur la recoupe de verre un fragment de l'adulaire de notre montagne, couleur verd de pré un peu pâle, que j'ai choisi assezaigu. Je l'ai vu se décolorer & blanchir au premier coup de seu: il est resté quelque tems dans cet état, & ce n'est qu'à la quatrième tenue seu-lement qu'il s'est converti avant de couler en un verre d'un gris blanc très-transparent, pénétré de petites bulles imperceptibles que la lentille peut à peine saissir. Sa sus non m'a pas paru dissérer beaucoup de celle des quartz auxquels elle a la plus grande ressemblance dans la marche comme dans les résultats. Tous les deux se divisent en petites découpures aigues qui successivement se globulent, & deviennent d'autant plus

transparens qu'ils sont prêts à couler.

Mes occupations ne m'ont point encore permis de me livrer à l'analyse de cette substance par la voie humide à laquelle je me propose

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS.

de donner beaucoup d'attention. Je suis très-impatient de savoir si j'aurai, comme M. Morell, l'acide sulfurique pour constituant de notre adulaire.

Ce travail devant servir de suite à celui-ci, je vous prierai de lui accorder dans le tems, comme aujourd'hui, une place dans votre savant Journal.

Je fuis, &c.

De Castelnaudary, ce 20 Juillet 1789.

# ANTONII-LAURENTII DE JUSSIEU,

Regi à Consiliis & Secretis, Dodoris Medici Paristensis, Regiæ Scientiarum Academiæ Regiæque Societatis Medicæ Paristensis, necnon Academiarum Upsal. Matrit. Lugd. Socii, & in Horto Regio Parist. Botanices Professoris, Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita, juxta methodum in Horto Regio Paristensi exaratam anno MDCCLXXIV. Paristis, apud viduam Herissant, Typographum, via nova B. M. sub signo Crucis aureæ, & Theophylum Barrois, ad ripam Augustinianorum.

### EXTRAIT, par M. DE LA METHERIE,

L'IMMENSITÉ des productions de la nature, proportionément à l'étendue de notre esprit, a engagé de tous tems ceux qui destroient les connoître à des méthodes qui pussent faciliter cette étude. Ceci a été encore plus particulièrement nécessaire à l'égard des plantes. Les anciens, tels que Théophraste & Dioscoride, avoient établi ces divisions sur quelques-unes de leurs propriétés; ainsi ce dernier partageoit les plantes en quatre classes, 1°. les aromatiques; 2°. les alimenteuses; 3°. les médicinales; 4°. les vineuses. Plusieurs modernes suivirent cette méthode; mais à mesure que la connoissance des plantes se persectionna, on en sentit bientôt l'impersection, & on chercha des caractères constans tirés de quelques parties de la plante. Chaque Auteur a établi des méthodes plus ou moins ingénieuses, suivant que ses caractères étoient plus ou moins constans, plus ou moins faciles à saisir; mais on n'en atrouvé de tels que dans les parties de la fructification. Aussi tous les systèmes susceptibles de quelque perfection empruntent-ils leur caractère de différentes parties de la fructification.

# 144 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

D'un autre côté, il n'est point d'esprit observateur qui en examinant les plantes ne trouve dans un grand nombre plusieurs rapports qui leur donnent un air de tamille qu'on ne peut méconnoître, telles sont les ombelliteres, les labiées, &c. &c. Ces caractères généraux tirés ainsi de toutes les parties de la plante forment ce qu'on appelle une méthode naturelle.

Les caractères au contraite tirés d'une seule partie des plantes, sans avoir égardaux caractères généraux, forment ce qu'on appelle une methode artissielle. Cette methode, si elle est sondée sur des caractères bien constans & bien prononcés, peur être excellente pour parvenir à la connostsance des plantes, & dès lors elle remplit son objet de ce côté. Elle mérite sur-tout la présèrence pour ceux qui veulent apprendre à connostre les plantes, parce que ne s'attachant qu'à un seul caractère, elle exige moins de détails.

Mais le contemplateur de la nature qui est accoutume à trouver dans tous ses ouvrages une certaine liaison, qui y observe constamment des transitions insensibles d'un objet à un autre, recherche ces mêmes passages dans la classification des plantes: c'est ce qui a fait toujours donner par tous les esprits philosophes la présérence à une méthode naturelle sur une méthode artificielle.

Linné a donné des fragmens de cette méthode naturelle. Bernard de Justieu avoit rangé le jardin de Trianon austi sur une méthode naturelle. M. Adanson a tracé sa famille des plantes suivant une méthode naturelle.

Aujourd'hui notre savant Auteur suit la même marche que ces célèbres naturalistes, & tâche de rapporter tous les végétaux à une méthode naturelle, en ne négligeant aucun des caractères que peut sournir une plante. Néanmoins c'est dans les parties de la fructification que sont les caractères les plus constans.

L'Auteur distingue les caractères constitutifs en trois genres; 1°. les premiers sont unitormes (primarii uniformes) & essentiels, c'est-à-dire, tirés d'organes toujours existans, tels sont l'insertion des étamines ou leur situation relativement au pittile, l'insertion de la corolle lorsqu'elle porte les étamines; ensin, le nombre des lobes qui accompagnent l'embrion dans la semence.

Les feconds caractères subunisormes (secundarii subunisormes) sont tirés d'organes moins essertiels, savoir, de la presence ou absence du perisperme ou corps qui entoure l'embrion dans la graine, celle du calice ou de la corolle quand celle-ci ne porte pas les étamines; la structure de cette corolle considérée comme monopérale ou polypérale, la situation respective du calice & du pistil, la substance du perisperme, &c.

Enfin, les troisièmes caractères demi-uniformes (tertiarii semiuniformes) sont tantôt constans, tantôt variables, de quelqu'organe qu'ils soient eirés; telles sont les divisions du calice monophylle ou polyphille, le nombre

nombre des germes; le nombre, la proportion & la connexion des étamines, le nombre des loges, du fruit, la situation des fleurs & des feuilles, la nature de la tige, &c. &c.

M. de Jussieu a soin de bien distinguer le calice de la corolle. Il assigne pour caractère que le calice est l'enveloppe extérieure de la fleur, laquelle enveloppe est contigue avec l'écorce ou épiderme de la plante.

La corolle paroît au contraire une continuité du liber ou même de la substance médullaire, & paroît de même nature que les filets des étamines. Aussi dans les sleurs doubles on voit souvent ce filet s'élargir au point qu'on le prendroit pour un pétale, & l'anthère lui est quelquesois adhérente.

D'après ces définitions l'Auteur ne craint pas de ranger dans le genre

des calices la fleur du narcisse, de la jacinthe, &c. &c.

Les parties de la fructification donnent, comme nous l'avons dit, les caractères les plus constans; mais il y a différentes parties dans la fructification.

Le calice & la corolle manquent dans plufieurs plantes. On ne peut

donc pas s'y arrêter pour former un premier caractère.

Les étamines & le pistil sont les organes essentiels, & reproduisent la plante en servant à la sécondation du germe, ou de la semence pour

laquelle toutes ces parties ont été faites.

Cette semence, ou pour parler plus exactement, cette plantule, l'objet de tout le travail de la nature, sournit des caractères essentiels. Ou elle se trouve seule, ou avec un ou deux lobes seminaux nommés cotyledones: c'est ce qui sorme une première grande division en plantes acotyledones, monocotyledones, & dicotyledones.

Les étamines & les pistils fournissent de seconds caractères. M. de Jussieu tire ces caractères principalement de la position respective de ces parties. Ainsi les étamines sont placées sur le pistil même, ou sont au-dessous, ou ensin s'insèrent autour du pistil sur le calice, ce qui sorme trois nouvelles sous-divisions, les epigynies, les hypogynies & les peryginies.

Il y a encore une quatrième insertion, lorsque les étamines sont insérées

sur la corolle ou pétale, ce qui forme les epipetales.

Les acotyledones dont les organes sexuels ne sont point encore assez connus ne sorment qu'une classe; mais les monocotyledones & les dicotyledones en sormeront chacune trois, suivant l'insertion des étamines, ce qui sait sept grandes classes : c'est la méthode qu'avoit suivie Bernard de Jussieu dans l'arrangement du jardin de Trianon.

Les monocotyledones ne présentent point de nouveaux caractères. Ainsi

elles ne sont divisées qu'en trois classes, savoir,

Les hypogynies, les perigynies & les epigynies.

Mais les dicotyledones fournissent de nouvelles sous-divisions à notre Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

# 146 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Auteur. Il les tire de l'insertion des étamines dans les trois points principaux de la fleur relativement à la corolle. Cette insertion peut avoir lieu ou par l'intermède de la corolle, ou sans cet intermède. Ainsi chacune de ces trois insertions peut être médiate ou immédiate. De plus, l'insertion peut être immédiate soit dans les plantes dont les fleurs n'ont point de corolles, soit dans celles qui ont des corolles; ce qui donne une nouvelle sous-division en insertion immédiate absolue, ou nécessaire faute de corolle, & en insertion simplement immédiate.

Ces observations sournissent neuf classes principales sormées par l'insertion immédiate nécessaire, l'insertion médiate, & l'insertion simplement immédiate. Ces dernières sous divisions répondent en général aux plantes apetales, monopetales & polypetales, subdivisées chacune

en epigynies, hypoginies & peryginies.

Les dicotyledones monopétales epigynies peuvent avoir les étamines réunies en tubes ou gaines, ou séparées, ce qui forme encore des sous-

divisions essentielles.

Il est une dernière classe de plantes dicotyledones qui sont les irrégulières ou diclines qui ne suivent point les loix de l'insertion, puisque les parties sexuelles, l'étamine & le pissil se trouvent dans des lieux différens de la plante, telles sont toutes les monoecies & les dioecies, la mercuriale, le chanvre, &c.

L'Auteur a réuni dans un seul Tableau ces quinze classes.

#### Tableau de la Méthode naturelle.

| 'Acotyledones.'  |                | Claf                                            | . I  |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------|------|
|                  | (              | Stamina Hypogy na                               | II   |
| Monocotyledones. |                | Perigyna                                        | Ш    |
|                  | (              | Epigyna                                         | įν   |
|                  |                | Stamina Hypogyna                                | V    |
| Dicotyledones.   | Apetalæ.       | Perigyna                                        | VI   |
|                  |                | Epigyna                                         | VII  |
|                  | Monopetalx.    | Corolla Hypogyna                                | VIII |
|                  |                | Corolla Hypogyna Perigyna Epigyna Antheri comat | IX   |
|                  |                | Epigyna ( Antheri                               | s    |
|                  |                | comat                                           | s. X |
|                  |                | Antheri                                         |      |
|                  |                |                                                 |      |
|                  | Polypetalæ.    | Stamina Epygyna                                 | XII  |
|                  |                | Stamina Epygyna<br>Hypogyna<br>Perygyna         | XIII |
|                  |                | Leiygyna                                        | XIV  |
|                  | Diclines irreg | ulares                                          | XV.  |

Ces 15 classes sont subdivisées en 100 ordres naturels dans lesquels sont contenus 1754 genres. Voici les noms des 100 ordres.

# Series Ordinum naturalium.

| CLASSIS I.  | 9 Cyperoïdeæ.        | CLASSIS IV.       |
|-------------|----------------------|-------------------|
| r Fungi.    | 10 Graminea.         | 19. Mufæ.         |
| 2 Algx.     | CLASSIS III.         | 20. Cannæ.        |
| 3 Hepaticæ. | 11 Palmx.            | 21. Orchides.     |
| 4 Musci.    | 12 Asparagi.         | 22 Hydrocharides. |
| 5 Filices.  | 13 Junci.            | CLASSIS V.        |
| 6 Nayades.  | 14 Lilia.            | 23 Aristolochica. |
| CLASSIS-II. | 15 Bromelia.         | CLASSIS VI.       |
| OLASSIS-II. | 16 Asphodeli.        |                   |
| 7 Aroidex.  | 17 Narciffi.         | 24 Elæagni.       |
| 8 Typhæ.    | 18 Irides.           | 25. Thymelex.     |
|             | srt. II, 1789. AOUT. | T 2               |

| 148 OBSERVAT.    | IONS SUR LA F     | PHYSIQUE,          |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 26 Protex.       | 51 Ericæ.         | .74 Malvacex.      |
| 27 Lauri.        | 52 Campanulacex.  | 75 Magnoliæ.       |
| 28 Polygonex.    | CLASSIS X.        | 76 Anonæ.          |
| 29 Atriplices.   |                   | 77 Menisperma.     |
|                  | 53 Chicoracex.    | 78 Berberides.     |
| CLASSIS VII.     | 54 Cinarocephalæ. | 79 Liliaceæ.       |
| 30 Amaranthi.    | 55 Corymbiferx.   | 80 Cisti.          |
| 31 Plantagines.  | CLASSIS XI.       | 81 Rutacex.        |
| 32 Nyctagines.   |                   | 82 Caryophillæ:    |
| 33 Plumbagines:  | 56 Diplacex.      | CLASSIS XIV.       |
| CLASSIS VIII.    | 57 Rubiaceæ.      |                    |
|                  | 58 Caprifolia.    | 83 Sempervivæ      |
| 34 Lysimachiæ.   | CLASSIS XII.      | 84 Saxifragx.      |
| 35 Pediculares.  | 50 Aralie.        | 85 Cacti.          |
| 36 Acanthi.      | 60 Umbelliferæ.   | 86 Portulacx.      |
| 37 Jasminex.     |                   | 87 Ficoïdez.       |
| 38 - Vitices.    | CLASSIS XIII.     | 88 Onagræ.         |
| 39 Labiata.      | 61 Ranunculaceæ.  | 89 Myrti.          |
| 40 Scrophularix. | 62 Papaveracex.   | 90 Melastomæ.      |
| 41 Solanex.      | 63 Cruciferex.    | 91 Salicariæ:      |
| 42 Borraginex.   | 64 Capparides.    | 92 Rosacex.        |
| 43 Convolvuli.   | 65 Sapindi.       | 93 Leguminosæ.     |
| 44 Polemonia.    | 66 Acera.         | 94 Terebentinacex: |
| 45 Bignoniæ.     | 67 Malpighiæ:     | 95 Rhamni.         |
| 46 Gentianex.    | 68 Hyperica.      | CLASSIS XV.        |
| 47 Apocinez.     | 69 Guttiferæ.     | 96 Euphorbiæ.      |
| 48 Sapotæ.       | 70 Aurantia.      | 97 Cucurbitacex.   |
| CLASSIS IX.      | 71 Meliæ.         | 98 Urticæ.         |
| 49 Guaigeanx.    | 72 Vites.         | 99 Amentacex.      |
|                  |                   |                    |

On apperçoit au premier coup-d'œil que dans cet arrangement les transitions nuancées de la nature sont en général observées. On est conduit insensiblement d'une classe à une autre classe, d'un ordre à un autre ordre. La même marche s'observe dans les genres. L'Auteur ne va jamais par des passages brusques, mais par des gradations ménagées.

73 Gerania.

50 Rhododendra;

100 Coniferæ.

(Il a rejetté dans un Appendix quelques plantes qu'il n'a pu se procuier

& dont la description est imparsaite chez les Auteurs.)

Tel est le grand avantage de la méthode naturelle: elle satissait autant l'esprit philosophique qu'elle éclaire le botaniste, lequel ne doit point s'arrêter dans l'étude des végétaux à la connoissance de quelques caractères particuliers, mais saissir l'ensemble des caractères & des propriétés des plantes; car la nature a une marche si uniforme qu'on retrouve même ces transitions insensibles dans toutes les differentes parties des plantes, dans leurs liqueurs, &c. en sorte que leurs propriétés sont aussi analogues.

Le naturaliste qui réunit la connoissance des animaux & des minéraux à celle des vegétaux, porte encore plus loin ses regards. Il cherche à découvrir les rapports qui peuvent exister entre ces differens êtres.

Ainsi, en commençant par les animaux, & prenant l'homme pour premier terme de comparaison, on lui retrouve une telle ressemblance avec les singes, que la nuance est insensible. Il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à tel singe. Descartes ou Newton étoient plus éloignes d'un Hottentot que cet Hottentot ne l'est du pungos. L'homme doit être regardé comme la première espèce de singe qui en se civilisant a acquis une force immense & a conquis la terre sur toutes les autres espèces d'animaux. Il seroit curieux de savoir si le commerce des singes avec les semmes des hommes, qu'on dit avoir lieu souvent en Afrique, est sécond (1).

Après l'homme se présente l'orang-outang ou joko, puis le magot, les babouins, le mandrill; de ceux-ci on descend aux guenons, aux sagoins, aux sapajous, aux makis, aux loris & aux tarsiers. Des quadrumanes on passe aux quadrupèdes, d'abord à l'écureuil, à la belette, à la souris, & aux autres de ce genre qui ont la clavicule: suivent les chiens, les chats & tous ceux de leur genre, ensin les cochons, ce qui

compose toute la classe des sissipèdes.

On trouve ensuite la nombreuse famille des pieds-sourchus à cornes, soit creuses, soit solides, tels que les chèvres & leurs varietés, les béliers & leurs variétés, les taureaux & leurs variétés, les cers, le daim, l'élan, l'orignac, le renne, &c. Viennent les solipèdes, le cheval, l'ane, le zèbre; de ceux-ci on passe à l'hippopotame, aux phoques, aux morses, aux lamentins. On arrive aux cétacées, qui quoique ressemblant beaucoup aux poissons, tiennent encore plus aux quadrupèdes. Suivent les vrais poissons dont les nâgeoires-représentent les extrémités des anthères. De-là par l'anguille on passe au genre nombreux des serpens qui n'ont ni pattes ni nâgeoires. On remonte par le seps à la famille des lézards, des crocodiles, des

<sup>(1)</sup> Je prie les savans qui sont dans ces contrées de constater ce fair. On pourrait même faire des expériences directes.

# 150 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

caymans, des salamandres, des grenouilles, des crapauds, des tortues; enfin, on revient aux grands quadrupèdes par le pangolin, le phatagin & les tatous.

Des reptiles sans jambes, tels que les serpens, les sangsues, les limaces, nous entrons dans la samille innombrable des vers dont les uns ne subissent point de métamorphoses, comme les vers de terre, les strongles, le tœnia, les fasciola; d'autres se transforment différentes sois. Parmi ceux-ci les uns sont sans jambes & se servent pour marcher de leurs anneaux qu'ils allongent. D'autres ont des pattes qu'ils emploient à cet usage. La nature a paru prendre plaisir à mettre de la diversité dans le nombre de ces pattes. Les uns en ont deux, quatre, ou six. Les chenilles en ont huit, dix, douze, quatorze ou seize. Les sausses chenilles en ont dix-huit, vingt, vingt-deux ou vingt-quatre. Ensin, les scolopendres, les jules, les millepieds en sont pourvus d'une quantité considérable.

De cette nombreuse famille de vers nous entrons bien naturellement dans celles des insectes aîlés; presque tous, soit papillons, soit mouches, soit coléoptères ont été vers ou chenilles (il n'y a que quelques exceptions, telle que la mouche-araignée). Les nuances s'observent encore mieux dans ces petites espèces qui sont plus multipliées que dans les grandes. Nous ne saurions entrer dans tous ces détails qui sont très-considérables. Nous dirons seulement qu'il existe des punaises, des pubrestes, sans aîles, quoique ressemblans d'ailleurs parfaitement à ceux qui en ont. Parmi les fourmis & les pucerons il s'en trouve dont les uns ont des aîles, & les autres n'en ont point. Quelques insectes ont les aîles si petites qu'à peine font-elles visibles. Ceux-ci en ont deux comme beaucoup de mouches; ceux-là, tels que les papillons & un grand nombre de mouches, en ont quatre; mais les mouches qui n'ont que deux aîles ont deux cueillerons qui remplacent les deux aîles qui leur manquent. Les sauterelles ont des fourreaux demi-écailleux, les coléoptères en ont d'écailleux, dont les uns recouvrent les aîles entièrement, d'autres n'en recouvrent que la moitié.

Il reste une grande & brillante classe qui paroît moins liée avec les autres; ce sont les oiseaux. Ils tiennent bien aux quadrupèdes par les chauves-souris, les rougettes, les roussettes, le polatouche; aux poissons par les différentes espèces de poissons volans; aux reptiles par le sézard ou dragon-volant; mais les rapports sont très-éloignés: car tous ces animaux qui paroissent voler, différent entièrement des oiseaux, & ne leur ressemblent nullement. La nature paroît avoir laissé ici une distance plus considérable qu'elle ne le fait ailleurs, à moins qu'il n'existe quelques animaux qui nous soient encore inconnus, & qui fassent ces nuances. Au reste la chaîne n'est pas tellement observée parmi les êtres existans qu'il n'y en ait quelques-uns qui ne tiennent que de loin aux autres. Ainsi

l'éléphant, le rhinoceros, le tapir, le fourmilier, &c. ont des rapports

assez éloignés de ceux de leurs genres.

De la limace on passe bien naturellement à la mentule & autres vers de cet ordre, de-là aux autres animaux marins appelés improprement zoophites, couverts d'un cuir très-dur. On entre ensuite dans la classe des crustacés, dont l'enveloppe a plus de consistance. Enfin, on autive aux coquillages. Quelques-uns de ceux-ci, tels que le limaçon, ont tant de rapports avec la limace qu'il n'y a presque que la coquille qui en fasse la difference, & même il y a une espèce de limace qu'i a une portion de coquille. Bernard-l'hermite dont l'extrémité du corps est ver, & le reste est crustacé, le taret, ver qui a la tête armée de coquille, sont des êtres intermediaires. Parmi les coquillages les uns sont univalves, les autres bivalves, les troisièmes multivalves, Quelques univalves ont des opercules pour faire la nuance avec les bivalves, dont quelques espèces ont une de leurs valvés plus petite que l'autre.

Nous allons descendre sur les confins des deux règnes, l'animal & le végétal. Parmi les vers aquatiques se trouvent les polypes d'eau douce qu'on doit peut-être regarder comme les derniers des animaux. Ils paroissent plus près de la tremelle, espèce de conserve, que de l'animal. Ils se multiplient comme elle par section, se nourrissent dans les mêmes eaux, & elle a un mouvement d'oscillation qui approche beaucoup de celui de l'animal. Elle n'a pas le mouvement progressif; mais un grand nombre d'animaux, tels que l'huître, la pinne-marine, la chrisalide, &c. en sont

privés.

De la tremelle nous entrons dans la famille des conserves, des bissus, miriophillon, &c. ou nayades de M. de Jussieu. De-là nous passerons aux autres classes du même Auteur. Mais ne pourroit-on pas après les coniferes, classer les mousses & les agarics. Ceux-ci seroient ainsi les derniers des

végéraux,

Les minéraux présentent entreux les mêmes rapprochemens que les êtres organisés. On peut même dire que leurs rapports sont plus prochains. Car on doit les tous regarder comme des substances salines. Les pierres, les sables & les terres sont sormés d'un principe quelconque uni à des acides. Des pierres aux métaux le passage est très-naturel, puisque la plupart des substances métalliques dans l'état de minéralisation, telles que les mines spathiques, les mines terreuses, &c. s'offrent sous forme de pierres, de sable ou de terres, & il n'est peut-être aucune de ces dernières substances qui ne contienne du ser ou quelqu'autre métal. Des métaux aux substances salines la nuance est encore plus prochaine, puisque toutes les substances métalliques paroissent être des acides surchargés d'air instammable. Le sousre est encore un acide saturé d'air instammable. Les bitumes paroissent étrangers au minéral, & sont les debris du règne organique. Néanmoins ils tiennent aux métaux par les pyrites dont ils sont toujours chargés, aux

# 152 UBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;

sels par le soufre qui le plus souvent y est tout sormé, & ils contiennent comme lui de l'acide vitriolique & de l'air inflammable.

Il n'est pas aussi facile d'appercevoir les rapports des êtres organisés aux minéraux que ceux qui subtissent entreux. Quant à la configuration, leurs belles cristallisations les rapprochent de quelques végéraux; mais ils en dissèrent beaucoup quant à l'organisation intérieure. C'est bien la même cause qui forme les unes & tes autres, la cristallisation; mais elle agit disséremment. Elle se fait par juxta position chez les minéraux. Les êtres organisés au contraire ont des vaisseaux dans lesquels circulent des liqueurs qui les nourrissent par intus-suspension. Cependant la nature n'a pas coutume de faire des passages aussi brusques II est vraisemblable qu'elle a ménagé des nuances qui nous échappent encore.

Ne pourroit-on pas soupçonner que les agarics, par exemple, ont une origine qui ne s'éloigne pas beaucoup des cristallisations minérales. Ils ne croissent la plupart que sur des bois qui commencent à pourrir. Ils sont appliqués sur le bois & n'ont point de racines. Leurs tissus ressemblent plus à de certains minéraux, tels que l'amianthe, l'asbeste, qu'à celui des végétaux. On n'y apperçoit ni liqueurs, ni parties de fructification; s'ils étoient dépouillés de ces organes, ils ne sauroient se reproduire à la manière des ce sorganisés: & on ne sauroit leur resuser une génération spontanée....

C'est pourquoi je les mets au dernier rang des végétaux.

Il y a de grandes variétés dans l'organisation animale. Les polypes d'eau douce ont une structure entièrement dissérente de celle des autres animaux & qui tient plus à celui du végétal, puisque comme ceux-ci, ils se reproduisent par section... N'y auroit-il pas également des végétaux qui ne seroient point organisés comme les autres, & approcheroient davantage du minéral? Ce seroit bien conforme à la marche de la nature. L'analogie assure qu'on découvrira les êtres intermédiaires entre le végétal & le minéral; car sur les confins de tous les règnes, de toutes les classes se rrouvent des espèces qui tiennent également aux deux extrêmes...

Ces réflexions font voir que dans l'étude de la nature on doit donner la préférence à toutes les méthodes naturelles. Mais en même tems elles nous avertissent qu'il n'y a peut - être pas une gradation suivie dans toutes les productions de la nature. Ainsi il se peut que les oiseaux fassent une classe absolument isolée. Il se peut de même que les minéraux soient absolument séparés des autres règnes. Ensin, pour revenir à la Botanique, il est possible qu'il y ait quelques genres de plantes dont les caractères soient assez éloignés de ceux des autres pour qu'on ait de la peine à les classer dans une méthode naturelle. Mais il y a encore un si grand nombre de plantes qui nous sont inconnues, & les analogies sont si constantes, que nous avons lieu d'espérer que nous trouverons beaucoup de ces intermédiaires. Au reste, n'existassent-ils pas, nous ne devons point abandonner la méthode naturelle.

C'est donc une très-grande obligation que nous avons au célèbre Auteur de l'Ouvrage que nous annonçons, de nous avoir crayonné d'une main savante un arrangement aussi beau de toutes les plantes. Sa méthode étant fondée sur les parties les plus essentielles du végétal, savoir, particulièrement la grasse, ensuite les étamines, puis la corolle, &c. &c. doit nécessairement être au-dessus de celles qui ont sais des caractères moins essentiels, tels que la corolle seule, ou les étamines seules, &c.

# EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. DE BOURNON, A M. DE ROMÉ DE L'ISLE.

Monsieur,

DANS le même moment où l'ange tutélaire de la cristallographie condussoit chez vous ces géans feld-spathiques, il me conduisoit moi sur la demeure des chefs de la famille dont sont issus vos grands enfans. Un ravin profond creulé par les grandes crues d'eau qu'ont occasionnées & la grêle qui a dévasté cette province l'été dernier & les fontes des glaces de cet hiver, sur la suite du filon de seld-spath qui m'a fourni les éméraudes foreziennes, a mis à découvert une petite poche, dans laquelle les substances de ce filon ont pu cristalliser. J'en ai extrait un morceau, sur-tout, qui m'a fait le plus grand plassir, il contient à l'état cristallin schorl, mica, quartz & feld-sprh. Le schorl y est en longues aiguilles noires; le mica en affez grandes lames hexaèdres d'un blanc argentin; le quartz y est le véritable quartz des substances primitives de dernière formation; il n'est pas noir, mais d'un brun foncé, & répand lorsqu'il est aigrisé une odeur feride très-défagréable, & qui, comme vous favez, est propre à ce genre de quartz; quant aux cristaux de seld spath, ils sont opaques jaunâtres, & présentent tous la forme du cristal primitif, Pl. III, fig. 83: ces cristaux ne sont pas aussi grands que les vôtres, mais ils sont les plus grands que j'aie encore vus dans cette varieté, puisqu'ils ont plus d'un pouce de longueur. Ils m'ont en même tenis donné une variété nouvelle, qui est très-jolie, les angles aigus des deux faces rhombes ou rhomboïdes oppotées, sont tronqués de biais, sur les bords aigus prismatiques, par des

Tome XXXV. Part. II, 1789. AOUT.

# 154 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

plans triangulaires isocèles, lorsque les troncatures sont peu prosondes, ou simplement assez pour ne faire que se joindre, & deviennent des trapèzes lorsqu'elles empiètent l'une sur l'autre. Cette variété se rapproche de pertaines formes propres au schorl blanc, que je persiste à considérer, ainsi que je vous l'ai dit, comme étant le produit de l'union de la substance schor-

lique avec celle feld-spathique.... Je ne puis me refuser au plaisir de vous faire part encore des deux observations suivantes. J'avois déjà vu très-distinctement tous les élémens du granit se décomposer & passer à l'état d'argile; mais la nature ne m'avoit pas encore montré ce passage d'une manière aussi complettement satisfaisante, qu'elle l'a fait dans une de mes courses lithologiques de ce printems. Ma bonne fortune m'a conduit sur un granit qui exposé à l'écoulement d'un petit russeau, éprouvoit des alternatives habituelles d'humidité & de sécheresse; ce ruisseau n'ayant d'eau qu'à la suite des pluies. Ce granit, qui ainst que tous ceux qui recouvrent encore aujourd'hui les montagnes de granit peu élevées, est de dernière formation, paroissoit de la plus belle conservation; on y distinguoit parfaitement tous les élémens, qui avoient l'air parfaitement intactes; seulement le coup - d'œil laissoit juger qu'il devoit être friable, & se réduire aisément en sable sous la pression de la main, ainsi qu'on l'observe souvent dans les granits de dernière formation. Quelle a été ma fatisfaction, lorsqu'en lui faisant éprouver cette pression, je l'ai vu se réduire, non en petits grains de sable, mais en une pâte argileuse (il étoit humide). Il ne laissoit sentir aucune aspérité, & pouvoit se modeler à mon gré entre mes doigts. Je suis parti de-là pour choisir les grains, qui appartenoient très-distinctement au quartz, ils se sont écrasés de même entre mes doigts, & de même aussi sans me faire éprouver aucune rélistance ni aspérité. Ce résidu de la décomposition du quartz a infiniment de rapports avec celui du feld-spath ou kaolin. Voilà donc d'une manière bien positive le quartz se décomposant, & passant à l'état d'argile, ainsi que le mica & le feld-spath; & cela non dans un point seulement, car j'ai suivi pendant plus d'un bon quart de lieue les bords de ce petit ruisseau, & les ai trouvés constamment formés de granit, dans le même état. Peut-on être étonné d'après cela, de la facilité avec laquelle les eaux, en s'écoulant, sont parvenues à creuser, dans le granit même, ces larges & profonds ravins, qui ont donné naissance à nombre de vallées secondaires, que l'on observe aujourd'hui dans les montagnes. Vous sentez bien que je suis rentréchez moi muni des pièces démonstratives, que la nature venoit de me fournir.

La seconde observation, que je suis bien aise de vous communiquer ici, a trait au basalte. D'après l'assurance positive de MM. de Saussure & Dolomieu, mais principalement du premier, que dans aucun cas le granit ne peut passer à l'état de lave compacte ou basalte insorme, & que cette

substance doir & ne reut être 'ue qu'à l'actio du feu, sur les pierres appartenans aux s'isses, & à la nombreuse samilie de pierres de corne; on doir être san, doute très-ét nné de ne rencontrer que du granit dans toute la partie du Forez où l'on trouve des butes balaltiques, & de ne pouvoir y observer aucune trace quelconque de la seule roche qui auroit pu les former: le même étonnement existe en parcourant le Velay, une partie du Vivarais & de l'Auvergne. L'observateur, qui suit pas à pas la nature, n'est-il pas alors forcé d'en conclure, que nécessairement le granit a dû passer lui-même à l'état de lave compacte, & que si nous ne pouvous pas parvenir à lui faire éprouver cette même opération, c'est que les moyens que nous employons ne sont pas les mêmes que ceux qu'a employés la nature, qui est encore bien loin de nous avoit dit à l'oreille tous ses secrets & tous ses moyens. Le hasard m'a mis dans le cas ce printems de faire à ce sujet une observation, qui peut n'être pas sans interêt. Examinant une des petites butes de basaltes, disseminées dans la chaîne de montagnes granitiques, qui nous sépare de l'Auvergn. , je rencontrai avec beaucoup de satisfaction une tranchée, qui avoit eté taire, je ne sais pourquoi, précisément sur le point de réunion du basalte avec le granit; point qu'il est toujours assez difficile de reconnorre, à raison de la terre végétale qui recouvre habituellement la pente de ces butes. Je profitai avec empressement de cette bonne fortune, & voici ce que j'y observai : le granit dans le point de contact étoit décomposé, & les élémens en étoient, dans quelques parties, aussi tendres & aussi facilement écrasés par la pression des doiges, que celui qui vient de faire l'objet de l'observation précédente; dans d'autres il l'étoit moins; & dans d'autres enfin il n'étoit que friable; mais alors coloré en jaune par le fer, & renfermant de petites veines grifes assez compactes, qui présentoient l'aspect d'une hématite légère & superficielle; l'examen m'a fait reconnoître, que ces petites veines répondoient à de petites veines de mica disséminées de même dans le granit intact. Joignant ce granit décomposé, étoit une lave porphirique, qui dans une pâte très-fine & d'un brun rougeatre, renfermoit des grains de quartz & de feld-spath très-multipliés, se touchant presque dans les approches du granit, & diminuant de quantité en s'en écartant. au point de ne plus faire que paroître çà & là, laissant à nud le fond brun rougeatre, dont je viens de vous parler; quelquesois de petits noyaux de granit sont enclavés dans cette substance, & sont des témoins de son origine. Cette pâte d'un brun rougeatre & d'un grain très-fin, que je viens de vous dire servir de base à cette lave porphirique, est fortement attirable au barreau aimanté, & est très-tendre : elle se laisse aussi facilement couper, avec un instrument tranchant, que certaine stéatite, de sorte qu'elle ne paroît être que le produit d'une pâte, légèrement durcie par l'action du feu, qui en a phlogistiqué la substance martiale qu'elle con-Tome XXXV, Part. II, 1789. AOUT.

# 156 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE

tenoit. On trouve dans quelques endroits de cette lave porphirique, une substance très-singulière, qui est une pâte argileuse, très-onclueuse au toucher & ne hapant point à la langue: elle est demi-diaphane, d'une couleur verdâtre, se coupant comme du fromage, & prenant dans la section un aspect très-luisant; elle ressemble assez pour l'aspect à la cire végétale des Indes. On trouve de même disséminés dans cette substance, de petits grains de quartz & de feld-spath. Lui ayant sait éprouver l'action d'un seu lent, & peu considérable, elle m'a donné un produit approchant de la lave porphirique en quession; un seu prompt & vis en a fait une véritable lave poreuse. En s'écartant davantage du point de jonction avec le granit, la lave entière de cette bute est très-dure, très-compacte & d'un gris bleuâtre; elle est semée de petites parties de prétendue chrisolite, dont il y a aussi quelques assez beaux noyaux; & l'on n'y dissingue que rarement de petits grains de quartz ou de feld-

fpath.

Le feu des volcans agit-il d'une manière aussi simple que celui de nos foyers & de nos fourneaux, sur les masses auxquelles il fait éprouver les différentes modifications que nous présentent les volcans? Et l'observation tous les jours ne nous montre-t-elle pas cette différence d'action, lorsque dans un produit volcanique, que nous supposons être dû à la fusion, opérée par le seu sur les pierres qui y sont exposées, ce qui supposeroit dans le feu une grande intensité, nous rencontrons parfaitement intactes, des substances qui par elles-mêmes sont très-susibles. Quant à moi, mon cher Maître, je vous avoue que depuis long-tems je regarde l'action qui se passe dans les volcans, comme beaucoup plus compliquée que celle que feroit éprouver la simple ignition; & l'observation, dont je viens de vous faire part, ne fait que donner plus de force à ma manière de penfer. Prenant donc pour base cette observation, dont les détails à présent vous sont bien connus, voici comment je présume que la nature doit avoir opéré: l'ignition une fois produite, par quelque cause que ce foit, doit développer & dégager une grande quantité d'acide, annoncée dans tous les volcans, actuellement en action, par les fels ammoniacaux & sulfureux, qui se forment, soit dans la bouche de ces mêmes volcans, foit dans les scissures. Ces acides, dont l'action est continuelle, doivent agir habituellement sur les masses pierreuses qui y sont exposées, & décider à la suite des tems leur décomposition : elles ne doivent donc plus être regardées, dans cet état, comme identiques à ce qu'elles étoient auparavant, & ce n'est donc pas sur elles, & d'après l'effet que notre seu peut leur faire éprouver, qu'il faut calculer celui qu'elles éprouvent dans le laboratoire volcanique. D'ailleurs cet effet des acides, dégagés par le feu, doit être d'autant plus considérable, que, situées plus profondément. ses pierres seront plus exposées à leur action directe, sans aucune déperdition. Admettons que le granit soit ainsi exposé à cette action, que se passera-t-il ? ses parties constituantes décomposées & dénaturées éprouveront de l'action du feu, un effet bien différent de celui qu'elles eussent éprouvé auparavant. Si cette action des acides n'a pas été assez considérable pour mettre tous les élémens du granit dans cet état de décomposition, qui les réduit à cet état de pâte, qui se façonne à volonté entre les doigts, mais que cependant une grande partie ait éprouvé cette décomposition, comme cela ne peut avoir sieu que vers l'extrémité du rayon de l'expansion des acides, l'action du feu y sera aussi très-peu considérable, & se bornera à celle de la chaleur : alors la partie de ce granit qui par la décomposition aura été réduite à cet état, que j'ai exprimé sous le nom de pâte, se durcira seulement, le ser se phlogistiquera, & les élémens du granit non décomposés seront enclavés par elle : en tout elle produira la lave porphirique tendre, dont je viens de vous parler. Un rapprochement plus considérable du foyer du volcan décidera une action plus considérable du seu, ainsi que des acides, la terre porphirique sera en conséquence plus dure, & sa pâte dominera davantage sur les grains de quartz & de feld-spath qui y seront enchassés. Enfin, un plus grand rapprochement encore de ce foyer exposant le granit à une action absolue des acides, il se décomposera en entier, sera plus exposé ensuite à l'action du feu, lorsque son intensité deviendra considérable, & éprouvera alors ce double degré de dissolution, ou la susion qui fait naître la lave, & lui prescrit de couler, quand elle est sur un plan incliné. Voilà, mon cher ami, quelle est ma manière de penser sur la formation de la lave, & elle est appuyée sur les diverses observations, que mon habitation dans un pays abondant en substances volcaniques, m'a permis de faire. La croyez-vous dénuée de vraisemblance, d'après sur-tout le détail très-exact que je vous ai donné dans l'observation qui précéde? Il me reste à vous dire que j'ai trouvé dans la lave porphirique tendre, dont je vous ai parlé, des cristaux de schorl parfaitement confervés, & présentant la variété du Vésuve, Cristallographie, Pl. V, fig. 11 & 12, ainsi que nombre de petites parties de stéatire d'un verd plus ou moins foncé, non altérées, & qui, si elles avoient éprouvé une action beaucoup plus considérable de la part du seu, se seroient durcies, & auroient alors présenté parfaitement l'aspect de la prétendue chrysolite des volcans,

J'ai l'honneur d'être, &c.





#### LITTÉRAIRES. NOUVELLES

PLANT & Lichenofx, delineatx & descriptx à G. Fr. HOFFMANN, Med. Doct. vol. 1, fasc. 1 & 2. Lipsia, 1789, apud Siegfried Lebrecht Crusium. and man Pal.

Plantes du genre des Lichens, décrites, dessinées & coloriées, par GEORG. FRANÇ. HOFFMANN, Dodeur en Médecine, à Erlang.

Ce bel Ouvrage, dont les deux premiers cahiers sont en vente, paroît encore supérieur, en mérite, aux savans écrits que le même Auteur a publiés ci-devant: Historia Salicum, in fol. Enumeratio Lichenum, in-4°. Vegetabilia Cryptogamica, fasc. 1. De Sphæsis & Tremellis, &c.

Il se distribue par cahiers, de sormat in-fol. sur beau papier de Hollande. Chaque cahier contient six Planches qui portent plusieurs figures. Les plantes sont représentées dans leurs formes, leurs grandeurs & leurs couleurs naturelles, quelquefois grossies à la loupe, dans les parties qui échappent à la vue.

Les livraisons se succéderont promptement. L'Auteur qui, par ses recherches & celles de ses amis, a rassemblé, dans la famille des Lichens, une des plus riches collections, à-peu-près toutes les espèces connues & un très-grand nombre de nouvelles, se propose de donner, en ce genre,

la suite la plus complette qui puisse exister.

La précision de ses dessins, la clarté de ses descriptions, la justesse de ses observations, doivent faire rechercher ce superbe recueil, de tous ceux qui veulent faire des progrès dans l'étude difficile de cette intéressante partie du règne végétal.

Il se trouve à Leipsick, chez l'Imprimeur ci-dessus; à Erlang en Franconie, chez l'Auteur; à Strasbourg, chez les sieurs Koënig & Treutel,

Libraires.

Nouvelles Expériences & Observations sur divers objets de Physique; par JEAN INGEN-HOUSZ, Conseiller Aulique & Médecin du Corps de Sa Majesté l'Empereur & Roi, Membre de la Société Royale de Londres, de la Société Philosophique Américaine de Philadelphie, de la Société Philosophique Batave de Rotterdam, de la Société Provinciale des Aris & des Sciences d'Utrecht, &c. &c. Tome fecond, I vol. in-8°. A Paris, chez Théophyle Barrois le jeune, Libraire, quai des Augustins, N°. 18.

Ce nouveau volume contient des recherches sur la matière verte du

Docteur Priestley, sur l'eudiomètre, sur l'air que donnent les plantes, sur l'électricité, sur les cheminées, sur de nouvelles manières de suspendre les boussoles, sur la manganèse, sur la détonation de la poudre à canon, &c. & sur la platine. On sait combien le célèbre Auteur de ces expériences sait répandre de jour sur ce qu'il traite.

Observations, Expériences & Mémoires sur l'Agriculture, & sur les causes de la mortalité du Poisson dans les Etangs pendant l'hiver de 1789; par M. VARENNE DE FENILLE, Associé ordinaire de la Société d'Emulation de Bourg, Correspondant de la Société d'Agriculture de Paris, Associé de celle de Lyon. A Lyon, chez Aimé de la Roche; à Paris, chez Cuchet; à Bourg, chez Verrand, 1 vol. in 8°.

On doit s'intéresser de plus en plus à ce qui concerne l'Agriculture.

Joannis-Francisci Zavatteri in Tautinensi Collegio Doctoris de phlogiston & combustionis theoria exercitatio habita à Physicæstudiosis in Provinciarum Collegio anno 1789, IV. Non. Mais. Monte-Regali, apud Joannem-Andream Derubus, I vol. in-12.

La question que traite ici M. Zavatteri intéresse tous les Physiciens & les Chimistes.

Drey Briefe, &c., e'est-à-dire: Trois Lettres fur Ma Minéralogie; par M. J. JACOB FERBER. Berlin, 1789, in-8°.

Ces Lettres contiennent différentes observations qu'à suites ce célèbre Minéralogiste dans ses voyages.

# T A B L E

DES ARTICLES CONTENUS DANS CE CAHIER.

Effet de l'Electricité sur les Plantes: Réflexions ultérieures sur le contenu du Mémoire de M. Ingen-Housz, publié dans le cahier de ce Journal du mois de mai 1788; extrait du second volume des nouvelles Expériences & Observations sur divers objets de Physique de cet Auteur, qui vient de paroître, page 81 Observations sur les moyens de prévenir la diseue des Grains, adressées

| 160 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, &c.                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| au Comité des Subsistances de l'Assemblée Nationale; par                                                                   |
| M. DAVID LE ROY, 11. 11. 184                                                                                               |
| Suite du Mémoire sur la meilleure manière de faire la composition                                                          |
| des Miroirs des Télescopes, avec les méthodes qu'il convient de                                                            |
| Juivre, tant pour les jetter en fonte, les travailler & les polir que                                                      |
| pour leur donner la forme parabolique; par M. JEAN EDWARDS:                                                                |
| extrait du Nautical-Almanac de 1787, publié par orare du Bureau des Longitudes : traduit de l'Anglois, par M. THULIS, de   |
| l'Académie de Marseille,                                                                                                   |
| Mémoire sur la Chaleur; par M. LEOPOLD VACCA BERLINGHIERI,                                                                 |
| 113                                                                                                                        |
| Particularités remarquables dans quelques Granits & Roches primi-                                                          |
| August ner M. Besson                                                                                                       |
| Notices sur une espèce de Vesce qu'on a confondue avec le Lathyrus                                                         |
| amphicarpos de LINNÉ; par M. DORTHES, Dodeur en Médecine,                                                                  |
| Analyse du Bois sossile, extrait d'un Mémoire lu à l'Académie, par                                                         |
| M. SAGE,                                                                                                                   |
| Lettre de M. Dodun, Ingénieur de la Province de Languedoc, à                                                               |
| M. DE LA MÉTHERIE, sur l'Adulaire,                                                                                         |
| ANTONII-LAURENTII DE JUSSIEU, Regi à Consiliis &                                                                           |
| Secretis, Doctoris Medici Parisiensis, Regia Scientiarum Academia                                                          |
| Regizque Societatis Medica Parisiensis, necnon Academiarum                                                                 |
| Upfal. Matrit. Lugd. Socii, & in Horto Regio Parif. Botanices                                                              |
| Professoris, Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita, juxta methodum in Horto Regio Parisiensi exaratam anno |
| MDCCLXXIV: extrait par M. DE LA MÉTHERIE, 143                                                                              |
| Extrait d'une Lettre de M. DE BOURNON à M. DE ROMÉ DE L'ISLE,                                                              |
| 153                                                                                                                        |
| Nouvelles Littéraires.                                                                                                     |

### APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage qui a pour titre: Observations sur la Physique, sur l'Histoire-Naturelle & sur les Arts, &c. par MM. Rozier, Mongez le jeune & de la Métherie, &c. La Collection de saits importans qu'il offre périodiquement à ses Lecteurs, mérite l'attention des Savans; en conséquence, j'estime qu'on peut en permettre l'impression. A Paris, ce 29 Août 1789.

VALMONT DE BOMARE.



. wiit 1-89.





Sout 1789.

C. Here al



# JOURNAL DE PHYSIQUE.

SEPTEMBRE 1789.

# DE L'INFLUENCE DE L'ÉLECTRICITÉ SUR LA VÉGÉTATION,

PROUVÉE PAR DE NOUVELLES EXPÉRIENCES;

Par M. l'Abbé D'ORMOY, P.D.L.M.

L'INFLUENCE de l'électriciré sur la végération & en particulier sur la germination des plantes & fur leur accroissement, est une des propriétés du fluide électrique qui a paru la mieux prouvée. Un grand nombre de Phyliciens instruits, exacts & attentifs ont obtenu, d'après une mu' itude d'expériences, des rélultars favorables à cette influence. M. I gen-Houlz n'a point eu de succès, & a cherché à répandre de l'incerntude sur les effers. Plusieurs Physiciens ont répété depuis, les expériences relatives à cet objet, & leurs nouveaux résultats ont confirmé ceux que les P! ysiciens. électrisans avoient eus. Ayant été curieux de connoître par moi-même les effets de l'électricité sur les plantes, j'ai obtenu des succès semblables, comme on le verra dans ce Mémoire. Ce sont des faits sur lesquels on peut comprer, parce que j'y ai apporté pendant deux ans, un foin & une attention toute particulière. M. de Rozières, Capitaine au Corps du Génie, & Vice-Secrétaire de l'Academie de Valence, a obtenu dans ce genre des succès multipliés & constans. M. Carmoy a très-bien réusti dans ses experiences, & a prouvé d'une manière convaincante que l'electricité accéléroir la germination. M. l'Abbé Bertholon à qui nous devons un excellent Ouvrage sur cette matière (1), a fait de nouvelles expériences (2) qui confirment de plus en plus les anciennes, de forte que la doctrine de l'électricité végétale paroît maintenant ne présenter aucun doute.

<sup>(1)</sup> Voyez l'Electricité des l'érétaux, 1 vol. in 8°. Paris, chez Croullebois. (2) Voyez le Journal de l'Hélioire-Naturelle, Paris, chez Perisle, pont Saint-Michel, Journal auquel ce favant travaille.

PREMIÈRE, SECONDE ET TROISIÈME EXPÉRIENCES.

Le 21 mars 1788, j'ai électrisé pendant l'espace de douze heures un tableau magique, en le rechargeant successivement, lorsque l'électristé avoit notablement diminué. Sur ce tableau magique, dont la surface étamée est d'un pied quarré & demi, j'avois mis, 1°. vingt graines de laitue, 2°. douze graines de petites raves, 3°. quatre graines d'épinard.

Ces graines électrifées, ont été femées le même jour, de même que d'autres graines de ces différentes espèces, non électrifées & prises dans les mêmes paquets, sur le même terreau; elles ont été recouvertes d'une quantité parsaitement égale de ce même terreau; l'exposition des six vases employés dans ces expériences, a été exactement la même, ainsi que les soins; en un mor, tout a été entièrement égal, ce qu'on doit toujours observer dans les expériences de cette nature.

1°. Le 30 mars, j'ai vu à cinq heures du matin toutes les laitues électrifées; ce qui annonce qu'elles ont levé pendant la nuit; les laitues non électrifées n'ont paru que fur les fix heures du foir, & leur germination n'étoit pas si avancée en hauteur, à cette époque, que celle des laitues

électrisées, lorsque je commençai à les appercevoir.

2°. Dans la nuit du 27 au 28 mars, les douze graines de petites raves électrifées ont paru toutes à la fois, & neuf seulement des non électrifées

ont sorti de terre un peu avant midi du 28.

3°. Un seul plant d'épinard non électrisé, a paru le 30 mars entre sept & huit heures du matin, les trois autres n'ont point levé, tandis que les quatre graines électrisées se sont parfaitement bien développées à onze heures & demie du 30.

Dans ces trois expériences le thermomètre a marqué dans mon cabinet

de 11 à 12 degrés.

## QUATRIÈME ET CINQUIÈME EXPÉRIENCES.

Le 19 avril de la même année, j'ai électrisé, comme dans l'expérience précédente, 1°. sept graines de petites raves, 2°. trois graines d'épinard; j'ai semé sur du terreau les graines électrisées, ainsi que les non électrisées prises dans les mêmes paquets, tout le reste ayant été égal.

Les résultats sont, 1°, que le 23 avril les graines de petites raves électrifées ont levé au nombre de cinq. Le 25, une des non électrifées, le 27,

une seconde, aucune autre n'a paru.

2°. Que le 27 avril, une des graines d'épinard électrisées s'est levée de terre dans la matinée, une autre dans la soiree, & les non électrisées ne sont sorties de terre que dans l'après-dînée du 28.

Thermomètre dans mon cabinet de 14 à 15 degrés dans le cours

de l'expérience.

#### Sixième Expérience.

Les 30 & 31 mars, j'électrisai douze graines de rosser d'Angleterre, qu'on semoit instructueusement depuis quatre ans ; je les plaçai sur le tableau magique que je chargeois d'heure en heure en donnant chaque sois un nombre sussiliant de tours de roue, & cela depuis huit heures du matin jusqu'à neut heures du soir.

Le foir du 31, je les mis dans un petit vase contenant une certaine quantité d'eau, je plaçai cet appareil, avec les communications nécessaires, sur le tableau magique que je chargeai d'heure en heure, pendant neus jours, époque à laquelle je semai ces graines ainsi électrisées dans un vase

rempli de terreau.

J'en semai encore douze autres non électrisées, de la même espèce, prises du même paquet, dans le même terreau, à la même exposition, à la même distance des senêrres, ce qui a été soigneusement observé dans toutes mes expériences; & ces graines non électrisées avoient trempé dans de l'eau non electrisée, pendant un tems égal à celui des graines électrisées.

Le 19 avril, j'apperçus dès le matin une plante de rosser dans le vase des graines électrisées, quelques autres dans la soirée, enfin une autre le lendemain (cinq en tout), aucune des graines non électrisées ne sortit de terre.

Le thermomètre est monté de 11 à 15 degrés.

#### SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

Depuis le premier avril jusqu'au 6, j'électrisai comme précédemment, dix graines des mêmes rosiers d'Angleterre. Les seules différences d'avec les procédés de l'expérience précédente, c'est que les graines ont trempé douze jours de suite, & que le vase des semences électrisées étoit arrossé avec de l'eau électrisées, ce qui n'avoit point eu lieu dans l'autre expérience, où j'arrosai les vases électrisés & les non électrisés avec de l'eau non électrisée.

Dans la nuit du 23 au 24, une plante de graine de rosser électrisé, parut; deux autres le lendemain, dont l'une si foible périt peu de tems après sa naissance. Aucune des graines non électrisées ne sortit de terre.

Le thermomètre de Réaumur pendant la durée de cette expérience, est

monté dans mon cabinet de 13 à 17 degrés.

Les résultats précedens seroient - ils proportionnés à la durée de l'électriciré, à celle de la macération & aux arrosemens faits avec de l'eau électrisée?

### HUITIÈME EXPÉRIENCE.

Le 27 mars, j'avois électrisé comme ci-devant, six autres de ces graines, depuis huit heures du matin jusqu'à neus heures & demie du soir. Je les mis tremper pendant cinquante-six heures dans de l'eau électrisée comme dans les précédentes expériences; & dans une autre quantité d'eau non électrisée je sis tremper pendant cinquante-six heures six graines de ces mêmes rosiers non électrisées; au bout de ce tems je semai sur le même terreau dans des vases semblables les graines ainsi préparees.

Un coup de vent ayant au bout de quatorze jours renversé le vase des graines électrisées, je trouvai en éparpillant la terre deux germes développés. Je cherchai aussi-rô dans le vase où j'avois semé les graines non électrisés, & je les trouvai dans le même état que le jour du sémis.

Le thermomètre pendant la durée de l'expérience est monté de 11 à

15 degrés.

#### NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

Le 3 & le 4 mai (1788), j'électrifai deux pois lupins comme je l'avois pratiqué pour les graines de rossers d'Angleterre, avec cette différence cependant, que de tems à autre je leur donnois de vives commotions. A six heures du soir du 4 mai, je semai dans un vase rempli de terre végétale les deux pois lupins électrisés, & dans un autre de même terre & à la même exposition, deux pois lupins non électrisés.

Le 8 mai, entre six & sept heures du matin, les deux lupins électrisés ont levé de terre, & le soir à cinq heures un quart du même jour, un des pois non électrisé a paru, & le 9, au matin, le second lupin non électrisé

fartit de terre.

Mon thermomètre est monté de 15 degrés & demi à 16 degrés.

#### DIXIÈME EXPÉRIENCE.

Les 12, 13, 14 & 15 avril, j'électrisai deux pois lupins sans leut donner de commorions, j'ai usé de la même methode d'électrisation que dans la sixième expérience. Le 15, au soir, je les mis tremper dans de l'eau électrisée comme précédemment, & en même tems je saisois tremper dans un autre vase deux pois lupins non électrisée, dans de l'eau non électrisée.

Le 17 avril, je mis les deux pois lupins électrifés dans un vase; & dans

un autre de même terre les deux pois non électrifés.

Déjà convaincu par mes expériences & celles de plusieurs autres Phyficiens que l'électricité accéléroit la germination, le me propolai de favoir si l'électrifation donneroit assez de force aux plantes élect-isées pour résister, plus que celles qui n'étoient pas électrifées, à la privation d'eau; & en conséquence après que ces dissérentes plantes eurent levé, je les abandonnai sans les arroser, & s'abservai que les supins non électrises périrent le cinquième & le sivième jour, & que les supins électrises se soutinrent jusqu'au neuvième & dixième jour.

### ONZIÈME EXPÉRIENCE.

Le 18 avril, à fix heures du foir, je semai en pleine terre (dans l'intention de rej éter la précédente expérience) dix pois supins éléctrifes les 12, 13, 14, 15 & 16 dudit mois, & qui avoient trempé le 17 & le 18 dans de l'eau éléctrifée; dans le même terrein tout près de ceux-ci, je semai à la même heure dix autres pois supins non éléctrifés qui avoient également trempé dans de l'eau non électrifée.

Le résultat a été conforme au précédent, car les supins électrisés ne

périrent que fix jours après les non élect-ifés.

### Douzième Expérience.

## Année 1789.

Le 7 février, j'électrisai des pois lupins de trois manières dissérentes: 1°. En enveloppant quelques-uns dans une seuille d'étain & les plaçant sur le tableau magique.

2°. En donnant à d'autres de vives commotions.

3°. En mettant quelques pois simplement sur le tableau magique. Le 7, le 8, le 9 & le 10, ils surent électrifés, en chargeant le tableau magique à divers intervalles de tems, depuis le matin jusqu'au soir.

Le 10, à six heures du soir, je semai dans des vases remplis de bonne terre, 1° quatre pois lupins qui avoient éte enveloppés dans une seuille d'étain.

2°. Quatre pois lupins qui avoient été électrifés par commotions.

3°. Quatre lupins simplement électrisés sur le tableau.

4°. Quatre lupins non électrisés.

Avant le semis j'ai roujours usé d'une précaution qu'il seroit à souhaiter qu'on adoptât pour éviter bien des erreurs. Je mouillai la terre de mes vases, & lorsqu'elle eut acquis un péu de sermeté, je-sis des trous d'un demi-pouce, dans lesquels j'insérai chaque pois à prosondeur parsattement égale, se point par où la radicule devoit sortir étant tourné en bas. Tous mes vases surent mis à la même exposition & tout set absolument égal.

Le 18 février, à cinq heures du matin, les lupins électrifés dans la feuille

d'étain se levèrent de terre.

2°. Les électrifés par commotions parurent entre dix & onze heures du matin.

3°. Les lupins simplement électrisés sur le tableau magique, se sur la prercevoir sur le soit du même jour, à travers les gençuies de la tesse.

4°. Enfin, les non électrifés ne se développèrent que dans la matinée du 19.

Le thermomètre est monté dans l'endroit où étoient mes vases de 8 à

II degrés.

### TREIZIÈME EXPÉRIENCE.

Le 11 février, dans l'intention de répéter l'expérience précédente, je femai en plein air;

1°. Quarante pois lupins électrifés de la première manière.

2º. Quarante lupins électrifés de la seconde.

3°. Quarante autres non électrisés.

Le premier mars, vingt-fix lupins électrifés de la première manière sont sortis de terre, & le reste parut le lendemain matin.

2°. Le 2, au soir, je comptai dix pois électrisés de la seconde manière qui avoient levé de terre, & dans la journée du 3 tous avoient germé.

3°. Le 3 mars, au soir, on comptoit quelques lupins non électrisés sortis de terre, ce ne sut que le 4 & 5 qu'ils parurent tous; & alors les électrisés de la première manière avoient déjà onze & douze lignes de hauteur, ceux de la seconde manière 6 & 7, & les non électrisés n'avoient que quatre, trois & deux lignes.

#### OBSERVATION.

Le 2 mars, j'imaginai d'ôter de terre les lupins de l'expérience douzième qui étoient semés dans plusieurs vases & de mesurer lenr longueur respective, je les enlevai avec routes les précaurions possibles, & j'observai, 1°, que les plantes qui avoient été électrisées étoient considérablement plus grandes que les non électrisées.

2°. Que ces dernières avoient peu de profondeur en terre, au lieu que les autres y tenoient par une infinité de petires racines; j'en comptai plus de trente à un lupin électrifé de la première manière. On fera peut-être

curieux de connoître les grandeurs respectives.

1°. Les quatre pois lupins enveloppés dans l'érain pendant l'électrifation, du fommet de leur tige jusqu'à l'extrémité de leurs recines, cinq pouces.

2°. Deux des lupins élect-ilés par commotions, quatre pouces & demi,

les deux autres trois pouces dix lignes.

3°. Un des lupins électrifés simplement sur le rableau magique, trois pouces huit lignes & demie, les trois autres trois pouces six lignes.

4°. Le plus long des lupins non électrisés, trois pouces quatre lignes,

& les trois autres deux pouces & demi.

Tous les lupins électrisés m'ont paru plus gros que les non électrisés.

## QUATORZIÈME EXPÉRIENCE.

Dans toute la matinée du 31 janvier (1789) j'électrifai depuis fix heures du matin jusqu'à midi, de demi-heure en demi-heure, cioquante graines de nafitort (Lepidium fativum, L.) mises sur le tableau magique, à midi un quart je les semai dans un vase rempli de terre; le même jour & à la même heure je semai dans un autre vase de même terre cinquarte graines de nasitort non électrisées prises dans le même paquet, je donnai les mêmes soins aux deux vases qui surent placés à la même exposition, & sur-tout j'observai que le degré de lumière sût absolument le même.

Le 2 février, sur les dix heures du soir, six ou sept graines de nasitort électrisées avoient levé de terre, & le 3, au matin, le reste parut. Les graines non électrisées ne parcissoient pas devoir germer de si-tôt; mais de l'eau y ayant éré jettée par mégarde sur les dix heures du matin du 3, à onze heures & demie j'apperçus quatre plans, quelques autres dans la

soirée, & le resté dans la journée du 4 février.

Je me suis disper s' de mesurer la hauseur respective des plants contenus dans les deux vases. La disserence étoit frappante pour toutes les personnes qui venoient chez moi; leurs couleurs & leurs forces disserence aussi; les plants qui avoient été électrisés avoient la présérence.

Le thermomètre dans mon cabinet est monté de 9 à 10 degrés.

### QUINZIÈMF EXPÉRIENCE.

Le 3 mars, je semai dans deux vases remplis de même rerre vingr-quatre grains de seigle, douze grains dans chaque. J'isolai un des vases & le sis communiquer au conducteur à l'aide d'une verge de métal. Depuis le 3 mars jusqu'au 9, & depuis le 12 jusqu'au 27, depuis le marin jusqu'au soir, d'heure en heure je donnai cent tours de roue; & j'arrosai plusieurs sois ce vase, ainsi que le non électrisé; ce dernier sur placé dans le même appartement, & à dessein dans un endroit où la lumière avoit sensiblement moins d'action.

Le 15 mars, au soir, quatre grains de seigle ont levé dans le vase électrisé, & le 16, de grand matin, six autres.

Dans la matinée du 17, deux grains de seigle ont paru dans le vase non

électrisé, & le 18, six autres grains.

Ce même jour je mesurai les seigles des deux vases, les électrisés avoient quatre & cinq lignes de hauteur; les plus grands des non électrisés une ligne & demie.

Le 19, deux des tiges électrisées avoient six lignes & demie, les autres

cinq lignes, les plus courtes trois lignes.

Parmi les non électrifées deux avoient trois lignes, les autres deux lignes & demie, les plus courtes deux lignes.

Le 20 mars, deux tiges des électrisées avoient huit lignes & demie &

neuf lignes, la mojeure partie six & six lignes & demie, les plus courtes

cinq lignes.

Deux des seigles non électrisés avoient quatre lignes trois quarts, la majeure partie trois lignes un quart, les plus courtes trois lignes & demie.

Le 26 mars, deux des seigles électrisés, quatre pouces & demi, la majeure partie trois pouces & demi, la plus petite partie deux pouces onze lignes & demie.

Deux des seigles non électrisés, trois pouces, la majeure partie deux

ponces & demi, la plus petite un pouce dix lignes & demie.

Le 27 mars, je discontinuai l'électrifation, le 30, je cessai de comparer; mais jusqu'à cette époque j'apperçus constamment une très-grande disproportion entre les seigles non électrisés & ceux qui l'avoient été.

### SEIZIÈME EXPÉRIENCE.

Le 2 mars, depuis six heures du matin jusqu'à neuf heures du soir; j'électrisai comme dans les expériences précédentes, douze grains de seigle simplement placés sur le tableau magique, le 3 mars, après les avoir encore électrisés depuis six heures du matin jusqu'au quart, je les semai dans un vale de bonne terre, & dans un autre vase contenant de la même terre douze autres grains de seigle non électrisés: le dernier vase sur mis dans un endroit du même appartement, mais moins éclairé que le vase qui contenoit les seigles électrisés.

Je n'arrofai point mes vases jusqu'au 20 mars, pas même le jour du semis, ce qui retarda leur levée de terre; ce ne sur donc que depuis le 20 au soir jusqu'au 23, qu'ils le surent, & dans la nuit du 23 au 24. le vase des seigles électrises produisit deux tiges de demi-ligne, le soir du 24 & dans la marinée du 25, les dix autres grains électrises levèrent successivement, & le soir du 25, deux des seigles non électrises parurent, huit

autres le 26 & le 27, c'est tout ce qui germa.

Le 25, à neuf heures du foir, les deux plus grandes tiges des seigles électrisés avoient six lignes, quatre autres cinq lignes, trois autres trois lignes & demie, les trois dernières deux lignes.

Il étoit inutile, comme on le voit, de comparer par la mesure, les

seigles électrisés avec les non électrisés.

Mon thermomètre durant cette expérience, ainsi que dans la précédente, est monté de 8 à 13 degrés dans l'endroit où étoient mes vases.

### Dix-septième Expérience.

Le 27, le 28 & la marinée du 29 mars, j'électrisei à différens intervalles de tems, depuis huit heures du marin jusqu'à dix heures un quart du soir, dix grains de seigle. A midi du 29, je les semai dans un vase; & dans un autre dix seigles non électrises que je mis encore dans un endroit

de l'appartement plus éloigné de la fenêtre que le vase des seigles étectrisés, afin de voir si, comme l'a dit M. Ingen-Houtz, un degre de lumière moins grand savonsseroit davantage la végération. J'arrosai également les deux vases chaque jour depuis le semi des grains jusqu'à leur levée de terre.

Le 3 avril, entre trois & six heures du matin, un des grains de seigle électrisé est sorti de terre, le même jour sur le soir un autre parut.

Le 4, au matin, cinq autres se sont mon rés & un huitième sur le soir. Ensin, le 5, au matin, les neuvième & dixième grains de seigle électrisés

ont paru.

Le j'avril, à neuf heures du foir, la plus grande tige des feigles électrifés avoit douze lignes, la feconde dix lignes; les cinq levées le 4, avoient fix, sept & huit lignes; enfin les dernières écloses, quatre lignes & demie & cinq lignes.

Le 6, à midi, toutes les tiges avoient deux lignes & deux lignes &

demie de plus que la veille.

Le 7 avril, un des grains de seigle non électrisé, a paru sur le soir, mais il s'est ériolé dans la nuit.

Le 8, sur les quatre heures du soir, un autre a paru. Le 9, six autres se sont levés de terre (huit en tout).

Après chacune de ces experiences je comparai les racines des seigles électrises avec les racines des non électrisés. J'ai trouvé trois & quatre lignes de différence en faveur des électrisés.

Le thermomètre est monté de dix à quatorze degrés & demi dans mon

cabinet.

### OBSERVATION.

M. Ingen-Housz a prétendu qu'un foible degré d'obscurité, tel qu'il a peut-être eu lieu à différentes distances des tenêtres des appartemens où quelques Physiciens ont placé les vases électrises & les vases non électrises, que ce foible degré, dis-je, a pu favoriser & accélérer la germination. Les résultats des expériences quinze, seize & dix sept semblent prouver le contraire de ce qu'a voulu établir ce savant distingué.

### DIX-HUITIÈME EXPÉRIENCE.

Le 30 mars, je semai dans deux vases deux pincées de graines de lairue, je les recouvris d'une égale quantité de terre, après quoi s'en soumis un à l'électrisation; je l'isolai à l'aide d'un gâreau de poix, une verge de métal descendoit du conducteur sur le vase, & d'heure en heure je l'électrisai de trois à quatre cens tours de roue, l'électrisation dura jusqu'au 8 avril.

Le 4 avril, entre cinq & six heures du marin, les laitues électrisées sortirent de terre, & à cinq heures un quart du soir les non électrisées.

Tome XXXV, Part. II, 1789. SEPTEMBRE.

Le 8 avril, à six heures du soir, je les mesurai respectivement.

| Laitues électrifées prifes du sommet | Laitues | non  | élearifées   | prifes | du- |
|--------------------------------------|---------|------|--------------|--------|-----|
| de la tige jusqu'à la racine.        | fommet  | dela | tige jusqu'à | laraci | ne. |
|                                      |         |      |              |        |     |

| 8 / 11                     | 7                               |
|----------------------------|---------------------------------|
| lignes                     | lignes                          |
| Les plus hautes21          | La plus haute18                 |
| La majeure partie 19 1     | La majeure partie 15            |
| La plus petite quantité 16 | La plus petite quantité 12 = 12 |

Après cette opération j'enlevai de terre & au hasard six plants des laitues électrisées & six des non électrisées; voici la longueur de leurs racines.

| Racines des Laitues électrisées. | Racines des Laitues non électrisées. |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| La première 10                   | La première                          |
| La seconde18                     | La seconde16                         |
| La troisième                     | La troisième 13 =                    |
| La quatrième                     | La quatrième 13 ½                    |
| La cinquième 12                  | La cinquième 10                      |
| La sixième12                     | La sixième 8                         |

### DIX-NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

Depuis le 21 avril jusqu'au 23, à six heures du soir, j'électrisai depuis six heures du matin jusqu'à neuf heures & demie du soir une pincée de graines de laitue placée sur le tableau magique, que je rechargeois d'heure en heure, & souvent de demi heure en demi-heure.

Le 23, sur le soir, je semai cette pincée ainsi qu'une autre non électrisée, prise dans le même paquet sur la même terre & dans deux vases semblables, tout ayant été égal pour le reste, ainsi que dans toutes mes expériences.

Le 28 avril, entre cinq & six heures du soir, quatre plants de lairue électrisée sortirent de terre, & dans la nuit le reste leva : le 29, au soir, on ne comptoit que quelques plants des laitues non électrisées; le 30, toutes levèrent.

Le thermomèrre est monté de 13 à 16 degrés dans mon cabinet.

Le 2 mai, j'enlevai avec précaution des deux vases & au hasard plusieurs plants, afin de les assujettir à une juste meture, & j'ai observé d'abord, 1°, que le pied des laitues électrisées étoit plus gros que les non élect isées; 2°, que les racines des électrisées étoient plus longues (ainsi qu'on va le voir), plus fortes, plus propres à être étendues sur la mesure que les non électrisées, qui se rompoient pour peu qu'on voulût les étendreVoici les mesures respectives.

| _  | Voici les metures respectives.       |                                                                            |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Z. | aitues électrifées mesurées de leur  | Laitues non électrifées mesurées                                           |
|    | sommet jusqu'à la racine.            | de leur sommet jusqu'à la racine.                                          |
|    | lignes                               | lignee                                                                     |
|    | La première                          | La première 12                                                             |
|    | La seconde                           | La seconde12                                                               |
|    | La troisième12                       | La troisièmeII                                                             |
|    | La quatrième                         | La quatrièmeII                                                             |
|    | La cinquième 12                      | La cinquième 10                                                            |
|    | La sixième10                         | La sixième                                                                 |
|    | La septième 9 5                      | La septième 9                                                              |
|    | La huitième 9                        | La huitième 10                                                             |
|    | La neuvième10                        | La neuvièmeII =                                                            |
|    | La dixième                           | La dixième 10 ½                                                            |
|    | La onzième 9                         | La onzième10                                                               |
|    | La douzième 9 ½                      | La douzième 9 ½                                                            |
|    | La treizième 8                       | La treizième 9                                                             |
|    | La quatorzième 7 :                   | La quarorzième 12 =                                                        |
|    | La quinzième 6                       | La quinzième 6                                                             |
| 7  | •                                    | _                                                                          |
| L  | de la racine jusqu'à l'extrémité.    | Laitues non electrifées prifes du collet de la racine jusqu'à l'extrémité. |
|    | de su racine, jujqu a s'extremite.   | lignes                                                                     |
|    | La première 31 ½                     | La première 18                                                             |
|    | La seconde                           | La seconde22                                                               |
|    | La troisième24 1                     | La troisième 23                                                            |
|    | La quatrième28 1                     | La quatrième 13                                                            |
|    | La cinquième25                       | La cinquième 26 ½                                                          |
|    | La sixième 29                        | La fixième 24 ½                                                            |
|    | La septième 27                       | La septième29                                                              |
|    | La huitième 28                       | La huitième 26 =                                                           |
|    | La neuvième30                        | La neuvième27 =                                                            |
|    | La dixième30                         | La dixième30                                                               |
|    | La onzième $25\frac{1}{2}$           | La onzième18                                                               |
|    | La douzième $\dots 25^{\frac{1}{2}}$ | La douzième26                                                              |
|    | La treizième23                       | La treizième18 3                                                           |
|    | La quatorzième28 ½                   | La quarorzième 18                                                          |
|    | La quinzième22 1                     | la quinzième 20                                                            |
|    | Tome XXXV, Part. II, 178             |                                                                            |
|    |                                      |                                                                            |

Il résulte de cette expérience qu'en additionnant la longueur des plants de laitues électrisées avec leurs racines on aura une somme de cinq cens cinquante-sept lignes & demie; puis en divisant le tour par quinze, on aura trente-sept lignes par plant de laitues du sommet de la tige jusqu'à l'extrémité de la racine.

En faisant la même opération pour les luitues non électrisées, on aura quatre cens quatre-vingt-seize lignes & demie à diviter par quinze, ce qui produira trente-trois lignes par chaque plant. Il existera donc une différence de quatre lignes entre chaque plant de laitue électrisée avec les non électrisées, différence déjà trouvée dans la précedente expérience.

Ap. ès avoir enlevé les quinze plantes dont on vient de parler, de chacun des deux vases, se plaçai ceux-ci à l'ombre; & je n'arrosai point à dessein les autres plantes qui y restoient, afin de faire des observations d'un autre

genre.

Le 4 mai, les laitues électrifées étoient en aussi bon état que le 30 avril; jour où je les arrosai pour la dernière sois : les laitues non électrisées souffroient excessivement. Le 5 & le 6 mai, les laitues électrisées étoient encore d'un beau verd, mais les tiges un peu penchées.

Les non électrifées étoient pâles & penchées sur la terre.

Le 7 & le 8, les électrisées changèrent un peu de couleur & les tiges un peu plus penchées.

Les non électrisées avoient les seuilles jaunes, le pied blanc, & entiè-

rement couchées sur la terre.

Le 9, les électrisées & les non électrisées comme le jour précédent : le 10 & le 11, les non électrisées furent sans vie; & ce ne fut que le 13, le 14 & le 15 que les électrisées annoncèrent une désaillance entière.

Cette observation me rappelle celles que je sis en 1788 sur les petites raves & les pois lupins dont les plants non-électrisés souffreient singulièrement lorsqu'ils étoient privés d'eau, tandis que les électrisés n'annonçoient aucun besoin de cet élement, durant le même tems de privation.

## VINGTIÈME EXPÉRIENCE.

Le 25 avril, j'électrisai trois graines de cosse depuis six heures du matin jusqu'à onze heures du soir, & le lendemain depuis sept heures jusqu'à six heures du soir. A cette heure là je les semai sur du terreau, ainsi que trois autres graines de cassie non électrisées.

Le 6 mai, d'assez bon matin, un des grains de cassie électrisé sortit de terre, un autre à cinq heures du soir du même jour, & le troisième

parut le lendemain avant midi.

Le 8 & le 9, les casses non électrisées se sont levées de terre, & le même jour les casses électrisées avoient douze, neuf, & cinq lignes & demie de hauteur.

Le thermomètre est monté de 15 à 16 degrés & demi dans mon cabinet.

### VINGT-UNIÈME EXPÉRIENCE.

Le 16 avril, je mis sur le tableau magique un grain de baguenaudier d'Erhiopie, je l'y laulai jusqu'au 20. Il eut pendant, tout ce tems quatre mille tours de roue. Je le mis en terre à six heures du soir du 20, ainsi qu'un autre grain de baguenaudier non électrisé.

Le 6 mai, le graîn électrifé fortit de terre bien fain, & il s'est conservé jusqu'au commencement de juin, époque à laquelle je l'abandonnai.

Le 8, le non électrisé parut, & périt presque tout en naissant. Le thermomètre est monté de 15 à 16 degrés & demi.

### VINGT-DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Depuis le 21 avril jusqu'au 24, je donnai six mille tours de roue à six graines de passe-rose que je semai le 24, à cinq heures un quart du soir, & au même moment je temai huit autres graines de passe rose sur le même terreau & dans un vase semblable.

Le 1, le 2 & le 3 mai, tous les passe-roses électrisés sevèrent de terre; & sur huit graines de non électrisées, trois seulement parurent le 4 mai. Dans le cours de la végération les passe-roses électrises ont eu trois & quatre lignes de hauteur de plus que les non électrisés. Les pieds des premiers étoient plus gros que les derniers, & les seuilles des électrises d'un verd dont les non électrises n'approchoient point. Thermomètre comme dans la précédente expérience.

### VINGT-TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Le 23 avri!, j'appliquai l'électricité aux graines de moutarde; & voici les procédés que j'ai employés: je donnai a deux morceaux de liège trois ligues d'épaisseur, un pouce & trois lignes de largeur sur deux pouces de longueur. Je couvris ensuite la partie superficielle de ces deux lièges d'un papier brouillard que j'humectai; après quoi je mis chacun de ces lièges dans un petit vase rempli d'eau, puis je semai une soixantaine de graines de moutarde sur chaque liège; je pliçai un de ces vases sur le tableau magique, & l'autre dans l'endreit le moins éclairé de l'appartement, depuis six heures du soir du 23 jusqu'à neus heures trois quarts, je donnai six cens tours de roue; le 24, l'électrisai depuis cinq heures du matin jusqu'à dix heures du soir, & l'humectai deux sois le liège; j'humectai également les non électrisés. Les 25 & 26, j'électrisai comme le jour précédent, & humectai les graines trois sois chaque jour.

Dans la foirée du 26, à l'aide d'une loupe l'apperçus dix graines de moutarde électrifées qui commençoient à se développer, & une seule des non électrifées.

Le 27, à onze heures du marin, je comptai dix-sept graines de moutarde électrisées bien développées, & quatre seulement des non électrisées,

Le 28, quarante-cinq graines électrisées, & douze des non électrisées. Le 29, il y avoit cinquante-huit graines électrisées & dix-huit des autres.

J'ai omis de dire que le 27, le 28 & le 29, je continuai l'électricité au vase que j'avois placé sur le tableau magique, & que j'humectai les graines électrisées & les non électrisées trois & quatre fois par jour.

Le 30 avril, je mesurai les moutardes électrisées & les non électrisées:

voici les mesures respectives.

| Moutardes électrisées.             | Moutardes non éledrisées.   |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Trois ou quatre des plus élevées 7 | Une feule 8                 |
| Cinq ou six autres $5\frac{1}{2}$  | Cinq ou six autres 4        |
| Le grand nombre 4 ½                | Le grand nombre 3           |
| Une très-petite quantité 3         | Les plus courtes I &        |
|                                    | Le reste à peine développé. |

Le thermomètre est monté de 15 à 16 degrés.

### VINGT-QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Le 7 mai, je répétai certe même expérience, j'électrifai depuis ce jour jusqu'à la fin de l'expérience, & cela depuis sept heures du marin jusqu'à neut heures & demie du foir, je donnai les mêmes soins aux mourardes non électrisées.

Le 9 mai, sur les huit heures du matin, j'apperçus quelques graines de moutarde électrisées qui avoient germé; à onze heures j'en vis aussi

quelques-unes dans le vase non électrisé.

Le 10 mai, au matin, on comptoit vingt-huit graines de moutarde électrifées bien développées, & dix-huit des non élect isees; le soit trente-deux des premières & vingt-six des secondes. Le 11, à six heures du matin, il y avoit sur le lièze du vase électrisé cinquante-deux graines développées, & trente-quatre sur le liège du vase non électrisé. Ce même jour je soumis à la mesure les plants des deux vases.

Moutardes électrifées.

Moutardes non éléctrifées.

| Vingt plants de moutarde | lignes | Vingt plants de moutarde lignes |
|--------------------------|--------|---------------------------------|
| électrisés 6 &           | 7      | non électrisés 4 & 4 ½          |
| Le reste 4 &             | 5      | Le reste 3 & 3 = 2              |

Le thermomètre est monté dans mon cabinet de 15 à 16 degrés & demi.

## VINGT-CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Depuis le 11 mai jusqu'au 14 inclusivement, j'électrisai depuis six heures du matin jusqu'à dix heures du soir, cent soixante graines de moutarde qui reposoient sur un liège humecté comme dans les précé-

### SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARIS.

dentes expériences; cent soixante autres graines de moutarde étoient sur un liège dans un autre vase que je n'électrisai point, & auquel je donnai les mêmes soins qu'à l'autre.

Dans la mit du 12 au 13, quatre graines de moutarde électrisées ont

germé, & deux des non électrifées.

Le 13, après midi, six électrisées & trois non électrisées.

Le 14, je comptai vingt graines électrifées & dix feulement des non électrifees. Le même jour je mesurai ces plants, 1°. depuis le sommet de la tige juiqu'au collet de la racine; 2°. depuis le collet de la racine jusqu'à l'extrémité.

| Moutardes électrifées prifes du fommet de la tige jusqu'à la racine.  Trois ou quatre plants 11  Six autres 8  Quatre autres 5  Le reste 4 & 4 ½ | Moutardes non électrifées prifes du fommet de la tige jusqu'à la racine.  Trois ou quatre plants9  Trois autres6  Deux autres5  Le reste2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moutardes électrifées prifes du collet<br>de la racine jusqu'à l'extremité.                                                                      | Moutardes non électrifées prifes du collet de la racine jusqu'à l'extrémité.                                                              |
| Les quatre premières 9 ½ Plusieurs 7 & 7 ½ Les plus courtes 6                                                                                    | Les quatre premières                                                                                                                      |

Je dois faire observer ici, 1°. que les pieds des moutardes électrisées ont été dans les trois expériences beaucoup plus gros que ceux des non électrisées; 2°. que si on n'apperçoit pas dans cette dernière un développement dans les électrisées aussi prompt que dans les deux précédentes, c'est que sans doute l'électricité a été très soible à raison du vent marin qui a soussilé pendant trois jours de suite. Le thermomètre est monté de 16 à 17 degrés.

### VINGT-SIXIÈME EXPÉRIENCE.

Le 22 avril, je pris cent cinquante vers-à-soie nés le même jour & de la même graine; je les divisai en deux bandes, j'en destinai une à l'électrisation, l'autre resta à la même exposition & eut les mêmes soins que les électrisés. Voici comment je m'y pris pour leur communiquer le sluide électrique: dans leur bas âge je les posois simplement sur le tableau magique, & depuis six heures du matin jusqu'à neuf heures du soir, je les électrisois d'heure en heure de trois ou quatre cens tours de roue: étant devenus plus gros & occupant plus d'espace, je les plaçai sur un gâteau

de poix-réfine qui communiquoit au conducteur par le moyen d'une verge de métal. Je dois observer que je n'ai jamais donné à manger plus de deux sois par jour à mes vers-à-soie élect: sés comme aux non électrisés.

Le 4 juin, j'eus plusieurs cocons de mes vers-à soie électrisés.

Le 5 & le 6, une grande partie étoit occupée à filer, tandis que les

non électrisés n'étoient encore qu'à leur troisième mue.

En 1788, j'eus les mêmes résultats en tentant la même expérience, & j'observai comme cette année-ci, que l'électricité leur donnoit beau-coup de vigueur, de saim, & les préservoit de ces miladies auxquelles étoient fort sujets les non électrisés, lorsque, par exemple, je leur servois à manger des seuilles cueillies dans les tems d'humidité, ou bien après la pluie.

# QUELQUES OBSERVATIONS

Sur l'ancien état de la Hollande, relatives au Mémoire fur cet objet inséré dans le Cahier du mois de Juin 1789;

### Par M. DE REYNIER.

Pendant un assez long tems, que j'ai passé en Hollande, je me suis occupé des traces qui peuvent nous instruire de l'ancien état physique de ce pays. Il me paroissoit intéressant de décider si la mer l'a successivement abandonné; s'il a été arraché de ses eaux par les anciens habitans, ou si les changemens, qui y sont arrivés, ont été produits par les eaux intérieures Ayant été appelé, par mes affaires personnelles, à quitter la Hollande avant que mes recherches eussent été sinies, j'ai donné mes manuscrits sur cet objet, & j'ai perdu de vue les découvertes que je crois avoir faites. Sans doute que je les aurois oubliées pour toujours, si le Mémoire relatif à cet objet, inséré dans le Journal de juin, n'avoit pas sixé mon attention.

L'Auteur de ce Mémoire se décide en faveur de l'opinion qui m'a toujours paru la mieux sondée, que la conformation actuelle des côtes n'a pas sensiblement changé, depuis les plus anciennes époques dont on a des documens; que les principaux changemens ont éré produits par des eaux intérieures; que quelques-uns ont été produits par la main des hommes.

Ces trois points doivent nous occuper successivement.

On trouve plusieurs preuves de fait, que les côtes de la Hollande n'ont pas subs de changemens, puisqu'on trouve encore des ruines dont la date

est connue, & d'autres plus anciennes, qui sont à une si petite distance dans la mer, qu'on peut les appercevoir dans les plus basses marées. Deux de ces monumens sont les plus remarquables : l'un est la tour, que le peuple attribue à Jules-Celar, & qui paroît de construction romaine. que l'on voir encore sous l'eau, sur les côtes de Nord-Hollande, entre les villages d' Catwyk-opzee & de Nordwyk-ovzee. Cette tour est encore vitible dans les marees les plus bailes, & son antiquité n'est pas douteuse. L'autre monument est moins connu, même en Hollande: ce sont les débris d'un temple, dans l'île de Walkeren, l'une de celles de la Zeelan le, piès des villages de Domburg & de West-Capellen, villages connus aussi par les superbes digues que l'on oppose au poids de l'Océan, sur un espace d'une lieue & plus, où les dunes manquent absolument. Ces digues s'étendent très loin au-dessous du niveau de l'eau; on les répare continuellement pendant les batles marées, & leur principale solidité est due à l'espèce de natte dont on les garnit. C'est à l'extrémité de cette digue, que l'on a découvert ces ruines : on en a retiré beaucoup de statues & de bas reli fi avec des inscriptions; ces monumens ont é é déposes dans l'églité de Domburg. J'ai lu les inscriptions : c'étoient des ex voto; les uns, pour obtenir une heureuse navigation; les autres, pour remercier de celle qu'on avoir obtenue. La Déetle de ce remple portoit le nom de Nehalenia, nom absolument inconnu des anriquaires, & qui a exercé leur plume. Ces dérails étoient nécessaires. On peut en conclure que la côte n'a pas sensiblement changé, depuis les premiers siècles de notre ère, puisque la tour, actribuée à Jules Cefar, & qui date d'un tems postérieur, mais très-voisin, est à une pet re distance de la côte actuelle; & pursque le remple de la Déelle Nehalenia, visiblement antérieur à cette tour, est à la même distance. L'Auteur du Mémoire cite; d'après M. des Roches, les roines d'une ville qui existoir du tems d'Adrien; dans l'île de Gorée, qui sont aulli sous le niveau actuel de la mer: ces ruines confirment encore mon opinion, puisque voilà trois ruines, à trois points différens, qui sont à la même distance des côtes. Ainsi elles n'ont pas subt de changemens remarquables, depuis les tems les plus anciens, dont il est fair mention; & si la mer empiète sur les terres, & menace les Pays-Bas, & les dunes qui les environnent, son action est si lenre, que ses effers ne peuvent pas nous inquierer.

Les principaux changemens ont été produits par les eaux intérieures. Un terrein bas, où plusieurs rivières se jettent, est continuellement couvert par les eaux & sorme un marais inabordable, jusqu'au moment où les hommes se policint, y creusent des canaux d'écoulement, y élèvent des digues pour s'opposer à une nouvelle invasion de cet élément, & rendent le pays susceptible de culture. Les Romains nous ont décrit l'érat du pays, lors de leurs premières invasions : il étoit couvert de bois & de marais inabordables; les habitans, endant les grandes eaux, se Tome XXXV, Part. II, 1789, SEPTEMBRE.

retiroient sur des collines factices avec leur bétail; & ces collines existent encore, près des villages & des hameaux, sur-tout en Frise. Les eaux, dans les tems où elles étoient abondantes, couvroient tour le pays : elles se retiroient, dans les autres tems, dans des lacs marécageux, qui ne se desséchoient jamais. Le plus connu de ces lacs, à cause de ton etendue. portoit le nom de lac Flevum : vu son importance, puisqu'on y trouve la première origine du Zuyderzée, j'ai cru important de déterminer sa vérirable position. M. le Marquis de Saint-Simon le place dans le même lieu où se trouve actuellement la partie méridionale du Zuyderzée (1). L'Aweir du Mémoire; inféré dans le Journal de Physique, paroît avoir la même idee (2). Plusieurs circonstances & des observations locales m'ont dérerminé à lui tracer d'autres limites : voyons les norjons qui nous ont ête transmises. & comparbusiles aux observations que j'ai faites. Avant le rieizième fiècle le Zuyderzée n'existoir pas : les côtes de Hollande & de Frie évoient tellement rapprochées, entre Stavoren & Erckhuy sen, qu'on pouvoit t'averfer, 'ur un pont, le filer d'eau qui les séparoit : ce filet d'eau s'élargifloit un peu au-delà, & formoit une rivière marécageule, ou un canal, qui se jettoit au Texel, dans la mer. Cette île tenor à celie de Flieland, & formoit, avec la Frise, un terrein continui Certe masse d'eau n'auroit pas changé, sans une révolution un peu considérable; & cette révolution, produite par des feux souterrains, a été instantanée; nous en trouvous des traces dans les anciennes chroniques (3). Au Roye-Kif, lieu distant de quelques cers pas de Stavoren, on a vu lorur des flammes de la terre, à d'ux époques différentes; l'une, dans les premières années de notre è e; l'autre, dans un tems plus moderne. Au sud-ouest de cer endroir, existoit un châreaur des Comres de Hollande, dont le parc s'évendoir julques près d'Enckhuy sent ce châveau éroit une maison de chaffe. Lan. P. . . Ce terrein fut lengiouri, l'eau couvrit les terres; & depuis ce le lépoque cer endroit fur le plus profond de tout le Zivderzee, & l'est encore actuellement. Alors les eaux quittèrent le lac Fievum', pour le jefter dans ce nouveau bathin; &, s'étendant au delà, elles formerent la partie teptentriorale du Zuvdetzée, qui est un bas tond continu On tronve des traces de cet événement, dans le nom même du Roye-Klif (écueil rouge) qu'il a porté depuis. Il seroit intéressant, que des naturalifles vilitaffent avec soin cer endroit : je l'at seulement vu en pallant'; toujours mes occupations ont mis un obflacle invincible à

<sup>(1)</sup> Guerres des Baraves contre les Romains, introduction.

<sup>(2)</sup> Juin page 4.5.

(3) J'avois fait un Mémoire affez étendu for l'ancien-état de la Hollande; & j'avois indiqué les jources : à mon départ de la Hollande, ce travail étant in sa fait, je le donnai à une perfonne qui n'en a point foit d'usas. S'ie nuis en obient une copie, je donnerai dans la suite, une notice des documens a consulter.

cet examen. Je conseillerois de voir en même-tems l'île d'Urk, située en midt du Roye-Klis : tous les marins que j'ai interrogés, m'ont assuré que c'est un rocher: un sait aussi singulier seroit des plus intéressans, s'il se confirme, & nous osseroit des traces plus certaines de cette révolution. N'ayant jamais pu satistaire le desir que j'avois de voir cette île, je serai dédommagé si quelque naturaliste confirme ou détruit cette assertion. Cette île seroit-elle volcanique? les seux qu'on a vus seroient ils les dernières irruptions d'un ancien volcan? Les eaux auroient-elles rempli les gouffres qui étoient au-dessous, & causé l'ensoncement des terres? Ces

questions ne peuvent se décider que sur les lieux.

Le lac Flevum n'existoit pas dans toute l'étendue du Zuyderzée; il n'en occupoit qu'une très-petite portion, dans la partie la plus méridionale; mais il s'etendoit plus au midi : j'ai cru trouver les anciennes traces de son lit, dans une chaîne de dunes, qui forment une enceinte circulaire, dont le fond est un lit non interrompu de tourbes d'assez mauvaise qualité. Ce lit a depuis deux pouces jusqu'à quatre pieds; il pose sur un lit de fable ferrugineux, &, enfuite, fur du fable blanc à une profondeur considérable: ces tourbes exhalent beaucoup d'air sulfureux : dans les endroits les plus élevés, elles forment des tourbières sèches : en perçant cette couche, en la mêlant avec le fable, on est parvenu à fertiliser quelques portions de cette étendue de pays. La chaîne de dunes, qui paroît avoir environné le lac Flevum, s'érend, dans la direction de Harderwyk, Vorthuysen, Barnwelt, Fede, de Grebbe, Rhenen, Amerongen, Dorn, Voudenberg, Svesdyk. Hilverfum, Naarden. Cette ch îne est par-tout de la même hauteur, de soixante à quatre vingts pieds, excepré vers le Grebbe, où on l'a un peu abaissée, pour rendre la grande route plus praticable, & au Gadt van den Berg (le trou de la montagne), entre Amerongen & Zuyleslein, où elles sont interrompues sur un espace de cent pas ou deux cens pas au plus. Cette gorge est voisine de l'endroit où le Leck se separe du vieux Rhin : le vieux Rhin continue à côtoyer les bords méridionaux de cette chaîne de colline, comme il l'a fait depuis Arnhem; & le Leck va se réunir à l'embouchure de la Meuse. Le tems où le lac Flevum existoit, est de beaucoup antérieur à la formation du Leck, qui doit son origine à un canal creuse par Drusus. A une époque plus ancienne, une partie des eaux du Rhin suivoit le cours actuel du vieux Rhin, & l'autre se jettoit dans le lac Flevum par Ie Gadt van den Berg. Dans les angles rentrans & faitlans des collines, dans la nature toutbeufe de cette gorge, semblable à celle du bassin, & même dans la disposition des terres, des champs qui contournent, depuis le Rhin jusqu'au Gadt van den Berg, & qui tous sont inclinés dans la direction de cer ancien lit, on trouve des faits décisifs en faveur de cette opinion. Cette preuve, que l'état actuel du pays nous offre, Tome XXXV, Part. II, 1789, SEPTEMBRE,

est encore confirmée par le témoignage de Pline & de l'acite, qui assiment que le lac Flevum étoit alimenté par les eaux du Rhin.

L'Assel, qu'on pourroit regarder comme une ancienne embouchure du Rhin, dans le lac Flevum, ett plus moderne. On fait, par le rémorgnage des Instoriens, que les Romains l'ont sait creuser pour dessecher le terrein, à l'est de cette chaîne de collines ou de dunes, qui occupent le centre de la haute Gueldre.

Les autres lacs ou golfes des Provinces-Unies ont tous une origine beaucoup plus moderne. Le Dollarta pris naislance en 1277; son peu de protondeur & ses bords tan jeux rsuccessivement abandonnés & converts pars les eaux; annoucent qu'il doit son origine à une inondation, & non pas à une convulsion, comme le Zuyderzée dont la protondeur est beaucoup plus considérable. L'examen attentif que j'en ai sait air ara convaince de cette différence d'origine. Le Biessous s'est formé en 1721; on cor noît les details de l'inondation à laquelle il doit son origine ason peu de prosondeur l'atteste encore.

2001 de Honde & les autres bras qui féparent les ses de la Zeelande, 2001 entre foit initantanée, l'exiltence

quis n'actuellement.

Je crois pouv it conclure, 1° que les côtes des Provinces-Unies n'ont pas et ange; d'une manière bien fenfible, depuis des plus anciennes époques, dont les chroniques & les historiens parlent; 2° que les changements inférieurs, qui font arrivés, ont été produits par des revolutiors, out par l'érosion lente des eaux intérieures; 3° que les terres, quoique plus couvertes par les eaux, étoient cependant plus considérables dans les tems plus reculés; puisque les îles de la Zelande formoient une masse continue, qui réport au continent & laissoient teulement un passage aux eaux de la Meuse & de l'Escaut; puisque le Zuyderzée & le lac de Haarlem n'existoient pass, & que le lac Fieu in avoit une étendue infiniment moindre; puisqu'ensin le Doliars n'existoir pas, & que les côtes de Frise s'érendoient, jusqu'aux îles qui bor lent le Zuyderzée au nord; 4°, que la formation du Zuyderzée doit sa première origine a des teus so terrains, dont les goussires ont été comblés en partie, & forment, à présent, la partie ia plus prosonde du Zuyderzée.

Un long séjour sur les heux, à pu me metre à même de la sir bien des particularités, qui ont, échappée à l'Auteur du Mémoire intéré dans le Journal de Physique du mois de join : quelques inexactitudes n'altèrent pas la perfection d'un ouvrage, auquel le pre viet je m'empresse de rendre justice. L'amour-propre m'a dit bien des fois, pendant que je crayor nois ceci, qu'il est malheureux de glaner après un homme, qu'il

lattle ift peu de choles à faire.

Paris le 27 Juin 1789.

### RECHERCHES

### SUR LA NATURE DU SEL DE BENJOIN;

Par M. HERMBSTÆDT:

Traduites de l'Allemand (1).

I.

J'OFFRE ici au Public la suire de mes expériences sur les acides végétaux. Je l'avois promise deputs long-tems; mais la position dans laquelle je me trouve, me fatiant un devoir de postposer routes les autres occupations à celles de mon érat, je n'ai pu dégager ma parole, ni poorsuivre mes expériences aussi promptement que je l'aurois desiré. Je relarderois peut-être encore la publication de ces recherches, parce que je souhaiterois les rendre plus complettes, si je ne craignois d'êrre prévenu par quelqu'autre chimiste qui pourroit saire connoître avant moi ses travaux sur le mê ne sujet. C'est pourquoi j'ai cru devoir saire part à mes l'acteurs de mes expériences dans l'état où elles se trouvent, en promettant d'en donner bientôt la continuation.

2.

Quoique le fel de benjoin (fleurs de benjoin) diffère confidérablement des autres acides par la forme de les cristaix, par son goûr & ses autres propriétés, nous en savons cependant assez pour juger que c'est une substance végérale & un sel acide, & qu'amsi c'est avec raison qu'on l'a mis au nombre des acides végéraux

Pour ce qui regarde les principes constituans de ce sel, il parost qu'il est sort composé; son peu de solubilité dans l'eau temble plutôt être l'effet des parties terreules que des parties huileuses qui entrent dans sa

<sup>(</sup>t) Ce Mémoire est tiré des Annales Chimiques de M. Crell, année 1785, dixiome cahler. Les expériences que M. Hermostædi y 14000ste, rapprochent des autres acides végétanx l'acide benzoi que, si peu consu iusqu'à présent; MM. Schéele & Lichtenttein se ont austi occupés de ce sel acide, sur tout se dernier; leurs expériences ont été décrites par l'illustre M. de Morveau à l'article Acide benzonique du Dictionnire de Chimie de l'Encyclogédie par ordre des matières. (Note du Iradusteur.)

composition. Je crois donc pouvoir assurer avec sondement que nous ne connoissons encore rien de la nature de ce sel concret, & qu'il présenteroit peut-être un corps tout différent s'il étoit réduit à l'état de parsaite pureté.

3.

Quoique M. Lichtenstein (Nouv. Découvertes en Chimie, quatrième partie, page 14) ait remarque que l'acide ritreux n'avoit que peu d'action sur le sel de benjoin, je voulus néanmoins m'en servir, parce que je savois par d'autres observations tout le parti qu'on pouvoit tirer de cet acide. Je mis en conséquence une once de sel de benjoin parsaitement pur avec quatre onces d'acide nitreux affinbli, aussi bien pur, dans une cornue à laquelle ayant adapté un récipient, je distillai au seu de lampe. L'acide nitreux passa dans le récipient comme à l'ordinaire; mais il entraîna avec lui de petits cristaux de sel de benjoin, en aiguilles: une partie de ces cristaux s'attacha au col de la cornue.

Vers la fin de l'opération j'apperçus des vapeurs rouges, ce qui me fit conclure, que ce n'étoit qu'au moment où l'acide nitreux acquéroit une concentration fusfisante qu'il commençoit à agir sur ce sel. Lorsque presque tout l'acide eut passé, je remarquai au tond de la cornue une liqueur brune, qui aussi-tôt que la cornue sut retirée du bain de sable, se

convertit en une masse cristalline.

4.

Ayant détaché le récipient, j'y trouvai avec l'acide nitreux quantité de cette matière cristalline que j'avois déjà observée: l'un & l'autre avoient une odeur très-agréable, pareille à celle de l'eau récemment distillée sur des amandes amères. Ce phénomène que M. Westrumb n'a point observé dans ses expériences, me paroît mériter d'être remarqué. Peut-être cette ordeur est-elle propre au benjoin; peut-être doit-elle son origine à l'action de l'acide nitreux sur les parties phlogistiques de cette substance; je ne l'ai cependant pas remarquée en traitant avec l'acide nitreux l'huile essentielle retirée de la résine de benjoin.

5.

Curieux de savoir si la matière cristalline du récipient avoit souffert quelqu'altération, j'en décantai l'acide nitreux, & l'ayant encore lavé avec de l'eau, je vis que cette matière n'étoit que du sel de benjoin extrêmement pur, & qu'elle ne différoit du sel ordinaire de benjoin que par l'odeur qui lui étoit particulière.

6

Sans examiner le résidu de la cornue, je rassemblai dans celle-ci toute la matière cristalline, & y ajoutai une once & demie d'acide nitreux

fumant que j'avois étendu de demi-once d'eau distillée; je procédai de nouveau à la distillation, & j'obtins les mêmes produits que ci-devant. J'en tirai d'abord la contéquence, que l'acide nitreux ne produit que peu d'ester sur le sel de benjoin, & j'inférai de toutes les operations que j'avois sait subir à ce sel, qu'il étoit sort composé; je crus que probablement il v entroit des parties huileuses combinées avec beaucoup de parties terreuses & avec une moindre quantité de parties acides; & je prévis dès sors que toutes ces parties différentes ne pouvoient être sépartees les unes des autres qu'avec beaucoup de dissiculté.

7.

Je mis derechef dans la cornue tout le fluide qui avoir passé dans le récipient, ainsi que les flocons cristallins, & je distillai à un feu de lampe très-doux. L'acide nureux passa bien transparent dans le récipient, & l'on ne vit que pen de flocons nager à sa surface. Après que presque tout l'acide avoit passé, on remarqua dans le col de la cornue des goutres de couleur brune; je changeai aussi tôt de récipient & continuai à distiller. Tout ce qui passa alors étoit fluide, transparent, d'une apparence huileuse, & d'un rouge soncé. J'augmentai la chaleur vers la fin de la distillation en plaçant la cornue sur un autre sourneau, & en l'exposant au seu de charbon jusqu'à ce qu'il ne passât plus rien.

8.

Tout ayant été refroidi, je dérachai les vaisseaux; il y avoit dans la cornue une marière no re, charbonneuse, dans le col, une marière saline, graisseuse, d'un goût très-acide, qui exhalout beaucoup de vapeurs pénétrantes; dans le récipient je trouvai le sluide brun dont s'ai parle ci dessus, qui répandou aussi beaucoup de vapeurs suffocantes, & qui avoit un goût caussique très-acide.

9.

Pour examiner de plus près les produits que je venois d'obtenir, je versai l'acide brun dans un verre séparé : il petor quarre gros deux scrupilles, & exhaloit continuellement des vapeurs suffocantes qui conservoient néammoins reajours une odeur de sel de benjoir. Ayant sait tomber quelques goustes de cet acide dans de l'esu de puirs, elles allèrent au tond en prenant une couleur latteuse & se redissolvèrent à l'instant. Cette liqueur se comporta de même avec l'eau distriblée, l'eau de chaux & la solution d'ann misa que calcaire; elle éroit d'une saveur brûlante, amere & egale en soice à l'acide acéteux sumant.

10.

Avant de continuer l'examen des produits que j'ai obtenus, on me permettra d'expoter mon fentament fur tous ces phenomènes, our me paroulent fort remarquables. Pe ur les exoli pier il me 4e able qu'il faut en chercher la cente dans une vent ible decomposition du fet de benjoin. On fait par les propriétés connues de ce fet & fur-tout par le travait de M. Lichtenstein, qu'il ne fauroit éprouver une chaleur un peu forte sans tevolaribles. M. Lichtenstein par uve more rare par différentes expériences. Ayant versé de ce fet sur du papier & allumé à la fois l'un & l'autre, il ne la roll a point de charbon, il me va que les fleurs de benjoin mités sur des charbons ardens se vaporisoient s'ins s'enslammer. D'après cela, si le fet que j'ai e applové n'avoir pas cré de comporé, il auroit du se subsimer entièrement lorsque j'augmentai la chaleur, ce qui n'eut pas lieu.

#### II.

Porfque d'ailleurs p'ai trouvé dans le récipient une liqueur acide particulière & un réfidu charbonneux dans la corme, il faut nécelfairement que le fel fe foit decompole; & les produis obtenus doivent être regardés comme fes principes conflituais. C'ette decompolition n'a pa provenir que de l'acide nureux, distillé quelquelois sur ce fel. Ces observations martent dejà mon opicion sur la nature très composee du sel de benjoin en datas d'une simple probabilité. Peut-être don-il être regardé comme un sel acide dans lequel la plus grande partie de l'acide se trouve unie à une base terreuse, tandis que l'autre partie est tellement masquée par une substance phlogistique, qu'elle ne sauroit se prese ter comme un acide libre, mais seulement comme une matière sucrée.

On explopaeron affez bien d'après e la pourquoi les combinations que forme le sel de benjoin avec les alkalis, les terres & les métaux sont de comp de sel facilement par les autres act les , ainti que M. Lichtenstein l'i l'ir voir par distrens exemples. En esset, à raison des parties phlogistique, dont il est enveloppé. l'acide de benjoin ne pouvant adhèrer ail et fortement à ses bases, en est teparé par les autres act les , même par les acides vegetaux les plus soibles , à cause que ces acides sont plus puis. Il per it que dans les experiences précedentes, les parties phlogistiques ont été emportées par l'acide nirreux, ce qui a causé une altération dans la composition du sel de benjoin & l'a privé de sa volatilité (1).

<sup>(1)</sup> On peut conclure de ces expériences que l'acide benzoï que ou le sel de benjoin n'est pas un acide livre & pur, mais un sel neutre à base terreuse avec excès d'acide. Cet acide dans son état de pureté, semble être très-soible, parce qu'il ne contient que peu d'oxygène (base de l'air vital), il se rapproche probablement beaucoup de la matière sucrée dent il ne pasoit dissèrer que par un peu plus d'oxigène & plus e oy l'ogene (base da gaz instannat le ). A raison de son peu d'oxigène cet acrie,

12.

# Expériences sur la liqueur acide du Benjoin.

L'acide brut âtre décrit ci-dessus, & 9, & que je nommerai désormais acide du benjoin, contient, à n'en pas douter, encore beaucoup de parties phinginiques; on peut nième le regarder comme un acide empyreumatique. Pour le dephi 9 ftiquer & le parifier, j'en mé ai deux gros avec une once d'acide intreux affibli, & jesposai le niélange dans une comue à un feu de lain, e aitez attif. N'ayant d'abord allunie que deux lampes, il galla de l'acide nitreux foib e, mais parmi cet acide on remarqua dei s le recipient quelques gouttes d'une apparence huileule. Je separat le recipient & en ayant ada, té un autre, je continuai la difhilation au moyen de huit lampes. Le reste de l'acide nitreux paila dans le récipient sans qu'on pût revoir des gouttes pareilles à celles dont je viens de parier. Lorique tout avoir pailé jusqu'à une très-petite quantité, la cornue le fê.a: je la retiral au li-tôt pour la laisser refroidir; le refidu alors le figea & se onnierrit en une maile saline d'un goût amer & très-acide. Arrolé d'eau diffiliee, ce sel s'est dissous par la chaleur & a formé une liqueur acide qui troubla n'abiement l'eau de chaux & la folution d'acète de plomb. Ces phénomènes me paroitsent trèt-remarquables, & je les crois mériter d'être répétés & examinés avec la plus grande attention, car je ne détespère pas de séparer de l'acide tartareux ou saccharin du tel de benjoin.

# 13. Ether de Benjoin.

Pour voir l'effet que produiroit sur l'esprit-de-vin l'acide de benjoin que j'avois obtenu (§. 9), j'en mêlai les deux gros qui me restoient avec pareille quantité d'excellent esprit-de-vin, & lassai reposer le molange pendant quelque jours dans une petite cornue bien sermée. Je ne vis aucun changement en faisant le mêlange, mais lorsqu'après deux j urs j'e uvris la cornue, la liqueur avent dejà acquisillodeur d'an ar des amères. J'a la vai un petit recipient & je commet çat a ditillier à une seule lampe très-s'oble: il passa une liqueur transparente comme de l'eau; elle 5 : accompagnie vets la fin d'une hu se ja mâtre qui formoit les raies sur les parois: lorsque je ne vis plus de ces raies, je séparai le récipient, & je m'assurai que le peu qui passa encore, étoit un acide soible.

dans la classification des acides végétaux, doit être placé avant l'acide tarrareux, c'eil à dire, entre cet acide & la matière sucrée C'est aussi la place que lui assigne M. Westrum o Suivant lui, l'acide bénaosque contient plus de philogostique que l'acide tarrareux. (Note du Traducteur.)

#### 14.

En examinant la liqueur du récipient, il me parut que la partie surnageante la plus claire contenoit beaucoup d'esprit de nitre dulcissé, à en juger seulement par l'odeur; mais la saveur en etoit douce & tenoit quelque chose de celle des amandes ancères; j'en conclus qu'il y avoit aussi de l'acide de benioin dulcissé. En ajoutant de l'eau de chaux, l'huile jaunâtre qui avoit passé reparut & se rassembla à la surface du liquide. Elle éroit du poids d'environ un demi-scrupule, d'une saveur douce, & avoit l'odeur d'amandes amères; elle taissoit sur la langue un goût soiblement brûlant, semblable à celui des sseurs de benjoin.

### 15:

Tous ces phéromènes me portent à conclure que j'ai obtenu un vérit ble ether. Je ne diffimulerai pas qu'on peut m'objecter que cet éther, suivant toure apparence, a eté produit par l'acide nitreux. Il se trouva en effer de l'acide nitreux noêle à l'acide de benjoin, ainsi que le prouve la production de l'esprit de nitre dulcissé. Mais je crois pouvoir avancer que l'huite que j'ai obtenue étoit un véritable éther de benjoin. Comme la quantiré en étoit fort petite, je ne pus faire sur elle d'autre essai que de l'exposer à l'air libre: après une heure, elle n'étoit pas encore evaporée en toraliré. Ce sair, ainsi que la saveur douce & brûlante de certe huile, me fort croite que ce n'étoit pas de l'éther nitreux, qui se séroit évaporé, bien plus promptement. J'examinerai plus attentivement cette substance lorsque j'en aurai préparé une plus grande quantité.

#### T6.

Il me reste à dire un mot du résidu de la dernière distillation. C'étoit une masse brune, visqueuse, mais en si petite quantité qu'il me sur impossible de la soumettre à des essais.

#### 17.

## Expériences sur le résidu terreux.

Je passe actuellement à la description du résidu terreux du §. 8. Il pesoit un gros & demi, sormoir une masse charbonneuse qui adheroit très-sortement au sond de la cornue. Exposé au seu dans un creuset, il répandir une odeur agréable qui se dissipa bientôt. Après que le creuset eut eté entretenu rouge pendant une demi-heure, la terre ne paroislott avoir reçu qu'un léger changement; je laissai le creuset encore pendant une demi-heure, puis l'ayant retiré, je trouvai, après que le rout su restroidi, que quelques portions de terre avoient été vitrissées; elles étoient

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 187

d'un gris de cendres. D'autres de même couleur étoient friables & d'une

saveur foiblement caustique.

Je n'ai pu jusqu'à présent poursuivre plus loin mes recherches sur le sel de benjoin & ses principes constituans. Je me propose même de soumentre toutes les observarions précédentes à un nouvel examen, & d'en décrire les résultats dans un Mémoire qui servira de suite à celui ci. Peur-être serai-je assez heureux pour déterminer d'une manière plus précise les principes de ce sel; alors seulement je croirai avoir rempli mes engagemens envers le Public.

(A.)

# NOUVELLE THÉORIE

Des Sources salées & du Roc salé, appliquée aux Salines du Canton de Berne;

Par M. le Professeur STRUVE:

Extrait du Memoire inséré dans le second volume des Mémoires de la Société des Sciences Physiques de Lausanne (1), par M. DE REYNIER.

ON pense communément que les sources salées doivent leur salure à un roc salé, & plusieurs personnes, en se sondant sur cette opinion, ne regardent pas la recherche du roc salé comme enrièrement imaginaire; d'autres au contraire, sans nier l'existence du roc salé, mettent sa recherche au rang des chimères, parce qu'ils croient qu'il se trouve dans une enceinte trop petite, & trop peu caractérissée pour pouvoir le découvrir sans le plus grand hasard. Si l'on considère la quantité immense de sel qui sort annuellement d'une seule source en partie à pure perte (2), & qu'on observe que l'Atlemagne seule en a plus de trois cens, on sentira que le réservoir qui leur sournit depuis tant de siècles le sel qu'elles charient, doit être immense.

(2) Il se perd annuellement à Arthern plus d'un mulion de livres de sel avec l'eau qu'en laisse couler.

<sup>(</sup>t) M. le Prosesseur Seruve à son retour d'un voyage qu'il a fair par ordre du Gouvernement pour visiter les salines & les mines d'Allemagne & de Hengrie, a donné le Mémoire dont je sais ici l'extrait. Les grands intérêts qui occupent les esprits empêchent de lire les gros livres. Je serai trop heureux si cet extrait sait naître des idées à ceux qui peuvent persectionner nos salines de Franche-Comté, ensuire d'une théorie aussi saine. Note de M. de Reynier.

& doit avoir une grande étendue (1). Si l'on veut consulter les relations qu'on nous a données des différens rocs salés, on verra que les lieux qu'i les récèlent ne sont pas destitués de caractères propres à les reconnoître.

## Local du Roc salé.

Les montagnes se divisent en primitives stratifiées & montagnes d'alluvion, & toutes les observations s'accordent à placer les rocs salés dans les montagnes stratifiées ou de seconde formation. Par-tout on a trouvé le sel dans le roc argileux ou alternant avec lui ou l'ayant pour base. Le sable pur ou réuni par un ciment pour l'ordinaire argileux couvre en plusseurs endroits le roc salé. Le gyps se trouve à côté du sel aussi bien que la pierre calcaire: cette dernière repose sur le roc argileux, & le gyps au-dellous de ce roc.

L'expérience a prouvé que par-tout où l'on a percé plus bas les montagnes à fel pour s'enfoncer dans le roc salé sans les attaquer à contre sens, on a traversé la roche calcaire; au contraire lorsqu'on a attaqué les couches à contre sens, on a rencontré le gyps, parce qu'au lieu d'attaquer le tost du roc salé, on attaque le chevet.

# Local des Sources falées.

Les sources selées habitent aussi les montagnes stratisées, elles sortent du gyps où du roc argileux ou de la pierre calcaire qui le recouvre, quelquetois du grès. Mais quoique nous les voyons sortir de différentes pierres, leur domicile propre c'est le roc argileux.

Le roc argileux est en effet le domicile des sources salées; elles s'y trouvent sous la pierre calcaire compacte, & si dans l'exploitation les circonstances permettent de parvenir à la couche argileuse, elles s'y montrent à découvert.

Comme les eaux salées se trouvent dans cette couche argileuse, il arrivé que dans quelqu'endroit qu'on la perce le même phénomè e a tieu, de manière qu'il est démontré qu'on peut considérer dans les environs des sources salées la couche argileuse comme une espèce de bassin ou de réservoir. Les eaux y sont gênées & pressées par la colonne de l'eau affluente. Aussi dès qu'on ouvre la couche argiteuse, l'eau s'élève à une hauteur considérable, & elle mot te jusqu'à ce que son poids égale la pression qu'elle reçoit; phénon ène qui mal vu a fait croire que les sources venoient pour le plus souvent de bassen haut. Si'on perce à plusseurs endroits la couche, les eaux au bout d'un certain tems remplissent tous. Ies puits au même niveau, & si l' n épuise l'un, les autres au bout d'un.

<sup>(1)</sup> It y a dix-sept cens ans que ces sources salées causo ient des guerres entre les peuplades d'Allemands.

certain tems diminuent, & de plus le degré de falure est chez tous le même lorsque le local est tel que les eaux douces ne peuvent pas y pénérrer; ce qui prouve clairement la communication des sources

falées (1).

Quelques faits paroissent mériter une attention particulière; 1°. les sources salées paroissent venir d'un endroit plus élevé; car par-tout où on creuse des sources elles remontent; 2°. elles sont plus basses que le roc salé des environs; 3°. elles se trouvent presque toujours dans des endroits entourés du moins en partie de rocs gypseux qui forment souvent des bassins; 4°. elles se trouvent souvent le long ou près de quelque rivière, sans doute parce que les ruisseaux qui s'y rendent mettent à découvert les couches qui recouvrent la couche argileuse.

La falure des eaux n'est pas par-tout la même, & dissere suivant que les eaux douces y ont plus ou moins d'accès. Les sources qui sortent de la pierre calcaire, par exemplé, sont ordinairement soibles, parce que les eaux douces qui suivent les couches calcaires s'unissent à l'eau salée. Il en est de même des sources qui se sont jour au travers du sable. C'est sur ces observations sans doute qu'on a posé la loi que plus on perce les couches de terre en prosondeur, plus les sources salées augmentent en

falure.

## Théorie des Sources salées & du Roc salé.

Ce que nous avons exposé plus haut prouve que le roc salé & les eaux salées ont un local analogue & parsaitement semblable. Cette analogie nous conduit d'une manière bien simple à une des plus importantes vérités: c'est que le roc argileux rensermant le selvou le roc salé; ne diffère du roc argileux rensermant les eaux salées, qu'en ce que le dernier est abreuvé d'eau & que le premier ne l'est pas:

Les observations de tous les géologues nous apprennent que les montagnes lecondaires où se trouvent le sel & les eaux selées sont composées de couches qui se saccètent dans un certain ordre. La pierre calcaire compacte repose sur le roc argileux, celle-ci sur le gyps, & celui- i sur le grès auquel succè le le granit, ou immédiatement ou après

d'autres couches internédicires.

Quoque la roche calcaire compacte ait par-tout sous elle un roc argileux, cette argile n'est pas toujours imprégnée de sel : ainsi on peut considérer le roc argileux qui se trouve entre la pierre calcaire & le gyps sous trois états, 1°. comme penetré de sel, 2°. comme imbibé d'eau salée, 3°. comme désalé:

<sup>(1)</sup> Toures les propositions de M. Struve sont appuyées de preuves, soit tirées de ses propres observations, soit tirées de celles d'autres Auteurs: dans cet extrait je nie borne seulement à donner un présis des résultats. Note de M. de Réynier.

D'après les observations il est impossible de considérer le roc argileux salé ou imbibé d'eau salée, autrement qu'une couche d'une étendue plus

ou moins considérable; mais toujours assez grande.

Cette couche étant inclinée comme toutes celles des montagnes stratisées, l'eau des pluies, des neiges, &c. a pénétré dans les endroits découverts des pointes & des coupes des montagnes, & forment des sources salées qui suivent les mêmes loix dans seur formation & seur écoulement que les sources ordinaires qui se forment dans les pierres d'autres espèces (1).

# MÉMOIRE

Sur la Température des Souterrains de l'Observatoire Royal;

Par M. le Comte DE CASSINI.

DE tous les instrumens de la physique moderne le thermomètre est tans doute celui dont l'usage est le p us répandu. Il est simple, à la portée de tout le monde & de toutes soites dobservateurs. Cet instrument a d'ailleurs cela d'invéressant qu'il nous rend compte, pour ainsi dire, de nos sensations, tellement que nous nous en rapportons plutôt à lui qu'à nous-mêmes sur les impressions de chaleur ou de froid que l'aje

& ses vicissitudes nous font éprouver.

C'ett à la Médecine que nous sommes redevables du thermomètre. Sanctorius l'imagina pour reconnoître les divers degrés de chaleur qu'éprouvoient les malades affectés d'une sièvre plus ou moins violente. Nulle invention n'a dans sa naissance la perfection que l'expérience & le tems peuvent seuls lui procurer. Le thermomètre de Sanctorius & même celui que les Académiciens de Florence substituièrent, & qui étoit plus parsait, ne montroient que les variations de température. Ils ne faitoient point connoître le vérirable degré de chaleur & de froid. Il étoit réservé à M. Amontons, Membre de l'Académie des Sciences de Paris, d'établir

<sup>(1)</sup> Le reste da Mémoire de M. Struve contient une application de ses principes aux salines du Gouvernement d'Aigle: il déreuit le système du cylindre qui avoit prévalu depuis M. de Beust, indique les causes qui ont donné lieu à cetre erreur. & offre les moyens de perfectionner une exploitation que la recherche d'un cylindre imaginaire avoit rendue vicieuse. Comme ces applications sont purement locales, j'ai ctu devoir me dispenser de les insérer dans cet extrait. Les personnes qui dessens s'en occuper peuvent les lire dans le Mémoire original. Note de M. de Reynier.

un terme de comparaison, de trouver un point fixe d'où peur partir la graduation du thermomètre, de manière que dans tous les lieux & dans tous les tems on peut mesurer, pour ainsi dire, la force de la chaleur. M. de Réaumur & plusieurs autres savans ont depuis persectionné cet instrument autant peut-être qu'il en est susceptible; car on ne peut se cacher qu'il existe encore dans son principe & dans sa construction bien des sources de petites impersections que l'on a peu d'espérance de pouvoit corriger.

La chaleur de l'eau bouillante, le froid de l'eau dans la congellation, & la température des caves protondes avoient paru d'abord trois termes fixes & constans que la nature offroit aux physiciens pour termes de comparaison propre à fixer l'échelle des degrés de la chaleur & la graduation des thermon è res. Mais un examen approfondi, des expériences délicates ont fait reconnoître depuis que ces expériences n'étoient pas tout-à-fait aussi constantes ni aussi rigoureusement exactes qu'on se l'etoit imaginé. Nous nous bornerons dans ce Mémoire à l'examen de la température des caves, particulièrement de celles des souterrains de l'Observatoire.

Quand on a voulu nier, dit M. de Réaumur (Mém. de l'Acad. 17,0, page 502) » l'exittence & même la possibilité de tout degré de chaleur fixe, on n'a pas penté que les physiciens de Paris en ont un très-commode dans les caves de l'Observatoire. C'est à la vérité un fait bien singulier, & un de ceux qu'on n'auroit pas prévus, que des caves dont la prosondeur n'est pas extrême, & dont la longueur n'est pas excessive; que ces caves, dis-je, renserment un air dont la rempérature est toujours sensiblement la même. Les épreuves qu'on en a faites sont pourtant démonstratives. M. de la Hire a trouvé que dans la plus grande chaleur de nos étés & dans le plus grand froid de 1709, la liqueur du prhermomètre est restée allez constamment sur le même degré ».

De ce passage on seut présumer que M. de Réaumur n'avoit point eu connoissance d'anciennes observations saites par M. Cassini, & qu'il est

très intéressant pour noire objet de rapporter ici.

Dans un dépouillement que j'ai fait des observations méréorologiques de mon arrière-grand-père, confignées dans les registres de l'Observatoire, j'ai trouvé que le 24 septembre 1671, on déposa dans le souterrain de l'Observatoire un the momètre qui y resta en expérience pendant un certain tems. Le lendemain 25, on marqua avec soin la hauteur où se tenoit la liqueur. Pendant tout le mois d'octobre & de novembre on descendit plusieurs sois dans les souterrains, & l'on trouva toujours la liqueur à la même élevation. Mais le 7 décembre elle avoit descendu un peu au-dessous de la marque On sit un nouveau trait, & le 21 du même mois on trouva encore la liqueur au dessous de la nouvelle marque. Mais le premier janvier 1672, elle étoit remontée d'une ligne. (D'après une

nore, que j'ai trouvée sur les registres, j'ai lieu de croire que le thermomètre avoit 'eté construit par M. Maristre.) Voilà les plus anciennes observations sans doute qui aient éte faites sur la tempera ure des souterrains de l'Observatoire. Nous aurions destré qu'elles eussent éte plus multipliées, que la construction du thermomètre, la grandeur de ses divisions, les précautions prises de la part de l'observateur, & bien d'autres circonstances, eussent été indiquées; mais on ne pouvoit prevoir alors tous les objets de recherches qui nous occupent aujourd'hui.

Je ne connois des observations de M. de la Hire que ce que j'en at cité plus hout d'après M. de Réaumur. Je doute qu'il ait fait imprimer

quelque chose dans nos Mémoires sur cet objet.

En 1773, M. Gentil lut à l'Académie un Mémoire contenant des observations intéressantes faires dans les souterrains de l'Observatoire. On y voit qu'au mois d'octobre de l'année 1741, M. Michely marqua avec soin sur un thermomètre à grande division le terme de la température de ces souterrains par deux sils très sins collés sur le tube. Ce même thermomètre remis entre les mains de M. le Gentil par Dom Germain, Chattreux, sur transporté dans les mêmes souterrains le 13 janvier 1776, & descendit d'un demi-degré au-dessous du terme six en 1741.

En 1759, M. le Gentil avoit d'ailleurs déterminé avec un autre ihèrmonètre de M. Michely la température des souterrains de 10 d. . En 1773, il ne la trouva plus que de 9 d. . mais avec un thermomètre du situr la Fond, cette température déterminée dans l'été de 1775 de 9 d. . fe trouva absolument la même le 29 janvier 1776, jour du plus grand

froid de cet hiver rigoureux.

Voilà donc deux observations de M. le Gentil, dont l'une concourt avec celle de M. de la Hire, & nous apprend que dans les tems les plus chauds & dans les plus grands froids la température des caves de l'Observatoire se trouve absolument la même. L'autre, d'accord avec celles de mon arrière-grand-père montre que cette température a paru en certain tems différente & variable de trois quarts de degrés. Ces divers réfultats étoient sans doute bien singuliers & peu faciles à expliquer; mais en Physique avant que de chercher à raisonner sur un fait, l'on doit toujours commencer à le vérifier. Ce n'est point faire injure aux observateurs qui nous ont précédés que de répéter leurs expériences & leurs observations: au contraire si en apportant de nouvelles précautions, en employant des instrumens plus parfaits, on retrouve à-peu-près les mêmes résultats qu'eux, c'est ajourer a leur gloire & donner en même-tems plus d'authenticité à la vérité. Je formai donc le projet de faire sur la température des souterrains de l'Observatoire des observations nombreuses & suivies, de rechercher si les variations étoient réelles, si elles suivoient une certaine loi, & quelle en pouvoir être la quantité. Pour remplir ces différens objets

objets de recherches, il falloit des instrumens plus partairs que ceux qu'on avoit employés jusqu'ici. En effet, en supposant que la variation eût lieu, elle devoit être peu considérable. En conséquence ses mouvemens, c'est-à-dire, les accroissemens & les diminutions ne pouvoient être faitis & déterminés que par un thermomètre très-exact & extrêmement senfible; mais tel cependant que la présence de l'observateur ne le fit point varier trop subitement, & ne rendit pas l'observation physiquement impossible. La construction d'un pareil instrument offroit sans doute trop de difficultés pour être confiée à un simple ouvrier praticien, & peut-être n'aurois-je pu me le procurer tel que je pouvois le desirer, sans les secours & les lumières d'un de mes contrères, M. Lavoisier, qui voulut bien se charger de faire exécuter sous ses yeux le thermomètre dont nous allons donner la description, en indiquant en même-tems les précautions prises pour sa construction & sa graduation. Nous crayons devoir designer ce nouvel instrument sous le nom de Thermomètre de température.

# Description du nouveau Thermomètre de Température.

La glace sondante & l'eau bouillante offrent les deux termes les plus constans & les plus précis que l'on ait encore pu trouver pour la graduation du thermomètre. Mais l'intervalle entre ces deux extrêmes deviendroit trop considérable dans un thermomètre que l'on voudroit rendre trèsfensible, & dont le tube ne pourroit avoir moins de vingt à vingt-quatre pieds de longueur. Or, où trouver un pareil tube assez exactement calibré? & où placer un pareil instrument? Le suif sondant présente un autre terme moins éloigné, puisqu'il ne répond qu'aux environs du trente-deuxième degré. Ce terme, d'après les recherches de M. Lavoisser, paroît même assez constant; mais il n'est pas rigoureusement le même dans toutes les espèces de suif. Il fallut donc en revenir à la glace & à l'eau bouillante, & prendre le parti suivant.

M. Lavoisser construist d'abord un thermomètre à mercure avec un tube bien calibré d'environ vingt pouces de longueur. Les deux termes de la glace fondante & de l'eau bouillante surent déterminés avec le plus grand soin, & marqués sur le tube même par un trait extrêmement sin. Il choiste pour remplir le thermomètre un jour où le baromètre étoit à vingt-huir pouces, & pour éviter que la hauteur de la colonne d'eau dans laquelle on le plongeoit n'augmentât la chaleur de l'eau bouillante dans l'endroit du bain où la boule étoir plongée, il se servit du bain-marie dans lequel le thermomètre pouvoit êrre couché presqu'horisontalement. Ce thermomètre achevé sur fixé sur une bande de glace, & l'intervalle du terme de la congélation à celui de l'eau bouillante sut divisé en quatre-vingts parties par le sieur Richer, qui employa à cette opération une

Tome XXXV, Fart. II, 1739. SEPTEMBRE.

excellente machine à diviser. Passons actuellement à la description du second thermomètre auquel celui-ci ne devoit servir que d'étalon.

On a choisi un matras de deux pouces & demi de diamètre dont on a coupé le col à trois pouces. L'ouverture a été rétrécie à la lampe d'émailleur, & on y a soudé un tube de verre presque capillaire de vingt-deux pouces de longueur. Ce tube avoit été choisi dans un très-grand nombre, & se trouvoit parsaitement calibré. Il a résulté de ces dispositions un gros thermomètre qu'on a empli de mercure très-pur, & l'on a fait bouillir ensuite ce mercure dans la boule même avec beaucoup de précautions. Cette opération délicate achevée, à mesure que le mercure de la boule se responditioné de manière qu'à la température des caves de l'Observatoire, le mercure pût s'élever environ aux deux tiers

de la longueur du tube.

Ce thermomètre construit, il fallut le graduer, & c'étoit le point dissicile. On prit une bande de glace portant d'un côté une division très-exacte en pouces & en lignes contre laquelle on fixa le nouveau thermomètre que l'on plongea dans un bocal, dont on voit la figure, Planche I. On remplit d'eau ce bocal, & on y plongea en même-tems le nouveau thermomèrre-étalon. Comme la boule de ce dernier étoit incomparablement plus petire que l'autre, si l'on avoit fait varier brusquement la température de l'eau du bocal, la marche du gros thermomètre auroit été fort en retard sur celle de l'étalon, & il autoit été impossible d'établir une comparaison entr'eux. Pour éviter cet inconvénient, on a choisi pour opérer, le commencement du printems, saison dans laquelle la température de l'air varie peu dans l'intérieur des maisons. On s'est établi dans un appartement dont les fenêtres étoient constamment fermées. Enfin, pour plus de sûreté on a pris pour établir les comparaisons le tems où les thermomètres n'avoient point varié depuis plus de trois heures. Ces opérations ont rendu l'opération extrêmement longue. Elle a duré six semaines. Au mojen des observations qui ont été multipliées pendant cet intervalle, on est parvenu à connoître avec assez d'exactitude les hauteurs du mercure en pouces & en lignes dans le thermomètre de mercure correspondant aux hauteurs du mercure de degrés en degrés dans le thermomètre-étalon. Le réfultat a été que chaque degré du thermomètre-étalon répondoit à quatre pouces trois lignes du thermomêtre de température ; que le neuvième degré, par exemple, répondoit à douze pouces six lignes, & le dixième à seize pouces neuf lignes, d'après quoi il a été facile de faire sur la bande de glace du thermomêtre de température, une division en degrés & fractions de degrés latérale à celle qui avoit d'abord été faite en pouces & en lignes. L'on voit donc à gauche du tube de notre nouveau thermomètre une échelle en pouces, lignes & quart de ligne, & à droite une autre échelle de degrés

subdivisés chacun en cent parties: & comme chacune de ces parties est à-peu-près de la grandeur d'une demi-ligne; on voit que l'on peut distinguer & estimer très-facilement le demi-centième d'un degré. Ces divisions ont été faites par le même artisse que nous avons cité ci-dessus, & c'est le sieur Mossy qui a été chargé de l'exécution des deux autres parties du thermomètre.

Lorsque le thermomètre de température & son étalon ont été ainsi complettement achevés, on a cru devoir vérifier encore une sois toutes les comparaisons, & l'on a attendu à cet effet les premiers froids de l'automne: alors on s'est étudié de nouveau à mettre les deux thermomètres parsaitement d'accord, ce qui peut s'exécuter avec la plus grande facilité, par le moyen d'une vis de rappel, qui fait monter ou descendre à volonté de quelques lignes la bande de glace qui porte les divisions.

Tels surent les procédés employés par M. Lavoisser pour construire le thermomètre que je lui avois demandé propre à déterminer les plus petites variations de la température des souterrains. Ce sut en cet état qu'il l'apporta à l'Observatoire, le 4 juillet 1783. Il me resse à rendre compte des soins & des précautions que j'ai pris de mon côté pour l'établissement du nouvel instrument.

Etablissement du nouveau Thermomètre. Détermination de la Température des Souterrains & de ses variations pendant deux années.

Je n'avois vu faire qu'avec peine en 1781 une ouverture & une communication des fouterrains de l'Observatoire avec les nouvelles carrières de Paris, présumant bien que l'introduction du nouveau courant d'air changeroit la température. Pour m'en assurer, je descendis le 15 février 1782, un thermomètre à mercure au fond des souterrains, accompagné de M. le Gentil, qui apporta aussi un autre thermomètre à esprit-de-vin, & nous déposames les deux instrumens dans l'endroit reconnu de tout tems pour conserver toujours la même température, & sur la table confacrée depuis cent ans au dépôt & à l'épreuve des thermomètres. De retour au même lieu, le landemain nous trouvâmes nos deux instrumens parfaitement d'accord; mais ils ne marquoient que 7 d. : pour la température des souterrains, au lieu de 9! qu'elle étoit jadis, ce qui confirma pleinement mes soupçons. Très taché d'avoir perdu un tern e précieux de comparaison pour les thermomètres, & desirant de le recouvrer, je pris le parti de faire boucher en maconnerie épaille toutes les avenues qui aboutissoient à la table des thermomètres, excepté une entièrement opposée à la nouvelle ouverture, & que je fis sermer d'une bonne porte; ce qui me procura un valte cabinet souterrain en galerie de cent pieds de longueur, six pieds de largeur & huit pieds de hauteur, à laquelle communiquent encore trois autres caveaux en cul-de-sac Tome XXXV, Part. II, 1789. SEPTEMBRE.

creusés dans la pierre d'environ dix pieds quarrés sur huit d'élévation, destinés à recevoir des boussoles & divers autres instrumens propres à des observations de plusieurs genres, que je me proposois de faire depuis long-tems. On voit donc que la grandeur de mon cabinet souterrain qui renterme un très-grand volume d'air le met à l'abri de l'effet de la présence des observateurs; néanmoins j'ai toujours l'attention de n'entrer jamais que seul dans cet endroit, tenant à la main une très-petite bougie de lanterne de poche, & peu capable en conséquence d'échausser l'atmosphère; ensin, de ne rester que le tems nécessaire pour saire l'observation, c'ess-à-dire, deux minutes au plus.

Au fond du cabinet, & en face de l'ancienne table des thermomètres, j'ai fair élever un pilier ou pied-destal isolé pour supporter le thermomètre de température avec son bocal, & procurer la facilité de tourner autour & d'observer la hauteur du mercure en plaçant une bougie à une certaine

distance derrière la glace qui porte les divisions.

Dans les premières observations que je sis aussi-tôt que le nouveau thermomètre eut été établi, j'éprouvai que malgré l'étendue de mon cabinet souterrain, la présence de trois personnes à la fois faisoit au bout de cinq minutes élever le mercure de près de deux centièmes de degré dans le thermomètre de température. Voyant cette sensibilité, je jugeai qu'il étoit indispensable de plonger le nouvel instrument dans un milieu qui le garantit des variations subites & étrangères de la température locale: en conséquence je remplis le bocal d'un sable de grès très-fin & très-sec qui enveloppe la boule & même le tube du thermomètre jusqu'au septième degré, c'est-à-dire, jusqu'à huit pouces seulement du terme où se soutient le mercure dans les souterrains, & j'éprouvai alors que la demeure de deux observateurs pendant huit à dix minutes ne causoit plus aucune variation dans la hauteur du mercure. Assuré de cela, je ne m'occupai plus que des moyens de faire les observations avec toute la précisson & la délicatesse que comportoit l'instrument. J'avois remarqué que quoique le tube sût avantageusement placé sur la glace par rapport aux divisions qui écoient fort distinctes, néanmoins la dissérente position de l'œil pouvoit faire estimer la hauteur du mercure d'un quart de ligne plus ou moins iorre. Je sis d'abord adapter des petits microscapes à mes thermomètres, principalement pour diriger le rayon visuel perpendiculairement, mais je sus bientôt obligé de renoncer à cet équipage assez embarrassant, qui d'abord alongeoit l'observation, mettoit dans le cas de porter les mains sur le thermomètre & de s'en approcher de trèsprès. En outre l'humidité ternissoit tellement les verres qu'il étoit quelquetois impossible de vien distinguer. Je sus donc obligé de renoncer à ces microscopes, & après différens essais, je me bornai à me servir tout simplement de la surface platte du porte-microscope qui étant perpendiculaire au tube, dirige parfaitement le rayon visuel & fait éviter toute

parallaxe. Avant de descendre dans les souterrains pour saire l'observation de la température, j'ai toujours soin de marquer la hauteur d' thermomètre & du baromètre extérieurs placés dans mes cabinets d'observation à environ cent cinq pieds plus élevés que le sond des souterrains où se trouve placé le thermomètre de température & son étalon, que j'observe toujours tous deux en même-tems. Mais ce dernier sut cassé au bout de quelques mois entre les mains d'un de mes consrères qui en avoit eu besoin, & me l'avoit demandé le 23 sévrier 1784. Passons actuellement aux observations.

Ce n'est qu'à l'époque du 5 août 1783, qu'ayant bien pris toutes les précautions requises & arrêté une manière sixe, constante d'observer, je puis commencer à donner mes observations sur la température des souterrains de l'Observatoire comme les plus exactes qu'il m'ait été possible de saire. On en trouvera un tableau à la fin de ce Mémoire. La fatigue de ces sortes d'observations pour chacune desquelles il saut monter deux cens dix marches, ne m'a pas permis de les multiplier autant peut-être qu'on eût pu le desirer. Je crois cependant en avoir sussifiamment lait pour établir les résultats suivans qui méritent quelqu'attention.

1°. La température absolue des souterrains de l'Observatoire au commencement d'août 1783, s'est trouvée, sclon mes nouveaux thermomètres, de 9 degrés un dixième, ou plus exactement de 9 degrés 9 centièmes, la plus sorte chaleur pendant ce mois étant de 20 degrés à un thermomètre exposé à l'air libre. Ce résultatest à-peu-près le même que ce qu'avoit trouvé M. le Gentil pendant l'été de 1775. Nous avons vu plus haut qu'avec un thermomètre de M. la Fond il avoit déterminé cette température de 9 degrés :

2°. Dans les derniers jours de janvier de l'année 1734, le thermonètre exposé à l'air libre descendit de 20 degrés au-dessons de la glace. Mon thermomètre de température observé le 3 sevier suivant ne marquoit encore que 9 degrés 12 centièmes, c'est-à-dire, qu'il se trouvoit à 3 centièmes près sur le même point au même degré qu'au mois d'août précédent, quoique la différence du chaud au froid dans cet intervalle de tems eux été de 30 degrés. Ce résultat vient à l'appui des observations de M. de la Hire citées par M. de Réaumur, & sembleroit consirmer la conclusion qu'il en a tirée, que la température des souterrains ne varioit point sensiblement, puisque dans les plus grandes chaleurs & dans les plus grands froids cette température se retrouve toujours sensiblement la même.

3°. Dans les quinze derniers jours de mai qui fut le mois le plus chaud de l'année 1784, les thermon ètres extérieurs ayant monté jusqu'à 21 degrés, la température des souterrains revint à 9 degrés 9 centièmes, même point précisément où elle s'étoit trouvée au mois d'août 1783; ce qui donne une diminution de 3 centièmes dans la hauteur du mercure au

fond des souterrains, tandis qu'à l'air extérieur le mercure s'étoir élevé à la hauteur de 31 degrés & demi. Nous avons vu dans l'article précédent que pareillement le mercure dans les souterrains étoit monté de 3 centièmes pendant qu'à l'air extérieur il descendoit de 30 degrés. Cette observation faite avec soin, répétée & confirmée dans trois saisons con-

fécutives, offre fans doute un phénomène fort fingulier.

4°. La température des souterrains qui s'étoit trouvée à 3 centièmes près la même aux trois époques d'août 1783, de janvier & de mai 1784, c'est-à-dire, dans les jours les plus chauds comme dans les jours les plus froids, a éprouvé dans les tems intermédiaires des variations beaucoup plus confidérables. En effet, à la fin d'août 1783, le thermomètre de température marquoit 9 degrés 6 centièmes; à la fin d'octobre 9 degrés II centièmes & demi; le 21 décembre 9 degrés 12 centièmes un tiers. Pour décider la question si la température du souterrain éroit variable, il ne suffisoit donc pas de l'observer, comme a fait M. de la Hire dans les tems les plus chauds & les plus froids de l'année, ce qui méritoit encore d'être remarqué.

Tels furent les premiers réfultats de mes observations dans l'intervalle du mois d'août 1783 au mois de juillet de l'année suivante. Frappé surtout de voir s'élever le mercure dans les caves tandis qu'il s'abaissoit à l'air extérieur, je fis dans la suite une attention particulière à ce phénomêne, & en continuant mes observations, je le vis de plus en plus se confirmer. En effet, dans les mois de juin & de juillet 1784, qui furent moins chauds que le mois de mai, mon thermomètre souterrain s'éleva à 9 degrés 14 centiòmes. L'automne vint: il continua son ascension & même avec une marche plus rapide & plus progressive que celle qu'il avoit eue l'année précédente. Enfin, dans les plus grands froids de l'hiver de cette année 1785, il s'est élevé jusqu'à 9 degrés 23 centièmes.

Je m'attendois à le voir redescendre dans le cours du printems. Mais depuis le premier jour de mai jusqu'aux derniers jours de juin, malgré l'inégalité de la température, il s'est toujours soutenu de 9 degrés 26 à 28 centièmes. C'est le plus haut que je l'ai vu depuis deux ans ; le plus bas à 9 degrés 6 centièmes. La variation dans le cours des deux années a donc été de 22 centièmes, c'est-à-dire, d'un cinquième de degré; ce qui donne la température moyenne de 9 degrés 16 centièmes, ou environ

o degrés un fixième.

J'ai rassemblé dans la Table suivante toutes les observations dont je ne viens ici que donner un résumé. On y verra le tableau circonstancié de la marche & des variations du thermomètre de température dans les fouterrains pendant l'espace d'environ deux années. Je ne chercherai point à expliquer ce qu'elles offrent de singulier: je crois seulement pouvoir soupconner qu'un cause particulière & indépendante de l'état de l'atmosphère extérieure agit & participe aux variations du thermoniètre sou-

# SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS.

terrain qui paroissent n'avoir point de véritable correspondance avec celles du thermomètre exposé à l'air libre. Mais attendons de nouvelles observations: bornons-nous à ressembler les sairs, à amasser des matériaux. En se pressant de conclure on ne sait souvent que mettre l'erreur à la place de la vérité, & reculer les progrès des sciences physiques au lieu de les avancer.

| Dates des observat.                                        | Thermo-<br>mètre de<br>températ.<br>placé dans<br>les fou-<br>terrains.<br>Degr. cent. | Thermom. extérieur.  Degr. dix.                                     | Remarques particulières.                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aoûr 5 6 7 8 9 10 11 12 A minuit. 14                       | 9 9 8 1 9 7 4 9 7 4 9 9 6 9 6 9 6                                                      | 18,0<br>20,1<br>18,1<br>18,5<br>17,0<br>20,1<br>14,4<br>12,7<br>8,6 | La chaleur a été forte dans les trois premiers jours de ce mois. Le thermomètre extérieur a monté le 2 & le 3 jusqu'à 25 degrés 9 ½.  Il y a eu plusieurs jours d'orages. |
| A 7 heures du foir.                                        | 9 6<br>9 6 8<br>6 6                                                                    | 11,4                                                                | Le 21 & le 22, le thermomètre<br>étoit à 20 degrés à 2 heures après<br>midi.                                                                                              |
| Sept. I A 10 heures du matin. A 4 heures après midi. 19 24 | 9 6;<br>9 6,0<br>9 6                                                                   | 15,6<br>17,5<br>16,8<br>12,7                                        | La température pendant ce mois<br>a été généralement assez douce.<br>Tems assez beau, peu de jours de<br>pluie.<br>Beau tems les jours précédens &<br>suivans.            |

| Dates des observat.                    | Thermo-<br>mètre de<br>températur.<br>placé dans<br>les sou-<br>terrains. | Thermom.                                         | Remarques particulières.                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1783.                                  | Degr. cent.                                                               | Degr. dix.                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Octobr. 1<br>10<br>15<br>21            | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                     | 13,5<br>9,6<br>10,9                              | Les 6,7 & 8, il est tombé assez<br>de pluie.<br>Brouillard fort humide & épais le<br>17 & le 18.<br>Le vent pendant ce mois a beau-<br>coup tenu la partie d'est.                    |
| Nov. 1                                 | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                    | 9,8                                              | Beau tems : les vents tiennent la partie de l'est. Beau tems le reste du mois à l'exception du 17 au 21, pluvieux.                                                                   |
| Décem. 4                               | 9 12 12                                                                   | , .4,0                                           | Pendant presque tout le mois les vents dans la partie de l'est.  Le 16 à midi le thermomètre à                                                                                       |
| 18                                     | 9 12 3                                                                    | 1,4                                              | Le 29 le thermomètre extérieur à midi est à 7,8 au-dessous de la glace.                                                                                                              |
| 21                                     | 9 12 1                                                                    | - 0,2                                            | Neige considérable le 28.  A minuit le thermomètre exté-                                                                                                                             |
| 30                                     | 9 11                                                                      | - 10,1                                           | rieur à —15,2.  Le ciel se couvre dans la nuit du 30 au 31. Le 31 matin grande neige. Après midi le dégelse déclare.                                                                 |
| 1784.<br>Janv. 1<br>4<br>8<br>24<br>30 | 9 II 1/2 9 II 1/2 9 II 1/2 9 II 1/2 9 IO 9 IO 9 IO                        | -+ 5,0<br>3,7<br>1,5<br>- 0,3<br>- 8,0<br>- 10,0 | Grande pluie presque toute la journée le 2: le soir brouislard épais.  La gelée reprend du 5 au 16.  Dégel le 16. Il neige fréquentment du 17 au 24.  Du 24 su 31, il neige souvent. |

| Dates des                                | Thermo-<br>mêtre de<br>températur.<br>placé dans<br>les fou-<br>terrains. | Thermom.   | Remarques particulières.                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1734.                                    | Degr. cent.                                                               | Degr. dix. | ·                                                                                                                                               |  |
| Février 3                                | 9 12                                                                      | 1,5        | Un peu de neige le matin. Tems superbe à midi.                                                                                                  |  |
| Ú                                        | 98                                                                        | 0,4        | Da 3 au 11, il neige presque tous les jours.                                                                                                    |  |
| 23                                       | 9 10                                                                      | 6,6        | Gelée assez forte du 12 au 21. Le                                                                                                               |  |
| -                                        |                                                                           |            | thermomètre extérieur est descendu<br>le 14 jusqu'à 6 degrés au-dessous de<br>la glace. Dégel très-décidé le 22.                                |  |
| Mars I                                   | 9 10                                                                      | 2,5        | Tems superbe le dernier jour de                                                                                                                 |  |
| 5                                        | 9 10                                                                      | 10,9       | février & les premiers jours de mars.                                                                                                           |  |
| Avril 19                                 | 9 7 5                                                                     | ε,7        | Fems vilain & neige les trois pre-<br>miers jours d'avuil ainfi que le 12.<br>Pluie, grêle affez fréquente. & de<br>grands vents.               |  |
| Mai 2                                    | 9 7 4.                                                                    | 10,5       | Tems superbe depuis le 1 mai jus-<br>qu'au 17, à l'exception des 11 & 12.<br>Les 8, 10 & 16 le thermomètre<br>extérieur à midi monte à 19 degr. |  |
| 17                                       | 9 8 1/2                                                                   | 21         | Grande chaleur depuis le 16 jul-<br>qu'au 27.                                                                                                   |  |
| 25                                       | 9 9                                                                       | 21,2       |                                                                                                                                                 |  |
| 31                                       | 9 9                                                                       | 21,4       | Très-chaud les 30 & 31.                                                                                                                         |  |
| Juin 1                                   | 9 9 1/2                                                                   | 1,8,1      | Grand vent de nord-est les pre-<br>miers jours de juin.                                                                                         |  |
| 5.                                       | 9 10                                                                      | 19,4       | Orage le 6.                                                                                                                                     |  |
| 10                                       | 9 11                                                                      | 17,2       | Pluie & vent considérable toute la                                                                                                              |  |
| 25                                       | 9 11 1/2                                                                  | 13,7       | journée, assez beau tems, mais très-<br>grands vents du 10 au 21: du 22 au                                                                      |  |
|                                          |                                                                           |            | 25 beaucoup de pluie.                                                                                                                           |  |
| 27                                       | 9 12                                                                      | 14,0       | Tems pluvieux; grand vent.                                                                                                                      |  |
| Tome XXXV, Part. II, 1789. SEPTEMBRE. Cc |                                                                           |            |                                                                                                                                                 |  |

| Dates des.                           | Thermo-<br>metre de<br>températur.<br>placé dans<br>les fou-<br>terrains. | Thermom.<br>extérieur. | Remarques particulières:                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1784.                                | Degr. cent.                                                               | Degr. dix.             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juillet.<br>8<br>9<br>19<br>21<br>28 | 9 13<br>9 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>9 14<br>9 14<br>9 14          | 14,4<br>18,6<br>16,2   | Fort beau les premiers jours. Tems très-pluvieux & grand vent de sud du 8 au 10 jusqu'à midi. Assez beau tems du 11 au 19. Grande pluie, grand vent. Très-belle aurore boréale le 25.                                                   |
| Août 3                               | 9 15                                                                      | 21                     | Assez beau tems les derniers jours de juillet & les premiers jours d'août.  Le reste du mois a été très-pluvieux: beaucoup de vent. Il n'y a eu de chaleur que du 12 au 17. Ce mois est celui de l'année où il est tombé le plus d'eau. |
| Septembre.                           | 9 18                                                                      | 16,3                   | Fort beau tems & assez chaud les premiers jours du mois. Le 9 à midi le thermomètre ertérieur étoit à 20,1 degré.  Le tems continue d'être beau jusqu'au 19. Mais il est pluvieux le reste du mois.                                     |
| Octobre.                             |                                                                           |                        | Les vents de nord-estrègnent assez constamment pendant les deux tiers de ce mois. Le thermomètre extérieur ne descend au-dessous du terme de la glace que le 26, marquant à 7 heures du matin — 0,7.                                    |
| Novembre 21                          | 9 21                                                                      | 3,8                    | Tems couvert & fréquens brouil-<br>lards pendant les deux tiers de ce<br>mois. Le thermomètre extérieur se<br>soutient au-dessus du terme de la<br>glace.<br>Fréquens brouillards le reste du<br>mois.                                  |

| JOR LHIST. WATORELLE ET LES ARTS. 203 |                                                                           |               |                                                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Dates des observat.                   | Thermo-<br>mêtre de<br>températur.<br>placé dans<br>les fou-<br>terrains. | Thermom.      | Remarques partivulières.                                                                                  |  |  |  |
| 1784.   Degr. cent.   Degr. dix.      |                                                                           |               |                                                                                                           |  |  |  |
| Décembre.                             |                                                                           |               | Du 9 au 10 il tombe beaucoup de                                                                           |  |  |  |
| 10                                    | 9 20                                                                      | 0,3           | neige.                                                                                                    |  |  |  |
| 11                                    | 9 21                                                                      | <b>—</b> 0,6  | Neige abondante le 12.<br>Il tombe un peu de neige les 17                                                 |  |  |  |
| 16                                    | 9 21                                                                      | <b>—</b> 3,3  | & 18.                                                                                                     |  |  |  |
| 17                                    | 9 21                                                                      | <b>—</b> 4, I | Gelée assez forte le 26.                                                                                  |  |  |  |
| 20                                    | 9 21                                                                      | + 2,I         | A 8 heures du matin le thermo-                                                                            |  |  |  |
| 28                                    | . 9. 22                                                                   | - 3,0         | mètre étoit à — 4,9.<br>Depuis le 23 jusqu'à la fin du mois<br>les vents ont tenu la partie de l'est.     |  |  |  |
| 1785.                                 |                                                                           |               | 1                                                                                                         |  |  |  |
| Janvier 1                             | 9 21 1/8                                                                  | 3,6           | Il dégèle depuis le 30 décembre.<br>Le dégel continue jusqu'au 24. Le                                     |  |  |  |
| 3                                     | 9 211                                                                     | 7,0           | thermomètre extérieur ne descend<br>au-dessous de la glace que les 11, 12,                                |  |  |  |
|                                       |                                                                           |               | 13, & pas plus bas que 3 degrés.                                                                          |  |  |  |
| 24                                    | 9 221                                                                     | 0,7           | Brouillard.<br>Point de gelée dans le reste du                                                            |  |  |  |
|                                       |                                                                           |               | mois. Neige le 31.                                                                                        |  |  |  |
| Février 10                            | 9 53                                                                      | 4,2           | Il tombe beaucoup de neige dans                                                                           |  |  |  |
|                                       |                                                                           |               | les huit premiers jours du mois.                                                                          |  |  |  |
| 22                                    | $^{-9}21\frac{1}{2}$                                                      | 2,5           | Neige considérable les 20, 21,<br>22. Froid modéré.                                                       |  |  |  |
| 28                                    | 9 23                                                                      | <b>—</b> 5,2  | Dégel le 24.<br>Tems superbe. Vent violent de                                                             |  |  |  |
| A 9 heur. du foir.                    | đ                                                                         | <b>—</b> 7,5  | nord-est pendant tout le mois. Jusqu'à ce jour le thermomètre extérieur n'étoit pas descendu plus bas que |  |  |  |

|         | placé dans<br>les sou-<br>terrains. | Thermom.  | Remarques particulières.                                              |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|         | Degr. cent.                         | Degr. dix |                                                                       |
| Mars 1  | 9 2 1 5                             | - 5,0     | A 6 heures du matin le thermo-<br>mètre extérieur étoit à — 8,7. Le   |
| 18      | 9, 23 3/4                           | 4,2       | lendemain 2 2/8 heur, du matin, il<br>n'étoit plus qu'à 0,8 d.        |
| 21      | 9 23 1/2                            | 63        | Pendant ce mois les vents tiennent                                    |
| 23      | 19 25 10                            | 2,3.      | la partie de l'est & sont assez sorts.                                |
| 25      | 9 25                                | 4,5       | Aurore boréale le 22 au foir.                                         |
| 30_     | 9.24                                | I,0_      | Neige affez forte les 25 & 28.                                        |
| Avril 4 | 9 21 1                              | 10,8      | Neige le 3 après midi.                                                |
| 17      | 9.25 10                             | 17,4      |                                                                       |
| 25      | $92;\frac{1}{12}$                   | 14,3      | Beau tems fec & chaud. Les vents                                      |
| 28,     | 9 25                                | 1 2,9     | Idans la partie de l'est.                                             |
| Mai 5   | 9 26                                | 18,048    | Les caves font fort sèches.<br>Le tems très-beau & constant.          |
| 16      | 9 26 1                              | 15,7      | Beau tems & grande fécheresse                                         |
| 26      | $9 \ 26\frac{3}{4}$                 | , 18,3    | pendant tout ce mois. Il pleut dans les derniers jours du             |
| 31      | 9 26 4                              | 17,0      | mois.                                                                 |
| Juin 14 | 9 27 10                             | 18,3      | l tombe de l'eau dans les huit<br>premiers jours de juin.             |
| 22      | 9 27 3                              | 13,0      | Il fair chaud jusqu'au 17-& très-<br>fec. Ensuire le vent constamment |
| 29      | 9 28                                | 21,6      | lau nerd & froid.                                                     |

# EXPLICATION DE LA FIGURE, Planche I.

A. Boule, du thermomètre.

M PaTube da thermomètre soudé en M au col du matras.

P. Olive pour recevoir le mercure quand il fait chaud.

I Bande de glace sur laquelle est gravée la graduation.

G Cadre de cutvre jaune qui maintient la bande de glace.

B Grille pour garantir la boule des chocs extérieurs,

L Bocal de verre dans lequel est le thermomètre.

CC Demi-cadre de cuivre fixé au cadre du thermomètre.

DF Tringle de laiton servant de support. E Agraffes pour suspendre le thermomètre.

K Vis de rappel pour faire monter ou descendre la bande de glace.

# RÉPONSE

# DU DOCTEUR GODART,

A la Lettre aux Auteurs du Journal de Physique de M. Jules-Henri Pott, de Lausanne, au sujet de la Glace qui se forme au sond de l'Eau.

Vous avez, Monsieur, la modestie de ne vouloir paroître qu'un pigmée, & cependant vous venez de combattre avec des monstres marins épouvantables; car, on peut appeler ainsi des glaces d'un volume énorme, produites à 18 brasses ou 108 pieds bas dans la mer; & ce phénomène auroit assurément de quoi dérouter vos géans ou savans Physiciens, qui nient la congélation du fond des rivières, si cette profondeur même ne d. posoit contre la prétendue origine de ces glaces : comment, en effet, croire qu'elles aient pris naissance dans des abimes pareils, après que j'ai démontré, par des expériences irréfragables, faites dans notre rivière, que le thermomètre Réaumur, quelque froid qu'il faise, ne buisse jamais au-dessous de 0, des qu'il est conche dans l'eau à une prosondeur qui excède l'épaisseur de le glace de la superficie: que 6 à 7 degrés de froid, qui en produsser sur l'eau courante environ: 2 de pouce ne gelent pas l'eau d'une bouteille plongée seulement à un pouce : qu'une autre boureille mise à troppieds bas dans notre canal, a réfillé à l'horrible froid de 19 - degré: sous o qu'il sie à Vervier, le dernier jour de l'année 1783, ainsi qu'il est rapporté dans ma dissertation insérée dans le second témestre des nouveaux mémoires de l'Académie de Dijon, année 1784, & sur quoi l'on peut aussi consulter ma lettre aux rédacteurs de l'esprit de journaux, dans le volume du mois d'août 1786?

Ces faits, réunis à quantité d'autres, qui sont à life dans lésdites pièces, me retiennent, Monsieur, dans mon opinion, malgré les témoignages respectables du contraire que vous produisez dans la lettre par laquelle vous invitez les Physiciens qui ne trouveront pas vos observations décisives, à vous en faire part, par la voie de ce

journal; & c'est, Monsieur, ce qui m'engage à vous adresser les réflexions qui se sont présentées à mon esprit, en lisant votre analyse détaillée du mémoire de M. Brauns, Bailli, à Wilamsbourg.

Ce Savant débute par l'autorité du célèbre Hales, qui a vu, sur la surface d'une rivière, de la glace d'un tiers de pouce d'épaisseur, & en même-tems une autre glace d'environ un demi-pouce attachée dans les bords à la première, mais qui s'en séparoit de plus en plus à proportion que l'eau devenoit prosonde.

Ce fait, que j'ai aussi observé, s'explique par le bouzin, qui, accroché à l'angle que la glace supérieure forme avec le terrein, reçoit de nouveaux accroissemens par celui que la rivière continue à charrier, lequel est laminé & abaissé ou incliné par le courant.

M. Brauns avance ensuite que l'expérience de l'abbé Nollet avec le tonneau désoncé, ne prouve rien; que depuis le tems où la rivière étoit gelée, le degré de froid pouvoit avoir diminué au fond de l'eau.

Que fait ici le supposé changement de température, dès que la Seine continuoit à charier du bouzin, & qu'il ne s'agissoit que de savoir s'il venoit du fond du sleuve, ou s'il ne faisoit qu'en raser la superficie sous la glace? Or, l'expérience de ce sameux maître décide qu'il ne venoit pas du sond, puisque, dans ce cas, il n'auroit pu en épuiser le tonneau.

On observe d'ailleurs, poursuit M. Brauns, qu'il ne se forme plus de glace au fond de l'eau dès que le fleuve est entièrement gelé à la

Superficie.

Cela prouve, Monsieur, que les glaces du fond des rivières reçoivent leurs élémens de la superficie : que dès que la surface congelée arrête le bouzin, il ne s'engendre plus de glace dans les creux des fonds, malgré que le froid soit devenu plus âpre; malgré que l'eau qui coule sous la glace soit également froide, si pas davantage, vu la continuation, les progrès de la gelée, malgré ensin que celle qui stagne dans les creux du sond soit plus tranquille, plus en repos qu'auparavant, puisqu'elle est alors à l'abri des vents.

Vient l'explication du même Hales, de la formation des glaces au fond de la rivière, par le transport de l'eau refroidie à la superficie, & son repos au fond, & la preuve du fair, par le falissement de la

J'admets, avec ce profond Physicien, que, dans les eaux courantes & dans celles battues par les vents, le mélange des parties refroidies à la superficie, avec celles du fond, que l'exposition successive à l'air de chaque molécule de la masse, que le mouvement intestin dont elle est agitée, doivent en rendre la température sensiblement uniforme; celle de l'eau bouillante d'une marmite sur le seu, est aussi par

cette cause à-peu-près égale par-tout; or, cela étant, qu'a-t-on besoin, pour prouver la formation des glaces sur le lit des rivières, d'aller en détacher des montagnes au sond des absmes? Il sussit, vu cette égalité de température d'ensoncer une bouteille pleine d'eau, à quelques pieds, & de la garantir du bouzin s'il y en a; car, dans ce cas, l'eau de la bouteille doit se congeler, quel que soit son lieu d'immersson, prosond ou superficiel; c'est cependant ce qui n'arrive pas, ainsi qu'il conste de mes expériences.

Quant à la preuve du fait déduite du salissement, j'observe que le repos étant plus complet entre les mousses, les cailloutages & dans les pores de la vase, que dans l'eau du fond restée libre, la congellation doit être plus forte dans ces premiers endroits que dans le second; par conséquent, si la chose est à la manière expliquée par Hales, ce seroit la glace de l'eau libre qui donneroit de la substance plutôt que d'en recevoir du fond, vu sur-tout que l'on convient de part & d'autre que la surface inférieure de ces glaces est d'un tissu cellulaire spongieux, & n'a pas le même poli, la même dureté que l'autre. Il en est, sans doute, à cet égard, dans le fond des eaux comme sur la furface de la terre. Qu'on frotte donc un morceau de glace garnie inférieurement de bouzin contre un terrein gelé, & si celui-ci donne du sien à la glace, je me rends; mais je suis bien assuré que cette glace, loin de se charger d'un sable endurci par la gelée, y laissera tout son bouzin. Les corps étrangers attachés au-dessous des glaces, disent donc précisément le contraire de ce que l'on veut; car ces glacons se chargent parce qu'il ne gèle pas au fond, & ne s'en ameubleroient pas s'il y geloit.

Cette réponse satisfait également, Monsseur, à tous les saits accumulés dans votre sette; car, il s'en suit que ni les ancres perdues en été, ni les grosses pierres auxquelles sont attachés des signaux par de lourdes chaînes, ni celles qui ont été ensoncées pour garantir les digues, ni le ponton qui avoit coulé bas au sond du Leek, ni les bûches des slottes trop pesantes, ni ensin les amas de morceaux de granit, &c. ne pourroient être soulevés, transportés par la légéreté spécifique de la glace, si le sond des rivières étoit gelé. Tous ces événemens sont l'effet du bouzin plus léger que l'eau, qui s'attache à tout ce qu'il rencontre, & de l'état non glacé du lieu où cette rencontre se sait.

Enfin, ce qui prouve qu'il ne gèle pas au fond des rivières, c'est le peu de stabilité des piles de glace qu'on y apperçoit, & qui se laissent renverser par le courant, à la moindre augmentation de son volume ou de sa vitesse; c'est la facilité avec laquelle des masses considérables s'en laissent détacher, & cela, parce que ces glaces ne sont en grande partie, que du bouzin engagé dans le cailloutage & les pierres, sans

adhérence, sans soudure quelconque, ainsi que je m'en suis assuré, en tassant avec une aiguille remuer des galets du fond de notre rivière, dans leurs châtons, le en coupant la glace jusqu'au-delà du grand diamètre des cailloux, qui alors n'opposoient point la moindre résistance à leur extraction, s'échappoient même de leurs châtons dès qu'on inclinoit assez la pièce dans le sens propre à faire agir seur gravitation par l'ouverture.

Je viens presentement aux expériences par lesquelles Brauns prétend

prouver la thèle;

Ce font i°, deux vales de bois remplis d'eau; on fait passer sur la superficie de l'un un courant perpétuel d'eau & pas sur l'autre : le premier gèle à son sond & point à sa surface; le contraire arrive au second.

Le mouvement que donnoit le courant à la superficie en empêchoit le gel. L'eau, qui, en se débordant se geloit au pied du vase, communiquoit un froid suffisant à son sond pour y geler l'eau. Le second vase n'offre que ce qui est ordinaire.

2°. Une croute de glace s'est formée au fond d'un vase d'étain, tandis

que l'eau supérieure est restée liquide.

Le soleil avoit peut être échaussé l'eau supérieure pendant le jour,

& le vent donnoit dessus pendant la nuit.

3°. M. Brauns a vu le fond extérieur du bateau qui lui servoit à passer l'Elbe, incrusté de globules glaciales de la grosseur d'un pois, & entendu des pôcheurs se plaindre de ce qu'au lieu de poissons, leurs filets ne rapportoient que des glaçons.

Cela est l'effet du bouzin qui s'attache à tout ce qu'il ren-

contre.

4°. Il a vu ces mêmes globules s'élever du fond de l'eau.

M. Brauns a bien de bons yeux pour voir jusqu'au fond de l'Elbe, dans un tems qu'il est rempli de ces globules d'une quantité assez considérable pour sormer des glaçons nouveaux sur sa surface.

5°. Un bâtiment qui tiroit beaucoup d'eau, ayant le vent favorable; traversa dans sa course rapide un banc de glace avec un bruit extraordinaire, comme s'il avoit roulé sur une couche de grenaille de

fer.

Preuve que les glaces du fond des rivières ne sont que des fragmens amoncelés au hasard, sans presque aucune adhérence entre eux, & qu'ils ne forment pas une seule & unique glace, comme cela seroit, si elles étoient le produit d'une eau stagnante gelée au sond.

6°. Des corbeilles à prendre des anguilles, plongées dans le sens du courant à plus de vingt pieds de profondeur le matin, & qui reparoissent d'elles-mêmes à midi, incruttées extérieurement de globules diaphanes

diaphanes & remplies de petits plateaux de glace posés en croix les

uns sur les autres, ne disent autre chose que la rencontre du bouzin, son infinuation à droite, à gauche & à dos par les mailles des cor-

beilles & la conservation de sa légéreté spécifique.

7. M. Brauns a remarqué que dans les plus grands froids, le vase no. I, dont la surface étoit tranquille geloit en même-tems à la surface & au fond, tandis que l'eau du milieu restoit liquide, & que ces deux glaces différoient.

Cette expérience ayant été répétée dans les trois rigoureux hivers de 17:4, 1785 & 1785, il n'est pas permis d'en douter, mais l'on savoit déjà que l'air froid qui entoure un vase, refroidit ce qu'il

contient.

S°. La feconde glace que M. Brauns a vue, avoit été formée par la réunion des glaçons flottans que le fleuve avoit continué à charrier la première glace formée.

. 9°. Enfin ce que les expériences multipliées de M. Brauns apprennent, c'est que le bouzin s'accroche & adhère aux corps raboteux de

préférence aux polis.

J'abandonne les conséquences que ce savant déduit de ses observations, pour m'en tenir à celle de ma lettre aux rédacteurs de l'esprit des journaux, qui est que les glaces de toute espece sont produites à l'air par le froid & le contact immédiat ou presque immédiat de l'atmosphère.

# LETTRE

# M. MICHEL fils,

# A M. DE BONDY,

SUR UNE MACHINE PNEUMATIQUE.

# Monsieur;

Depuis long-tems je travaille à une machine pneumatique. Elle est finie depuis six mois: le mercure que j'attendois de Suède est tombé au fond de la mer, & j'en attends de nouveau qui n'étant pas encore arrivé, m'a empêché de vous envoyer la description & la réussite de la machine.

Jugez de ma surprise en voyant le Journal de Physique de mai 1789, Tome XXXV, Part. II, 1789. SEPTEMBRE.

de trouver à la page 335 la description de ce que j'ai sait avec beaucoup de peine (il est vrai que la même idée n'admettoit pas de dissérence dans l'exécution). Je laisse à M. Cazalet toute la gloire de cette découverte; je ne demande que de la partager, & je peux prouver que la description que vous trouverez ci-jointe est dans les mains de M. le Chevalier de la Chabeaussiere, Inspecteur des mines de Baigori, depuis plus d'une année, ainsi qu'un Négociant de Bayonne à qui j'en ai fait part il y a plus longtens. Je voudrois, s'il étoit possible, ne pas perdre ma part de cette découverte: c'est pourquoi je vous prie de faire insérer dans le même Journal la description suivante.

Description d'une nouvelle Machine pneumatique, par M. MICHEL fils.

La platine A & le robinet B sont absolument semblables à ceux des machines appelées à étrilles; mais ils doivent être de ser. A la place du corps de pompe on adoptera une seconde platine a de six pouces de diamètre qui sera cimentée exactement à un récipient à gouleau C. A son gouleau sera ajussé un tube de verre D de trente-deux pouces de longueur & de trois ou quatre lignes de diamètre.

G est une espèce de cuvette de baromètre, dont la sorme est arbitraire; pourvu que l'on se ménage les moyens d'y adapter une clef de robinet. H représente l'anneau de cette clef, qui est percée d'un trou transversal & d'un second qui communique au centre pour faciliter l'introduction & l'évacuation du mercure. Au-dessus de ce robinet s'élève un second tube E terminé en entonnoir & assez long pour arriver au centre du robinet B.

La clef H tournée de manière à laisser entrer le mercure dans l'intérieur & le robinet B ouvert, si on verse du mercure dans l'entonnoir, & empsira bientôt la cuvette, le tube D, le récipient c, & ensin il arrivera au robiner B (si on en a mis assez pour qu'il y ait niveau entre les deux colonnes). Changeant la situation du robinet, on verra sortir le mercure par l'orisice I, & il en sortira autant qu'il y en a de trop pour équilibrer à la pesanteur de l'atmosphère relativement au degré de vuide. Si les récipiens sont égaux, le mercure descendra à quatorze pouces, & l'air se rarésiera de moitié. En recommençant toujours, on patviendra, je crois, à faire le vuide autant parsait qu'il peut l'être.

Une échelle de baromètre à côté du tube servira d'éprouvette.

J'ai l'honneur d'être, &c.

A l'Hôtel de la Monnoie de Bayonne, ce 15 Juin 1789.



# OBSERVATIONS

Sur le Mémoire de M. PANSERON, relativement à la construzion des Planchers;

Par M. BONNIN, Ingénieur-Architecte à Marseille.

Lorsque les erreurs ne portent que sur des objets de pure curiosité; il est assez indifférent qu'elles se propagent; mais lorsqu'elles intéressent essentiellement la société & qu'elles exposent l'homme à des dangers, il est important d'en arrêter le cours : je crois même qu'il n'est pas permis à celui qui les apperçoit, de garder le silence à cet égard.

J'avois oui parler du moyen dont se sert M. Panseron pour armer les poutres d'une grande longueur & je l'avois trouvé fort ingénieux, mais j'ignorois entièrement la puissance qu'il lui attribue. Le mémoire qu'il a publié à ce sujet m'étant parvenu, je me hâte de montrer au public les risques que je pense qu'il y auroit à courir en mettant inconsidérément en pratique la méthode qu'il propose. Lorsque M. Panseron dirigera lui-même l'armature des poutres, ces risques diminueront, sans doute, parce qu'il choissra du fer de la meilleure qualité & qu'il le sera sorger avec soin : mais il n'en sera pas de même dans les provinces où ces sortes d'ouvrages sont pour l'ordinaire àbandonnés à des ouvriers de qui on ne peut attendre tout au plus qu'une routine aveugle de leur art.

Le mémoire de M. Panseron porte sur trois exagérations capitales; la première est relative à la ténacité du ser; la seconde à la force du bois; & la troissème à l'action de la charge sur l'un & sur

l'autre.

1°. La ténacité des fers varie à raison de leurs différentes qualités, & la ténacité du même ser varie encore suivant la manière dont il est forgé. Ainsi lorsqu'on emploie le fer dans les bâtimens, on ne doit érablir de calcul que sur la ténacité moyenne de ce métal; encore seroit-il prudent de ne le faire agir qu'avec la moitié de son énergie, afin de prévenir des erreurs dont les suites peuvent être sunesses. Le fer de Berry n'étant point répanda par-tout, M. Panseron ne devoit compter que sur la ténacité du ser ordinaire, qui est de 398 livres par ligne quarrée, & cela avec d'autant plus de raison que le meilleur fer peut se dénaturer à la sorge par la mauvaise qualité du charbon dont on se sert dans différentes provinces: d'ailleurs il n'est pas indis-

Tome XXXV, Part. II, 1789, SEPTEMBRE. Dd 2

férent de faire entrer en considération la durée de la tension du ser; car; un tirant pourroit résister un jour à une charge donnée & ne pas y résister un mois. Pour faire mieux sentir la nécessité d'être circonspect dans l'emploi du ser, je vais rapporter un fait arrivé sur du ser d'un

très-gros échantillon.

M. de Buffon, pour faire ses expériences sur la force des bois, avoit fait construire un équipage, soutenu par une boucle, composée de deux branches de fer de 18 2 lignes en quarré, & de 13 pouces de longueur. Cette boucle, après avoir servi à une longue suite d'expériences, cassa sous le poids de 28000. Les branches cédèrent toutes les deux à-la-fois & n'offrirent rien dans leur fracture qui pût y avoir donné lieu : or, 696 lignes de fer n'ayant supporté que 28000, on ne devroit en conclure sa ténacité que de 49 livres au lieu de 398, c'est-à-dire, dix fois moindre. M. de Buston, surpris d'une si grande disproportion, sit saire une seconde boucle, pareille à la première, & celle-ci cassa sons la charge de 28450 livres; il est à remarquer qu'un fil de fer d'une ligne avoit porté 495 livres. On cessera d'être étonné de ces disserens effets, si on résléchit sur les différens états où se trouve le ser dans sa fabrication. A chaque sois qu'il reçoit une chauffe & qu'il passe sous le martinet, il acquiert, il est vrai, un degré de pureté de plus; ses parties métalliques se rapprochent à melure que le soufre s'en sépare, & sa ténacité augmente; mais le nombre de ces opérations pour l'amener à son dernier point de perfection est borné, & si on continue à le forger, il perd & se dénature. Il est vrai encore que le fer plat étant frappé plus souvent & plus constamment sur le même plan & offrant moins d'obstacles à l'issue des matières étrangères par son peu d'épaisseur, doit être plus nerveux que le fer en barreau; mais aussi, si le fer en barreau peut gagner à la forge, le fer plat ne peut qu'y perdre, & c'est en effet ce que j'ai observé fréquemment dans les endroits où les ouvriers se servent de charbon très-sulfureux, parce que le fer est de tous les métaux celui qui a le plus d'assinité avec le foufre; le fer chaussé au blanc de soudure s'en charge de nouveau & devient aigre & cassant dans cette partie : c'est même par une suite de cette raison qu'une même barre n'est point du même nerf dans toute sa longueur en sortant de la fabrique. D'après cela je pense que M. Panseron auroit dû recommander de n'employer que du charbon de bois ou du charbon de terre épuré pour forger ses armatures.

Ce que je viens de dire peut aider à rendre raison de la ténacité plus grande du fil de ser. On peut l'attribuer à l'action de la filière, qui communique au métal une chaleur qui fait sur lui l'effet du seu, sans entraîner comme lui rien d'étranger; qui l'écrouit en même-tems en lui donnant une plus grande densité, & applique plus intimement

les parries métalliques les unes fur les autres en les allongeant par une violente pression. Il semble donc que l'on ne devroit compter que 40 livres de rélistance par ligne quarrée de fer sans nerf; car, dans les expériences de M. de Buffon 696 lignes n'ont supporté que 2000. Cependant, comme du fer nerveux, ainsi que le remarque le même M. de Buffon, est au moins cinq fois plus tenace, on pourroit porter le tirage du ser de gros échantillon jusqu'à 200 livres, si on est assuré de sa qualité. Il seroit imprudent, je crois, d'aller au-delà, malgré l'expérience de M. Panseron, qui a fait supporter un effort d'un millier à une ligne de fer de Berry, bien choisi & travaillé avec le soin que l'on peut donner à cette dimension, mais qu'il est impossible d'apporter à celles qui sont beaucoup plus grandes.

2°. M. Panseron n'a point allez sait attention aux principes sur lesquels est fondée la théorie de la résistance des solides; il ne s'est pas rappelé que la règle de Galilée, vraie par rapport aux solides supposés inflexibles, ne doit être appliquée qu'avec restriction aux solides élastiques, tels que les bois dont une partie des fibres resoule sur elle-môme, tandis que l'autre s'alonge en siéchissant sous le fardeau qui tend à les rompre. La règle de la résistance, en raison composée de la raison directe de la largeur & du quarré de la hauteur, & de la raison inverse de la longueur, s'éloigne d'autant plus de la vérité, que les pièces sont plus-longues; en effet, une pièce finiroit par casser sous son propre poids, des qu'elle seroit parvenue à une longueur déterminée, telle que l'adhérence de ses fibres ne fit plus équilibre à la résultante de son poids au milieu de sa longueur.

A la page 6 de son mémoire, M. Panseron dit que d'après l'expérience qu'a faite M. Belidor, il est démonrré qu'un morceau de bois de 3 pieds de longueur & de 6 pouces d'équarissage a porté 6,200

livres avant que de rompre.

M. Belidor n'a point fait d'expériences sur des pièces de 6 pouces. Il conclut seulement leur force d'après une pièce d'un pouce en quarré & de 3 pieds de longueur. Cette pièce, non engagée, ayant porté réellement 185 livres, il suppose qu'engagée elle porteroit 300 livres, & par une suite de cette supposition, il suppose encore qu'une pièce de même longueur & de 6 pouces d'équarissage en porteroit 64800; mais les expériences en petit ne font point une induction suffisante pour déterminer les résultats des expériences en grand.

Pour avoir quelque chose de plus fixe sur cet article, comparons les différences que trouve M. de Buston entre les rélissances théoriques & les rélistances effectives. Des barreaux de 12 & de 18 pouces, de 2 & de 3 pieds de longueur, sur un pouce d'équarissage portent 765, 500, 369, 230 livres, au lieu de 765, 510, 382 & 255 livres, qui sont les valeurs théoriques que l'on trouveroit par les principes

du levier. D'après ces expériences il paroît que l'on pourroit, sans erreur considérable, conclure la vérité de la règle de Gasilée; mais il en est bien autrement en grand. Deux solives de 10 & de 20 pieds de longueur sur 6 pouces d'équarissage porterent 11250 & 4950 livres, au lieu de 12312 & de 5572. Deux autres de même longueur & de 8 pouces d'équarissage porterent 27750 & 11487 livres, au lieu de 29184 & de 13209 qu'elles auroient dû porter en calculant leur résistance comparativement à celle de solives de 5 pouces d'équarissage. Par une induction semblable, une solive de 3 pieds sur 6 pouces qui devroit porter 46464 livres, nè portera que 44216, au lieu de 64800 que suppose M. Panseron, sur la soi de M. Belidor, qui ne la mérite pas plus sur cet article que sur ceux de la poussée des terres

& de la dépense des orifices.

A la page 7, M. Panseron ajoute qu'il est facile de concevoir qu'un morceau de bois bombé doit avoir autant de force qu'un morceau de bois droit qui auroit la même grosseur, y compris le bombement. Ainsi une pièce de plat de 14 sur 9 pouces & bombée de 4 1 pouces, doit avoir la même force que si elle avoit 14 pouces sur 13 1 d'équarissage. J'avoue que je ne trouve point cela si facile à concevoir; & en examinant l'effet des charges sur les bois, conformément à l'hypothèse de Bernouilly, je ne conçois pas quelle résistance peuvent taire des fibres qui n'existent point. Mais je conçois à merveille comment la pièce bombée acquerra la résistance qu'elle n'a pas, aux dépens de la stabilité des murs dans lesquels elle sera scellée. Si M. Panseron étoit persuadé de la vérité de son assertion, à quoi bon ses armatutes en ser, puisque son plancher ne pèse que 7500 sur chaque demipoutre, & qu'avec la force qu'il leur suppose, elles pourroient porter un poids vingt fois plus considérable, uniformément répandu sur leur longueur.

3°. On a vu plus haut quelle défiance il faut avoir sur la ténacité du ser quand il est soumis à un effort d'une durée illimitée; cette défiance ne diminuera sûrement pas lorsque j'aurai montré combien M. Panseron me paroît loin de compte dans son calcul : il dit que d'après l'expérience, deux barres de 18 lignes sur 3 supporteront 216000, fardeau qu'on ne donnera jamais à porter à un plancher de 30 pieds; & plus loin, les demi-poutres bombées & armées de ser supporteront donc, sans casser, un poids de 363600 livres, ou 181800 livres

chacune.

En consultant seulement les premiers élémens de la méchanique, ce calcul semble prodigieusement exagéré. Si la demi-poutre n'étoit point armée, non-seulement elle se redresseroit, mais elle se courberoit encore en contre-bas; ainsi, sans porter aucun poids, elle agit sur les tirants avec une énergie égale à la moitié du sien qui est à-peu-près

de 820 livres. Le poids du plancher étant évalué 30000, chaque poutre n'en portera que 7500, dont l'effet au milieu se réduit à 3750, & l'effort total par conséquent à 4570 livres; de plus les tirants peuvent être considérés comme la diagonale A B du parallélogramme A O B D, planche II, sig. 11; l'épaisseur C O de la pièce x v n z seroit la moitié de l'autre diagonale, en supposant même, ce qui n'est pas possible physiquement, que sa résistance puisse s'opérer dans le seul point O; alors les deux moitiés de la longueur de cette pièce peuvent être regardées comme les deux côtés A O, O B par le moyen desquels le poids se décompose pour agir sur les fers A B : cela posé, prenons la diagonale O D de 18 pouces pour représenter le poids P, qui est de 4570 livres; l'action qui en résultera pour rompre les tirants sera exprimée par la première diagonale, qui est de 30 pieds ou de 360 pouces. Nous aurons donc, par les principes de la décomposition des forces, en nommant A cette action :

18:360:4570: A = 91400.

Or, si pour 4570 livres effectives, les sers sont un effort de 91400 livres, que seroit-ce si on plaçoit réellement sur la pièce 181800 livres, qui sont la charge sixée par M. Panseron? Il en résulteroit alors un effort de 3686000 livres: au milieu d'une poutre armée de la sorte, le poids d'un seul homme de 150 livres agit sur les tirants comme

un poids de 3000 livres qui les tireroit sur leur longueur.

On voit par-là le danger que l'on court d'être écrase sous de pareils planchers, ce qui arriveroit infailliblement, si la plus grande partie de l'effort que fait la pièce pour se redresser en tirant sur les fers, n'étoit vaincue par la stabilité des murs, par sa résistance virtuelle pour plier dans ses scellemens, & par l'arboutement des solives d'encheverrure contre les murs de refent; or, ce n'est là qu'une force précaire, qui est même dans le cas de trouver des oppositions de la part des voisins, parce que les murs mitoyens ne doivent recevoir aucun effort latéral. Néanmoins on doit des éloges à M. Panseron; car, en rectifiant ses calculs, ses moyens, comme l'a très-bien jugé l'Académie d'Architecture de Paris, peuvent être employés avec succès dans plusieurs circonstances. Mais, dans ce cas, on doit donner plus de force aux tirants & apporter la plus grande attention à ce que le ser ne soit point dénaturé à la sorge lorsque l'on sera les coudes & les mentonnets. Il seroit bon de se servir pour cela, ainsi que je l'ai déjà dit, de charbon de bois ou de charbon de terre sinon épuré, du moins contenant plus de bitume que de foufre.

Voilà les réflexions que j'ai cru devoir présenter sur un objet qui intéresse la sûreté publique. J'ai, sur ce sejet, des mémoires plus étendus; comme ils sont destinés à saire un jour partie d'un ouvrage important, relatif à la science de l'Architecte, je prie M. Panseron,

ou d'autres, de me communiquer leurs lumières à cet égard, parce qu'il est possible que je me trompe; j'en serai d'autant plus reconnoissant, qu'ils éclaireront le public en m'instruisant.

5 Juillet 1789.

### OBSERVATIONS

Sur différentes espèces de Galènes auriferes :

Extrait d'un Mémoire lu à l'Academie, par M. SAGE.

L'A mine de plomb sussures, connue sous le nom de galène, est toujours composée d'environ 67 livres de plomb, de 24 livres de terre calcaire, de 9 à 10 livres de sousses, mais en outre, le plomb recèle toujours plus ou moins d'argent & quelquesois de l'or dans diverses proportions.

J'ai essayé dernièrement une galène des environs d'Aulns, dans les Pyrénées, qui a produit 60 livres de plomb par quintal de minéral & 3 onces d'argent par quintal de plomb. Ayant fait le départ de ce bouton, j'ai trouvé de l'or au fond du matras, en assez grande

quantité pour mériter le départ en grand.

L'or & l'argent natif se trouvent quelquesois avoir pour gangue du spath calcaire & de la galène, comme le prouve le morceau qui est dans le cabinet de l'Ecole Royale des Mines; cette riche mine vient de Sibérie; elle contient près d'un tiers d'or natif mêlé d'argent.

Ayant voulu pulvériser cette galène aurisere de Sibérie, l'or s'est

rassemblé sous le pilon en masse ductile.

J'ai coupellé cet or mêlé d'argent, le bouton de retour m'a fait

connoître qu'il s'y trouvoit un sixième d'alliage.

J'ai reconnu par la quartation & le départ, que cet or natif contenoit trois dixièmes d'argent puisque les dix grains d'or natif, résultats de douze grains qui avoient été coupellés, n'ont laissé, après le départ, qu'un cornet d'or de sept grains.



# EXPÉRIENCES

### SUR LA PLATINE;

Par M. THOMAS WILLIS, Chimiste à l'Hermitage à Londres.

J'OFFRE les expériences suivantes au Public, asin de pousser plus loin les recherches sur les propriétés de ce métal extraordinaire, & en rendant le moyen de le sondre plus connu, cela peut conduire peut-être d'autres personnes à poursuivre l'objet assez loin pour découvrir les moyens de le rendre malléable.

L'apparence du succès dans les deux premières expériences de M. Nowell m'engagea à essayer les procédés suivans: j'espère qu'ils seront décrits si clairement, que tous ceux qui sont exercés aux opérations ordinaires de tusion pourront les répéter promptement & avec facilité; je ne connois presque rien de ce qui a été sait dans les autres pays, ne l'ayant appris que par des relations contradictoires, & ce que j'ai pu connoître jusqu'ici ne m'a été d'aucune utilité.

Les expériences ont été conduites avec autant d'exactitude qu'elles sont décrites, & plusieurs personnes dignes de soi & très-versées dans la chimie, les ont généralement suivies. Les gravités spécifiques ont été prises par M. Cavallo, excepté dans les cas où il est dit autrement.

La platine étant d'un grand prix à Londres, cela m'a empêché de faire beaucoup plus d'opérations, mais j'espère que celles-ci seront reçues d'une manière satisfaisante.

Espérant parvenir à rendre la platine malléable, je me propose de faire d'autres expériences, aussi-tôt que je pourrai m'en procurer une

certaine quantité à un prix railonnable.

Expériences sur la fusion de la Platine.

# PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

M. Nowell mêla une once de platine avec un flux de nitre, de fable & de borax, & après l'avoir exposée pendant trois heures à un degré de seu considérable dans un sourneau à vent, on apperçut des signes de suson dans la masse en général, & l'on distinguoit dans différentes parties du flux vitreux quelques globules plus grands que je ne les avois vus avant la suson; & les plus considérables étoient vers le milieu, & vers la partie supérieure de la masse; & la suson étoit beaucoup moins apparente dans le fond.

Tome XXXV, Part. II, 1789. SEPTEMBRE.

#### SECONDE EXPÉRIENCE.

En examinant le produit ci-dessus, il me vint dans l'idée, que si l'on metroit un lit de charbon en poudre au sond du creutet à la hauteur de la quatrième partie, & que s'on y plaçât ensuite la platine, &c. alors elle éprouveroit une chaleur plus grande. En conséquence je priai M. Nowell de mêler une once de platine avec une demi-once de nitre, & demi-once de verre ph sphorique, de mettre ce mêlange dans le creuset sur lit de charbon & de s'exposer au seu pendant trois heures; c'est ce qu'il sit, & il obtint une portion de platine complettement sondue qui pesoit environ un gros, & en outre plusieurs autres plus petites.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Comme j'avois fait plusieurs rentatives sans succès, pour sondre la platine par elle-même, je résolus d'essayer si je pourrois la sondre en lui mêlant une once de borax, sans mettre du charbon au sond du creuset; mais après trois heures de seu, je n'obtins point de susion, il n'y avoir seulement qu'agglutination, & ce n'étoit que vers la partie supérieure de la masse que l'on appercevoit de petits globules.

### QUATRIÈME ÉXPÉRIENCE.

J'ai pulvétifé la masse agglutinée de la dernière expérience, & j'y ai mêlé un gros d'alkali du tartre, deux gros de borax en poudre, & un gros de charbon en poudre; & ayant mis ce mêlange sur un lit de charbon en poudre, je l'ai exposé au t-u pendant trois heures: par ce moyen j'ai obtenu une susion parsaite de toute la platine, & je n'ai eu qu'un demigros de perte sur l'once employée.

La graviré spécifique qui en a eté prise, s'est trouvée de 15 353. Je l'ai envoyée à plusieurs polisseurs & lapidaires; mais elle étoit d'une telle dureré, qu'elle absînioir leurs outils. Elle n'a point reçu un beau poli, elle est beaucoup plus pâle que l'acier, & elle n'est pas tout-à fait aussi

blanche que l'argent.

### Cinquième Expérience.

J'ai mêlé une once de platine en grains avec un gros d'alkali du tartre, deux gros de borax en poudre & un gros de poudre de charbon, & j'ai mis ce mêlange dans le creufet fur une couche de poudre de charbon; & comme j'avois observé quelques indices d'un commencement de susion, quand le creuset avoit été tenu au seu plus d'une demi-heure, je l'y ai laillé une heure & demie; ce qui m'a procuré une susion partaite: la masse sondue étoit en deux parties, & j'ai perdu dans certe susion un demi-gros de platine. Je n'avois pas gardé la totalité du charbon; mais

#### SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 219

Le celui que j'avois confervé j'en ai téparé près de vingt grains de platine non fondue, que j'ai supposé avoir été trop éloignée de l'action du seu pour être sondue. La gravité specifique de la piatine sondue dans cette expérience étoit de 16,8.

#### Sixième Expérience.

J'ai enveloppé une once de platine dans un morceau de papier blanc; pour évirer d'en perdre, & je l'at placés sur un lit de charbon en poudre, j'ai aussi recouvert le papier de poudre de charbon, & en deux heures j'ai obtenu une parsaite susion, n'ayant perdu que peu de grains du métal : la pesanteur spécifique de cette platine fondue étoit de 15,704. La différence des gravités entre la platine de cette expérience, & celle de la première, peut probablement provenir de quelques cavités dans cette dernière, d'autant que j'ai depuis observé plusieurs cavités dans les morceaux que j'ai fondus; celui de la quatrième expérience n'a point été brisé.

Les surfaces des sussons saires à l'aide des slux, sont plus claires que celles où la platine a été sondue seule; & cela par des raisons évidentes, savoir, parce que le métal dans le dernier cas se trouve presse plus inégalement sur sa surface.

#### SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

Deux onces de platine ont été fondues d'après ce dernier procédé en deux heures, avec peu de perte de poids: le docteur Pearson assissint à cette opération, & en esset plusieurs personnes ont été présentes à la

plupart de ces expériences.

Voici ce que le doct sur Pearson observe : « J'ai vu sondre à M. Willis deux onces de platine, qu'il a dit avoir eu de M. Woulte, qui avoit eu proint de la purisser, en la tenant dans de l'acide marin bouillant. La manière dont il s'est servi pour la fondre, a été de placer la platine, après l'avoir enveloppée dans du papier blanc & mol, dans le milieu d'un creuser de trois pouces d'ouverture, sur un lit de poudre de charbon, lequel avoit été moulu dans un moulin à caté; le seu sussi intense que pouvoir le donner son sourneau ».

"

"J'ai mis, dit le docteur Pearson, cinq cens grains de platine, qui n'avoit pas éré purssée, au milieu de charbon qui étoit pulvérssé & manifé: fin, dans un creuset d'environ quatre pouces d'ouverture, consequemment d'un pouce plus grand pour le moins, que celui employé dans l'expérience de M. Willis, & les ayant seumis à une chaleur aussi forte, qu'il m'a été possible de produire, pendant près de deux heures dans mon sourneau de susson, j'ai trouvé au bout de ce tems, la platine seulement agglutinée ». Le degré de seu dans cette expérience, a du avoir éré (d'après les pièces d'argile de M. Wedgwood Tome XXXV, Part. II, 1789, SEPTEMBRE

E e 2

placées dans plusieurs parties du creuset) de 165 à 175 de son pyromètre. La pesanteur spécifique qu'en a pris M. Moore devant M. Willis & M. Henry le jeune & en ma propre présence, étoit de 15,42.

#### HUITIÈME EXPÉRIENCE.

M. Henry le jeune, chimiste qui promet beaucoup, m'apporta un morceau de la masse agglutinée, dont j'ai fait mention ci-dessus dans les remarques du docteur Pearson; j'ai fondu cette platine seule sur une couche de charbon, en deux heures, à un degré de seu de 140 à 150 du pyromètre de M. Wedgwood, mais dans un creuset plus petit que celui qu'avoit employé se docteur Pearson.

Le docteur l'earfon prit ce morceau fondu, & le chauffa à la forge sur une plaque épaisse de ser forgé, & à une chaleur blanche, ce morceau de platine paroissoit d'une manière évidente dans un état de commencement de susion. Dans cet état l'ayant porté sur une enclume chaude, on lui donna des coups de marteau, mais il se brisa comme le fer fondu.

Le docteur Pearfon m'envoya l'autre moitié des cinq cens grains, lesquels étoient agglutinés & dont il est fait mention dans la septième expérience; il me pria de tenter à les sondre dans un creuset de la même grandeur que celui qu'il avoit employé; mais l'opération manqua. Je l'ai tenté une seconde sois, parce que l'expérience précédente avoit étéraccourcie d'un quart-d'heure, mais le succès ne sut pas meilleur. La troissème tentative que l'on essaya fut dans un creuset plus petit, & encore suns succès. Il y eut une sorte agglutination, mais non une parfaite susson. Je ferai mention dans la suite des causes que je soupçonne avoir sait manquer l'opération (1).

M. Henry le jeune sut présent à toutes les opérations rapportées dans l'expérience huitième, & l'on mit dans chaque creuset des pièces du piromètre de M. Wedgwood, afin de connostre le degré du seu. Dans cette expérience & dans toutes les autres rapportées ci-dessus, le seu ne

<sup>(1)</sup> L'on a répété en France le procédé de M. Willis. L'on a mis une couche de charbon en poudre dans un creuset, ensuite une once de platine enveloppée dans du papier, & le tout suit recouvert d'une couche de poudre de charbon: l'on eut l'attention de mettre dans le même creuset (dont l'ouverture étoit de deux pouces & demi) une des pièces du pyromètre de M. Wedgwood, laquelle étoit elle-même ensermée dans un peut étui. L'on a chaussé le creuset pendant deux heures. La pièce du pyromètre indiqua 142 degrés; la platine ne sut qu'agglutinée à ce degré de seu. Il saut donc considérer que le procédé de M. Willis ne débarrasse point la platine du ser qu'elle contient; & quand la platine s'en trouve débarrassée, il n'est plus possible de la sondre. Si l'on parvient à la priver de tout le ser, & à la bien diviser (n'importe le moyen), alors on l'agglutinera facilement, & l'on parviendra à en faire des masses très-malléables qui se travailleront très-bien. (Note du Tradusseur.)

fut point excessivement fort, & en l'alimentant avec du coak, l'on a toujours eu attention de ne point le laisser tomber trop au-dessous de la partie supérieure du creuset renversé, & à mesure qu'on chargeoit le tourneau de coak, l'on avoit eu l'attention de l'échausser sur la plaque de fer qui le couvroit.

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS.

Les pièces du pyromètre indiquèrent le degré 160° dans la dernière extérience qui n'eut point de succès, & dans les deux autres, le degré de

seu sut au moins de 140 à 150.

#### Neuvième Expérience.

J'ai placé une once de platine sur une couche de chaibon de Galles pulvérisé, de la même manière que j'avois opéré dans les expériences précédentes avec le charbon de bois, & dans une heure & demie j'ai obtenu une susson parsaite; je dois observer que, dans toutes ces opérations, je n'évalue le tems que je laisse le creuset au su, que depuis le moment où il commence à être bien rouge, jusqu'à la dernière charge de coak.

D'après plusieurs expériences faites depuis celles que je viens de rapporter, j'ai remarqué que la platine est susceptible d'un commencement de suson, comme de sormer une surface applatie au degré.

136°, & qu'elle peut entrer en parfaite fusion au 150°.

J'ai essayé la malléabilité de la masse fondue dans l'expérience cinquième, & en la frappant d'un petit coup de marteau modéré, j'y faisois une très-petite impression; mais par quelques coups plus sorts, je l'ai brisée en deux morceaux. Le grain étoit serré, & sa cassure ressembloit à celle de l'acier; elle étoit cependant un peu plus terne. J'ai traité de la même manière la masse fondue seule, dans l'expérience sexième; l'effet en a été le même, & le grain étoit parsaitement semblable. En limant ce dernier morceau je l'ai trouvé très-dur, & il avoit un éclat presque aussi brillant que celui de l'argent.

# DIXIÈME EXPÉRIENCE.

M. Nowell qui affifta à ploseurs des opérations, m'engagea à essayer si la platine ne pourroit point sondre sur un lit d'argile ou d'os calcinés. J'introduisis dans un creuset des os calcinés en poudre, jusqu'à la hauteur d'environ le quart; j'y mis ensuite une once de platine enveloppée dans du papier, & je l'exposai pendant deux heures au seu le plus fort que je pus produire. La platine ne sondit point, mais elle s'agglutina: une partie des os calcinés, qui couvroit la platine supérieurement, sut convertie en un émail blanc; mais dans le sond du creuset les os ne sormoiens qu'une masse spongieuse.

# ONZIEME EXPERIENCE.

Je sis dissoudre une demi-once de platine dans vingt-quatre onces d'eau régale, & à l'aide de la chaleur j'ai achevé la dissolution: j'ai ensuite procéde à la précipitation à l'aide d'une dissolution saturée de lel ammotinac. Lorsque le précipité sur sec, il pesoit demi-once : je le mis sur un sit de charbon dans un creulet, qui cassa au bout d'une demi-heure, de manière que tout ce précipité sur perduidans le seu.

#### Douzième Experience.

Une once de platine sut attaquée & dissoure plus promptement que dans l'expérience précédente, dans vingt-huit onces d'eau régale: cette dissolution sur précipitée avec une dissolution de sel ammoniac. & quand le précipité sur sec, j'en ai pris la quatrième partie, à laquelle j'ai ajouté une chopine d'eau, je l'ai bien remué avec un baton, & j'ai ensuite sauré l'eau avec de l'alkali volatil concret. Le précipité ayant été séparé de la liqueur par la filtration & étant bien sec, je l'ai mis sur une couche de poudre de charbon; & comme dans les expériences precédentes il a été exposé deux heures au seu, la platine sondue que j'ai obtenue, ne pessit que trense-un grains, dont il y en avoit quinze en cinq globules plus gros, les autres étoient très-petits.

# TREIZIÈME EXPERIENCE.

Les autres trois parties du précipité préparé dans la dernière expérience, ont été traitées de la même manière avec de l'alkali volatil concret: & j'ai tenté de les fondre fur du charbon en poudre; mais après les avoir exposées à un seu vif, pendant deux heures, je n'ai obtenu que des petits globules; je les ai réduits en poudre, & je les ai mêlés avec une dragme de borax, une dragme d'aikali du tartre & une dragme de charbon; (ayant eu soin de mettre une très petite quantité de charbon au sond du creuset) & en deux heures de seu j'ai obtenu une susson au sond du creuset, de manière que je n'ai pules peser. La gravité de la platine sondue par ce moyen, étoit de 23,4. Elle n'avoit point de cavités, & son grain étoit très-serré, mais elle n'étoit point malléable.

# QUATORZIÈME EXPÉRIENCE.

Comme c'étoit avec un flux & seulement un peu de charbon au fond du creuset, que j'avois sondu la plarine dans la dernière expérience, j'ai essayé à la sondre sans aucun slux, employant cependant une petite quantité de charbon; j'ai enveloppé la platine dans du papier, & je l'ai recouverte d'une couche légère de charbon, & je me suis servi d'un

creuset renverse pour couvercle, comme dans toutes les expériences précédentes; la platine sur complettement fondue en deux houres de tems; j'ai repété cette expérience deux ou trois sois, & je l'ai constamment obtenue en sus n. Je crois donc qu'il est très-probable, que la cause qui nous a sait manquer la susion dans les trois expériences que j'ul saites avec le docteur Pearson, doit être attribuee à ce que nous avions mis trop de charbon au sond du creuses

J'ai auffi eu occasion d'observer dans une de mes expériences en fondant la platine seule, qu'elle continuoit à rester dans un état de flui-dité pendant plus de cinq minutes, depuis que le creuset avoit été retiré du seu : car l'ayant cassé, la platine étoit partaitement fluide, & coula comme du plomb sonda sur le plancher du laboratoire (1).

J'ai essaya à sondre une nouvelle portion de platine en grains que le docteur. Pearson m'avoit envoyée; mais le creuset s'étant renversé demiheure après avoir été mis au seu, la platine ne se trouva qu'agglutinée. L'ayant alors brisée, je s'ai traitée de nouveau comme dans la dernière expérience, & elle tondit en deux heures: sa gravité spécifique, ainsi sondue se trouva de 14,65, mais s'ayant brisée, je la trouvai remplie de cavites. Sa couleur etoit aussi la plus blanche de tous les échantillous que j'ai obtenus dans mes essais.

#### QUINZIÈME EXPÉRIENCE.

Comme toutes mes experiences jusqu'ici avoient été faites dans un fourneau, dont le degré de seu étoit très-modèré, environ à 160 du pyromètre de Wedgwood; j'ai essayé à fondre de la platine seule dans un autre tourneau, qui pouvoit donner un degré de seu beaucoup plus sort : dans ma première expérience, dans une heure & demie le creuset s'étant sondu, s'applatur, & la platine sur perdue dans les scarbilles (clinquers des Angiois) & dans les cendres que l'on avoit jetrées.

Je fis une autre expérience, & j'eus l'attention de ne point produire une chaleur aussi forte; cependant le creuser supérieur sur sondu en partie, & par son poids il écrasa l'insérieur, & ce qu'il contenoit sur

<sup>(1)</sup> J'ai souvent observé des phénomènes analogues dans la réduction de plusieurs mines. Cela tiens à ce que le métal doit acquér r'une quantité déterminée de chaleur pour entrer en susson. Aussi m'est il arrivé que cassant des creuses une heure après les avoir retirés du seu particulièrement d. ns les réductions de mine de plomb, le métal se trouvoir stride, quoique le creuset sur sus les réductions de mine de plomb, le métal se trouvoir stride, quoique le creuset sur sur le creuset sur le creuse de l'endroit soit de quelques degrés au-cellous de la glace. Le noir dre mouvement que l'en produit détermine alors l'eau i geler, en facilitant le dégagement du calorique qui la tenoit suide. (Note du Traducteur)

encore repundu dans les cendres & sur les scarbilles que j'ai examinées avec soin le lendemain, & j'ai ramassé tous les petits morceaux de scarbilles sur lesquelles je voyois de petits globules de platine, ainsi que les cendres, & je les ai sondus facilement. Le bouton de platine réuni au sond du creuset pesoit près de la troisième partie du poids total que j'avois employé; mais elle s'est trouvée d'une couleur sale. Venant d'observer que les creusets renversés ne pouvoient point servir à un seu intense, j'ai toujours sait usage depuis de couvercles plats.

#### SEIZIÈME EXPÉRIENCE.

Ayant appris très-récemment que l'on fondoit en France la platine avec facilité, avec du verre phosphorique en premier & ensuite par elle-même, & qu'elle étoit rendue malléable par ce procédé (1), j'ai uni une demionce de verre phosphorique en poudre à une once de platine, & l'ayant exposée deux heures à un seu très-sort, elle n'étoit seulement que sortement agglutinée, mais non en susion parsaite. La masse sut brisée & mise dans un creuset avec très-peu de charbon en poudre au sond, & en deux heures elle sut en parsaite susion. Elle ne se trouva point malléable, & lorsque je voulus la briser, elle se trouva d'un grain grossier. Je n'y observai point de cavité; sa gravité spécifique étoit de 12,3 seulement.

#### DIX-SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

J'ai mêlé une once de platine avec deux gros seulement de verre phosphorique, & après l'avoir exposée pendant deux heures à une trèsgrande chaleur, je n'eus qu'une simple agglutination. La masse sur ensuite brisée & mise dans un creuset avec un peu de charbon au sond, & j'obtins une sussion parsaite en deux heures. Le produit de cette sussion n'étoit pas plus malléable que celui de la dernière, & quand je me mis à la briser, elle se trouva d'un grain plus sin que celui de la dernière expérience, cependant sa gravité spécifique n'étoit que de 13,89, & quoique je n'y aie point trouvé de cavités.

Dans ces expériences j'ai employé cinq espèces dissérentes de platine, une de M. Nowell, deux espèces du docteur Pearson & deux qui m'appartenoient.

# Dix-huitième Expérience.

Comme la platine que j'ai employée depuis la quatorzième expérience étoit différente de celle qui m'appartenoit & que j'avois employée à mes

<sup>(1)</sup> Il paroît que M. Willis veut parler du procédé de M. Pelletier; mais sans doute il y a eu quelque circonstance particulière. Car en suivant exactement le procédé de M. Pelletier comme il est décrit dans notre Journal, il auroit réussi à obtenir de la platine très-pure & très-malléable. Note du Traducteur.

premiers essais, & comme la quinzième expérience manqua, j'ai répété cette même expérience avec de la platine pareille à la première, & je l'ai fondue en deux heures; elle osfrit une surface unie, & l'ayant brisée, il ne s'y trouva point de cavités; sa gravité spécifique sur de 16,13. Cette susion sur opérée dans un sourneau dont la chaleur étoit des plus sortes, comme toutes les expériences depuis la quatorzième. Je ne metrois austi du charbon qu'un peu au-dessus du couvercle du creuset, & pour empêcher que le seu ne sût trop intense, j'ai eu soin de moins charger le sourneau, c'est-à-dire, de laisser un espace vuide entre la partie supérieure du creuset & l'ouverture de la cheminée.

### EXTRAIT D'UNE LETTRE

DE M. SENEBIER, A.M. DE LA MÉTHERIE,

Sur une nouvelle production d'Air nitreux, par M. BLAGDEN.

Monsieur,

M. Blagden vient de faire une belle expérience: il fait passer dans un tube rougi au seu de l'air alkalin & de l'air pur; il en sort de l'air nitreux. Dans la théorie pneumatique on expliquera ceci par la décomposition de l'air alkalin. Sa partie de mosette ou air phlogistiqué se combine avec l'air pur pour former l'air nitreux, & l'air instammable, autre partie de l'alkali volatil, se combinant avec une autre portion d'air pur, forme de l'eau.... Je suis, &c.

# EXTRAIT D'UNE LETTRE

D E M. C R E L L,

A M. DE LA MÉTHERIE;

SUR LES ACIDES VÉGÉTAUX.

Monsieur,

M. Westrumb a prouvé par de nouvelles expériences que tous les acides végéraux donnent en dernière analyse l'acide phosphorique & l'acide Tome XXXV, Part. 11, 1789, SEPTEMBRE, Ff

aérien. On obtient ces deux principes en se servant de l'acide nitreux & de l'acide muriatique déphlogistiqué. Si on traite tous les acides végétaux avec le nitre pur, on ne trouve que l'acide phosphorique seul. Il publiera

bientôt les preuves de sa découverte tout-à-fait nouvelle.

J'ai vu avec plaisir par votre Lettre que la théorie antiphlogistique ne sait pas de progrès chez l'étranger, & qu'au contraire elle semble y perdre. Si la nouvelle expérience de M. Priettley se confirme de plus en plus, comme je n'en doute pas, cette théorie perd tout son soutien; & il ne reste guère que les grandes dissicultés qu'on lui a objectées...

Je suis; &c.



# NOUVELLES LITTÉRAIRES.

DER Soeugtiere funfter theil, &c. c'est-à-dire, Cinquième volume des Animaux à mamelles, 40, 41, 42 & 43° Cahiers. Sans nom de lieu ni d'Imprimeur, & se trouve à Strasbourg dans la Librairie académique. Prix, 6 liv, le cahier enluminé.

Ce recueil se continue avec beaucoup de zèle & de succès: ce sera sans contredit l'un des plus beaux Livres d'Histoire-Naturelle publiés en Allemagne, & les livraisons qui sont le sujet de cet article nous paroissent encore surpasser les précédentes. D'ailleurs, le texte qui les accompagne ne peut manquer de mériter les éloges des savans; les descriptions sont saites avec une exactitude peu commune & bien digne des talens reconnus & distingués de M. Schreiber, qui en est l'Auteur.

Ordre des lectures qui ont-été faites dans la Séance publique de la Société Royale de Médecine, le premier Septembre 1789.

M. VICQ=D'AZIR a lu la distribution & l'annonce des Prix.

M. DE FOURCROY a lu un Mémoire sur les propriétés médicales de l'air vital.

M. VICQ D'AZIR a lu l'éloge de M. de Mertens, Associé étranger

de la Société, à Vienne.

M. DESPERRIERS a lu un Mémoire sur l'analogie du mal de mâchoire des îles, avec l'endurcissement du tissu cellulaire auquel sont sujets les ensans nouveau - nés.

M. SAILLANT a lu des résultats d'observations saites à l'Hôpital-

Général sur différentes espèces d'épilepsie.

La Séance a été terminée par la lecture que M. VICQ-D'AZIR a

SUR L'HIST. MATURELLE ET LES ARTS. 227 faire de l'éloge de M. Delassone, premier Medeum au Roi & de la Reine, Fondateur de la Société.

Prix proposés & distribués dans ceite Séance.

Prix, distribuis.

T.

# Maladies contagieuses.

La Société Royale de Médecine avoir proposé, dans sa Séance publique du 11 mars 1783, pour sujet d'un Prix de la valeur 800 livres, la question suivante:

Exposer quelles sont les maladies qu'on peut regarder comme vraiment contagieuses; quels organes en sont le siege ou le soyer, & par quels moyens elles se communiquent d'un individu à un autre.

Le vrai sens de la question n'ayant point été sais dans les Mémoires envoyés au Concours, la distribution de ce l'rix avoit été dissérée dans les Séances du 15 février 1785, & du 28 août 1787. Aucun des Mémoires reçus, depuis cetre époque, n'ayant rempli les conditions du Programme, la Société s'est vue avec regret torcée de retirer cette question, espérant que ceux des Médecins, soit régnicoles, soit étrangers, qui auront sait des recherches analogues, voudront bien les lui communiques. Elle leur distribuera des Prix d'encouragement proportionnés au mérite de leur travail.

#### TT.

#### Sur le. P.us.

La Société avoit proposé, dans sa Séance publique du 28 août 1787, pour sujet d'un Prix de la valeur de 600 livres, fondé par le Roi, la question suivante:

Déterminer la nature du pus, & indiquer par quels signes on peut le reconnoître dans les différentes maladies, sur-tout dans celles de la pourine.

Parmi les Mémoires envoyés à ce Concours, dont aucun n'a mérité le Prix, la Société en a distingué un qui a été adressé avec cette épigraphe;

..... Fas sit mihi visa referre,

La partie pratique & la partie expérimentale de cette dissertation méritent des éloges, mais elles ne sont pas assez complettes pour résoudre la question. L'Auteur de ce Mémoire est M. Cosson, Vice-Prosesseur de Botanique dans l'Université de Médecine de Monspellier. La Société lui a accordé, comme prix d'e couragement, u e Médaille

Tome XXXV, Part. 11, 1789. SEPTEM3RE.

de la valeur d'un jeton d'or, & en même-tems elle a arrêté que le même Programme seroit proposé de nouveau, pour sujet d'un Prix de la valeur de 600 livres, qui sera distribué dans la Séance publique du Carême de l'année 1791. Les Mémoires seront envoyés avant le premier décembre 1790. Ce terme est de rigueur.

#### III.

# Allaitement artificiel.

La Société desirant de réunir toutes les connoissances acquises par l'expérience, sur l'allaitement artificiel des ensans nouveau - nés, asin de présenter, sur ce sujet, au public, un ensemble de saits que rien ne puisse contredire, a rédigé un Programme qui a été lu dans la Séance publique du 12 sévrier 1788, & qui a été aussitôt envoyé aux Associés Correspondans de la Compagnie, soit régnicoles, soit étrangers. Elle leur a demandé quel plan ils ont suivi ou vu suivre dans les essais d'allaitement artificiel, dont ils ont été témoins; quelle méthode on a employée pour nourrir les ensans, soit pendant qu'ils se portoient bien, soit pendant qu'ils étoient malades; quelles ont été leurs maladies; quel a été le résultat de la mortalité, & à quelle cause on l'à attribuée; si c'est à la nourriture artificielle même, ou à des causes qui lui étoient étrangères, tels que la maladie vénériennne, l'entassement des ensans, où le muguet.

Ce prix de la valeur de 2000 livres, dû à la bienfaisance de M. de Crosne, alors Lieutenant-Général de Police, devoit être distribué sous la sorme de Médailles d'or de dissérente valeur, aux Auteurs des

meilleurs Mémoires envoyés à ce-Concours.

Jamais aucun de nos Programmes n'a fixé l'attention d'un plus grand nombre de Médecins. La Société a divisé les Mémoires qu'elle a reçus

en réponse à cette question, en quatre classes.

Les Mémoires qui appartiennent à la première classe, riches d'un grand nombre de faits, présentent des vues nouvelles, des parallèles intéressants & des résultats heureux. Ils ont le double mérite de répondre directement à toutes les parties de la question, & d'être rédigés avec beaucoup d'ordre & de clarté. Ces Mémoires sont au nombre de quatre. La Société a adjugé à chacun de leurs Auteurs, une Médaille d'or de la valeur de 300 livres.

Le premier intitulé de recens natorum artificiali nutritione lucubratio, & portant cette épigraphe : beatus ille qui misertus pauperis, &c. a été envoyé par M. Iberti, Docteur en Médecine, résident à Edim-

bourg.

Le second remis avec l'épigraphe suivante:

Heu miserande nothe! amissa qui matre relictus; Ubere ab externo, vitia sape bibis. est de M. Jurine, ancien Chirurgien de l'Hôpital-Général de Genève, & résident dans ladite ville.

Le trossème intitulé manière nouvelle d'élever artificiellement les enfans nouveau - nés, a été envoyé par M. Percy, Chirurgien-Major des divisions de Flandres & d'Artois, & Associé régnicole de l'Académie royale de Chirurgie.

Le quatrième est de M. Hervet, Maître-ès-Arts, & Chirurgien de

Monsieur, frere du Roi, à Mondoubleau.

Les Mémoires de la seconde classe contiennent des recherches saites avec beaucoup de soin dans des pays où l'allaitement artificiel est en usage, avec l'exposé des circonstances qui rendent cette pratique plus ou moins heureuse. On trouve des remarques très-judicieuses qui prouvent que les Auteurs de ces Mémoires ont suivi & observé attentivement les divers procédés de l'allaitement artificiel.

Ces Mémoires font au nombre de cinq. La Société a décerné à chacun de leurs Auteurs, une Médaille d'or de la valeur de 100

livres.

Le premier de ces Mémoires a été remis par M. Guégot de Traoulen, Docteur en Médecine, à Ingrande, dans le bas-Anjou.

Le second est de M. Dufau, Docteur en Médecine, à Dax.

Le troisième portant cette épigraphe: dum lactant, mactant, est de M. Dusour, Docteur en Médecine, à Noyon.

Le quatrième, est de M. Degland, Maître en Chirurgie, résident à

Lille.

Le cinquième, envoyé avec cette épigraphe: quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infermitas est. Cels. Lib. 1. in præf. est de M. Strack, Professeur de

Médecine, à Mayence.

La troisième classe comprend des Mémoires dans lesquels la Société a remarqué soit des recherches particulières sur quelque:-uns des points du Programme, soit un petit nombre de faits intéressans, présentés avec méthode, soit des rapprochemens utiles. Ces Mémoires sont au nombre de six. La Compagnie a décerné à chacun de leurs Auteurs une Médaille de la valeur d'un jeton d'or.

Le prémier de ces Mémoires a été envoyé par M. le Chevalier de la Coudray, résident aux Sables d'Olonne, & l'un des Députés aux

Etats-Généraux.

Le deuxième, par M. Maron, Maître en Chirurgie, à Sompuis, en Champagne.

Le troisième, par M. le Brun, Maître en Chirurgie, à Vandœuvre. Le quatrième, par M. Germiac, Docteur en Médecine, près: Uzerche.

Le cinquième, par M. Robinau, Maître en Chirurgie, à Dourdan.

Le sixième par M. Lambron, Lieutenant de M. le Premier Chi-

rurgien du Roi, à Orléans.

Dans la quatrieme Classe sont rangées des observations particulières, dont les details sont curieux & dignes d'être conservés. Plusieurs sont dûes à des peres tendres & éclairés, qui ont tracé, avec reconnoissance, les méthodes aux succès desquelles ils doivent la conservation de seurs ensans. La Sociéte a arrêté qu'il seroit fait une mention honorable de ces observations particulières, qui sont au nombre de six.

La première à cté envoyée par M. Bonin, Médecin à Clisson, en

Bretagne.

La seconde a été adressée de Caen, avec cette épigraphe : Artem

experientia fecit. L'Auteur est invité à se faire connoître.

La troisième est de M. Sacombe, Chevalier de l'Ordre du Mérite. La quatrième est de M. Pallet, Avocat au Parlement, &c. résident à Bourges.

La cinquième est de M. Renou, Maître en Chirurgie, à Fougières. Et la sixième de M. Mouler, Docteur en Médecine, à Montauban. La Société Royale a trouvé que les résultats de ces nombreux éctifs quant propres à confirmer les essais qui ont été faits à Monceaux, sous

étoient propres à confirmer les essais qui ont été saits à Mouceaux, sous les yeux de ses Commissaires, & à donner, au rapport très-détaillé qu'ils seront à ce sujet, le complément desiré.

### IV.

# Epilepsie.

La Société ayant entrepris depuis plusieurs années un travail sur l'Epilepsie, a engagé ses Correspondans & Associés à lui saire part de leurs observations sur ce sujet. M. Ramel, Docteur en Médecine, à Aubagne, s'est distingué par son zèle, par l'assiduité de sa correspondance, par les détails nouveaux & intéressans qu'il a communiqués, & par la précision avec laquelle il a redigé ses observations qu'il a suivies pendant quatre années, circonstance qui ajoute beaucoup à leur mérite, puisqu'on ne peut assurer la guérison d'un épileptique qu'après un laps de tems considérable. La Société, voulant donner une marque de sa reconnoissance à M. Ramel, lui a adjugé une Médaille de la valeur d'un jeton d'or.

La Société a aussi été très-satissaite des observations qui lui ont été adressées sur le traitement de l'Epilepsie, par MM. Thibaut, Docteur en Médecine, à Dunkerque; Dusau, à Dax; Lorentz, à Schélestatt;

Percy, à Strasbourg; & Bagot, à S. Brieux.

#### V

# Topographie médicale.

La Société est dans l'usage de distribuer successivement, dans ses

Séances publiques, des Prix aux Auteurs des meilleurs Mémoires qui lui ont été envoyés sur les Maladies épidémiques & endémiques, sur les Maladies des Artisans, sur les Epizooties, sur les Eaux minérales & niédicinales, sur la Métérologie, & sur la Topographie médicale des différens Cantons & Provinces du Royaume.

Parmi les Mémoires que la Société a reçus sur ce dernier objet, elle en a distingué cinq, aux Auteurs desquels elle a décerné des Prix

dans l'ordre suivant.

Le premier Prix, confissant en une Medaille d'or de la valeur de 100 livres, a été décerné à M. Bagot, Docteur en Médecine, Auteur d'une Description historique, topographique & médicale du Diocèse de S. Brieux, où il réside.

Les quatre autres Prix, consistant chacun en une Médaille de la

valeur d'un jeton d'or, ont été adjugés;

1°. A M. Coze, Docteur en Médecine, Chirurgien-Major du Régiment de Chasseurs à cheval de Champagne, Auteur d'une Topographie médicale de la Province de Gascogne.

2°. A M. Moulenq, Docteur en Médecine, qui nous a adressé un Mémoire Médico-Topographique sur la ville de Valence, en Agénois,

& fur ses environs.

3°. A M. Carmoy, Médecin à Paray-le-Monial, Auteur d'un Mémoire sur la Topographie médicale de cette ville & de son territoire.

4°. A M. Luce, Maître en Pharmacie, à Grasse, Auteur d'un Tobleau Topographique & Médical de la ville de Grasse & de ses

Hôpitaux.

En général, la Société Royale est très-satissaite des derniers Mémoires quellea reçus sur la Topographie médicale; elle a remarqué avec satissaction que ses Coopérateurs ont sait des progrès dans ce genre de travail; qu'ils présentent leurs idées avec plus de précision, & qu'ils montrent des connoissances plus positives en Histoire Naturelle, en Chimie, & en Physique; sciences sans lesquelles l'art de guérir sera toujours systématique & incertain.

La Compagnie a arrêté qu'il seroit sait une mention honorable des

Mémoires suivans sur la Topographie médicale,

1°. De la ville de Calais & du Calaisis, par M. le Jau, Docteur en Médecire, qui y réside.

2°. Du bourg de Plombières & de ses Eaux minérales, par M.

Didelot, Docteurs en Médecine; à Remiremont.

3°. De la ville d'Orange, en Dauphiné, par M. Brar de la Coffaye, Docteur en Médecine.

4°. De Baune, en Bourgogne, & de ses Hôpitaux, par M. Morelor, Maître en Chirurgie.

5°. De la ville de Lamballe & de ses environs, avec la description des maladies endémiques & épidémiques qu'on y observe, par M. de la Vergne, Docteur en Médecine, à Lamballe, en Bretagne.

6°. De la ville de Rosoy, en Brie, & de son territoire, par M.

Bertin, Docteur en Médecine, qui y réside.

# Prix proposé.

La Société Royale propose pour sujet du Prix, de la valeur de 600 livres, fondé par le Roi, la question suivante:

# Sur les Inflammations chroniques.

Existential des inflammations lentes ou chroniques dans le sens où elles sont admises par Stoll & par quelques modernes? Si elles existent, quels en sont les symptômes, & quel doit en être le traitement.

On fair que les inflammations ont en général une marche aigue, qu'elles sont accompagnées de gonflement, de chaleur, de rougeur avec fièvre, soit locale, soit universelle, suivant l'étendue & la sensibilité de la partie affectée. Ces fortes d'inflammations parcourent des périodes que l'expérience a déterminées, soit pour que la résolution le fasse, soit pour que la formation du pus s'opère. A la suite des engargemens ou obstructions des viscères, on observe quelquesois un travail profond & lent, qui est analogue aux inflammations, sans en avoir précisément tous les caractères, qui se maniseste par la tension & par une augmentation de sensibilité, dont la durée surpasse beaucoup celle de ces mêmes symptômes, considérés dans l'état inflammatoire proprement dit, & qui se termine aussi par la purulence. C'est sur les affections organiques de cette nature que l'on desire de fixer l'attention des Médecins. Peut-on regarder ces affections comme des inslammations fourdes, lentes ou chroniques? M. Stoll les défignoit ainsi; il les a observées dans les différens viscères de la poirrine, du ventre & même dans le cerceau. Il est facile de voir que cette question est liée de toutes parts avec ce que le traitement des obstructions & des engorgemens de diverse nature offre de plus important & de plus difficile à rechercher.

Ce Prix sera distribué dans la Séance publique du Carême 1791. Les Mémoires seront remis avant le premier décembre 1790 : ce terme est de rigueur. Ils seront adressés, francs de port à M. Vicq-d'Azir, becrétaire perpétuel de la Société, rue de Tournon, n°. 13, avec un billet cacheté, contenant le nom de l'Auteur & la même Epigraphe

que le Mémoire.

Depuis 1776 que la Société entretient une correspondance avéc les Médecins des Provinces, elle a vu chaque année leur zèle s'accroître. Que ne doit-elle pas en attendre dans un moment où l'amour

de

de la liberté échausse tous les esprits, & où le bien public est le but vers lequel tendent tous les essorts. Au milieu d'une révolution opérée par le progrès des lumières, les Médecins qui ont eu tant de part à l'avancement des Sciences & des Lettres, ne resteront point dans l'inaction. Après avoir rempli le premier, le plus sacré des devoirs, celui de Citoyen, ils dirigeront leurs soins vers l'enseignement & la pratique de notre Art qu'ils persectionneront, & qu'ils rendront plus honorables, en les

rendant plus utiles.

Ce vœu nous est exprimé d'un bout de la France à l'autre par tous nos Confreres. Depuis long-tems ils gémissent sur les maux sans nombre dont l'empyrisme est la source, sur la vicieuse administration des Hôpitaux, sur l'ignorance des Chirurgiens & des Sages-semmes qui sont répandus dans les Campagnes; ils savent ce qu'il faut ajouter aux secours que les Peuples reçoivent dans les tems d'épidémies; tous sont impatiens de voir la Médecine dégagée de ses erreurs, & enseignée au lit des malades; ils seront connoître leurs vues, leurs conseils, leurs plans de résorme, & ces divers projets ne seront point mis en vain sous les yeux de l'Auguste Assemblée qui doit régénérer l'Etat.

#### CORRESPONDANCE.

Le traitement & la description des Maladies épidémiques, l'histoire de la constitution médicale de chaque année, étant le but principal de notre Institution, & l'objet dont nous nous sommes le plus constamment occupés, nous invitons les Gens de l'art à nous insormer des dissérentes Epidémies ou Epizooties régnantes, & à nous envoyer des observations sur la constitution médicale des faisons. La Société distribuera des Prix d'encouragement aux Auteurs des meilleurs Mémoires ou Observations qui lui auront été dressés sur ces dissérens sujets, dont la connoissance lui est spécialement attribuée par l'Arrêt du Conseil de 1776, par les Lettres-Patentes de 1778, & par un nouvel Arrêt du Conseil de 1786.

La Société Royale invite les Médecins à examiner avec attention l'état des personnes qui ont éprouvé des maladies épidémiques, à les suivre au-delà de la cessation apparente de ces maladies, afin de donner à leurs observations un complément nécessaire, & qui est négligé par

le plus grand nombre.

La Compagnie croit devoir rappeler ici la suite des recherches qu'elles a commencées; 1°. sur la Méréorologie; 2°. sur les Eaux minérales & médicinales; 3°. sur les maladies des Artisans. Elle espere que les Médecins & Physiciens régnicoles & étrangers voudront bien concourir à ces travaux utiles qui seront continués pendant un nombre d'années suffisant pour leur exécution. La Compagnie sera, dans ses Séances publiques prochaines, une mention honorable des Observa-

Tome XXXV, Part. II, 1789. SEPTEMBRE. Gg

tions qui lui auront été envoyées, & elle distribuera des Médailles de différente valeur, aux Auteurs des meilleurs Mémoires qu'elle aura reçus sur ces matières.

Tableau contenant la suite de tous les Programmes, ou Sujets de Prix proposés par la Société Royale de Medecine, avec les époques auxquelles les Mémoires doivent être remis.

#### PREMIER PROGRAMME.

Prix double de 1200 livres, fondé par le Roi, proposé dans la Séance du 15 sévrier 1785, & dont la distribution a été dissérée dans celles des 29 août 1786 & 12 sévrier 1787. Déterminer, par l'examen comparé des propriétés physiques & chimiques, la nature des laits de semme, de vache, de chèvre, d'ânesse, de brebis & de jument? Les Memoires seront envoyés avant le premier décembre 1789. Ce terme est de rigueur.

#### SECOND PROGRAMME.

Prix de 600 livres, fondé par le Roi, & proposé dans la Séance publique du 12 sévrier 1788. Déterminer dans le traitement des maladies pour les quelles les dissérens exutoires sont indiqués; 1°. quels sont les éas où l'on doit donner la présérence à l'un d'eux sur les autres; 2°. dans quels cas on doit les appliquer, soit à la plus grande dissance du siège de la maladie, soit sur les parties les plus voisines, soit sur le lieu même de la douleur. Les Mémoires seront remis avant le premier décembre 1789. Ce terme est de rigueur.

# TROISTÈME PROGRAMME.

Prix de 600 livres, fondé par le Roi, & proposé dans la Séance publique du 12 sévrier 1788. Déterminer quels sont les inconvéniens, & quels peuvent être les avantages de l'usage des purgatifs & de l'exposition à l'air frais, dans les dissérens tems de la petite vérole inoculée, & jusqu'à quel point les résultats des recherches faites à ce sujet, peuvent être appliqués au traitement de la petite vérole naturelle? Les Mémoires seront envoyés avant le premier décembre 1789. Ce terme est de rigueur.

### QUATRIÈME PROGRAMME.

Prix de 300 livres, dû à la bienfaisance d'une personne qui n'a pas voulu se saire connoître. & proposé dans la Séance du 26 août 1788. Déterminer, par une suite d'observations, quels sont les bons & mauvais essets qui résultent de l'usage des différentes espèces de Son, considéré comme aliment ou comme médicament, dans la Mé-

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 235

decine des animaux? Les Mémoires seront envoyés avant le premier décembre 1789. Ce terme est de rigueur.

### CINQUIÈME PROGRAMME.

Prix de 800 liv. fondé par le Roi, proposé dans la Séance du 27 sévrier 1787, & dont la distribution a été dissérée dans celle du 26 août 1788. Déterminer, 1°. S'il exisse des maladies vraiment héréditaires, & quelles elles sont? 2°. S'il est au pouvoir de la Médecine d'en empêcher le développement, ou de les guérir après qu'elles se sont déclarées? Les Mémoires seront envoyés avant le premier mai 1790. Ce terme est de rigueur.

Sixième Programme.

Prix dont la valeur est indéterminée, proposé dans la Séance du 28 août 1787, & dont la question a été proposée de nouveau dans l'Assemblée du 26 août 1788: Donner des renseignemens exasts sur la manière de faire rouir le chanvre & le lin, indiquer s'il en résulte des inconvéniens pour la santé des hommes ou des animaux, & quels sont ces inconvéniens ; si l'ean, dans laquelle on a fait rouir du lin ou du chanvre, contraste des qualités plus malfaisantes par leur macération, que par celle des autres substances végétales, & c. & c. Les Mémoires seront envoyés avant le premier décembre 1789. Ce terme est de rigueur.

#### SEPTIÈME PROGRAMME.

Prix de 400 liv. proposé dans la Séance du 7 mars 1786, & dont la distribution a été disséée dans celles des 28 août 1787, & 3 mars 1789. Déterminer quelles sont relativement à la température de la saison & à la nature du climat, les précautions à prendre pour conserver la santé d'une Armée vers la fin de l'hiver, & dans les premiers mois de la campagne; à quelles maladies les Troupes sont le plus exposées à cette époque, & quels sont les meilleurs moyens de traiter ou de prévenir ces maladies? L'époque de la remise des Niémoires est indéterminée.

### HUITIÈME PROGRAMME.

Prix de 600 liv. fondé par le Roi, proposé dans la Séance du 7 mars 1786, & différé dans celle du 3 mars 1789. Déterminer quelles sont les maladies dont le système des vaisseaux lymphatiques est le siège, c'est-à dire, dans lesquelles les glandes, les vaisseaux lymphatiques & le sluide qu'ils contiennent sont essentiellement affestés; quels sont les symptômes qui les caractérisent, & les indications qu'elles offrent à remplir? Les Mémoires seront envoyés avant le premier mai 1790. Ce terme est de rigueur.

Tome XXXV, Part. II, 1789. SEPTEMBRE. Gg 2

#### NEUVIÈME PROGRAMME.

Prix de 600 liv. fondé par un citoyen qui ne s'est pas sait connoître; proposé dans la Séance publique du 28 août 1787, & différé dans celle du 3 mars 1789. Rechercher quelles sont les causes de l'endurcissement du tissu cellulaire, auquel plusieurs enfans nouveau - nés sont sujets, & quel doit en être le traitement, soit préservatis, soit curatis? Les Mémoires doivent être envoyés avant le premier mai 1790. Ce terme est de rigueur.

DIXIÈME PROGRAMME.

Prix de la valeur de 1600 liv. proposé dans la Séance publique du 3 mars 1789. Déterminer par des observations & par des expériences, quelle est la nature du vice qui attaque & ramollit les os dans le RACHITIS, ou la noueure, & rechercher d'après cette connoissance acquise, si le traitement de cette maladie ne pourroit pas être persodionné? Les Mémoires seront envoyés avant le premier sévrier 1790. Ce terme est de rigueur.

ONZIÈME PROGRAMME.

Prix de la valeur de 600 liv. fondé par le Roi, proposé dans la Séance publique du premier sévrier 1789. Exisse-t-il des inflammations lentes ou chroniques, dans le sens où elles sont admites par Stoll ou par quelques modernes? Si elles exissent, quels en sont les symptômes, & quel doit en être le traitement? Les Mémoires doivent être envoyés avant le premier décembre 1790. Ce terme est de rigueur.

Les Mémoires qui concourront à ces Prix, seront adressés francs de port à M. Vicq-d'Azyr, Secrétaire perpétuel de la Société Royale de Médecine, rue de Tournon, N°. 13, avec des billets cachetés, contenant.

le nom de l'Auteur, & la même épigraphe que le Mémoire.

Coux qui enverront des Mémoires ou Observations pour concourir aux Prix d'émulation, relativement à la Constitution médicale des saisons, aux Epidémies & Epizooties, à la Topographie médicale, à l'analyse & aux propriétés des Eaux minérales, & autres objets dépendans de la Correspondance de la Société, les adresseront à M. VICQ-D'AZYR, par la voie ordinaire de la Correspondance, & ainsi qu'il est d'usage depuis l'établissement de cette Compagnie, c'est-à-dire, avec une double enveloppe, la première à l'adresse de M. VICQ-D'AZYR, rue de Tournon, N°. 13, la seconde ou celle extérieure à l'adresse de Monfeigneur le Directeur Général des Finances, à Paris, dans le département & sous les auspices duquel se fait cette Correspondance.

Il est essentiel de détruire les l'erreur où sont quelques Médecins, Physiciens & Chirurgiens qui ne correspondent point avec la Société, parce qu'elle a déjà, dans les lieux qu'ils habitent, des Associés ou des Correspondans. La Compagnie est bien éloignée d'avoir adopté ce principe; elle desireroit avoir tous les gens de l'Art pour Correspondans: elle fera parvenir à tous ceux qui lui écriront, les Feuilles ou Annonces qu'elle est chargée de distribuer.

#### Académie de Turin.

Dimanche, 28 de Juin, l'Académie Royale des Sciences tint sa première séance publique dans une grande salle qu'elle a fait décorer avec beaucoup de goût & de magnificence au Collège-Royal des Nobles, où le Roi lui a assigné un logement convenable. S. M. honora l'Académie de sa présence ainsi que les Princes ses sils. Le Président de l'Académie, M. le Comte Morozzo, ouvrit la féance par un discours sur les avantages politiques des sciences exactes. M. l'Abbé Valperga du Calufo, Secrétaire perpétuel, lut l'extrait des Mémoires qui vont être livrés à l'impression, & qui formeront le neuvième volume depuis l'institution de la Compagnie, & le quatrième depuis son érection en

Académie Royale.

M. le Comte Balbe, Secrétaire adjoint, lut l'extrait des Mémoires qui ont été couronnés ou distingués par l'Académie à l'occasion du prix proposé par M. le Baron de la Turbie sur la question suivante: Quels sont les moyens de pourvoir à la subsistance des Mouliniers dans le tems que cette classe d'hommes si précieux au Piémont se trouve réduite aux horreurs de l'indigence par le manque de soie. Le prix a été divisé entre M. l'Avocat Riccardi, Membre de la Faculté de Droir, & M. Tempia, Contrôleur de la Maison du Roi. M. le Marquis Incisa a reçu une médaille d'argent. Six autres Mémoires ont été distingués: ce sont ceux de M. le Sénateur Ghiliosi, de M. l'Abbé Vasco qui depuis a été nommé Académicien, & de M. Lanzoni; & trois autres qui ont pour devise: Sed quid tentasse nocchit; Chi ama di cuore non adula ( celui qui aime ne flatte pas); Cui lecta potenter erit res. M. le Comte de Saint-Martin présenta à l'Académie une collection de minéraux, de pierres, de cristaux & de fossiles, dont la plupart sont du pays.

Lorsque les Rois viendront dans le sanctuaire des sciences, & que les savans dignes rivaux de ces anciens gymnosophistes ( & ne courant pas après les pensions) ne les flatteront pas, mais leur diront des vérités utiles. peut-être pourrons-nous espérer un changement heureux dans les destinées du genre-humain. Nous ne verrons peut-être plus des despotes féroces employer la force publique dont ils sont dépositaires, à faire égorger leurs concitoyens (1) pour foutenir leurs prétentions odieuses, & armer l'époux

<sup>(1)</sup> Je ne conçois pas comment on peut encore se servir du terme de sujets. Nul homme ne peut etre sujet d'un autre homme. On n'est sujet que de la Loi; & les Rois y sont sujets comme le reste de leurs concitoyens.

contre la femme, le fils contre le père, le père contre le fils, le frère contre le frère.... Le patriotisme éclairé des braves soldats leur resisse, il est vrai, mais on a entendu avec horreur les officiers qui se disent nobles, crier à leurs soldats: Feu sur vos frères. Ces braves défenseurs de la patrie ont Tépondu: Nos Bras sont armés contre nos ennemis, mais non PAS POUR ÉGORGER NOS FRÈRES. Mot sublime qui passera de générations eu générations. C'est que le soldat n'est mu que par l'honneur (car sa paie est si foible qu'on ne peut soupçonner aucune vue d'intérêt), & la noblesse a trop de places & d'argent. Car le soldat, par exemple, en France ne coûte qu'environ 45 millions, & l'armée étoit dans ces derniers tems sur le pied de plus de 120 millions. Sous M. de Choiseuil, qui n'étoit pas économe, l'armée étoit plus considérable & ne coûtoit que soixantequatorzemillions. Sous le même ministre les pensions n'alloient qu'à six ou sept millions, tandis qu'aujourd'hui elles sont à près de cinquante millions; & elles sont presque toutes pour la noblesse. Ajoutons les places dans les maisons du Roi & des Princes. Ces maisons coûtent à la nation ou au trésor national, près de 40 millions. Qu'il y air 10 millions de dépense de bouche, &c. restent encore 30 millions pour la noblesse attachée à ces maisons. Enfin, qu'on compte les Abbayes, Bénéfices simples, Conmenderies de Malthe, &c. &c. & on verra que la noblesse coûte plus de 200 millions par an à l'Etat; & néanmoins toujours elle demande, toujours elle se plaint, jamais elle n'a assez d'argent.

Où sont donc les sentimens si élevés, si délicats de ce corps, & ne puis je pas dire que ses vues sont trop intéressées? Quand cessera-t-on donc d'evalter cette prétendue noblesse, & de calomnier le peuple? Un Etat ne peut bien être organisé que quand tous les citoyens seront égaux, & qu'il n'y aura plus de noblesse, ou que tous les citoyens seront égale.

ment nobles.

Mais la bravoure nous est héréditaire, disent les nobles. Il est encore facile de leur faire voir qu'ils n'en ont pas plus & souvent moins que ce qu'ils appellent peuple. Le premier gentilhomme ne monte pas plus vîte à l'assaut qu'un grenadier; & cependant quelle dissernce dans les motifs! Le nom de ce dernier sera toujours ignoré. Il n'aura nulle récompense : tout au plus s'il a quelque membre emporté pourra t-il obtenir une place dans un hôpital. L'action du premier au contraire sera célébrée par-tout. Le; honneurs, les récompenses les plus statteuses & les plus lucratives l'attendent.... Si la bravoure de celui-ci est comme un, celle du grenadier est donc comme mille, comme cent mille.

Enfin, ce grand comblé de places, comment les remplit-il? Il en abandonne tout l'onéreux à des subalternes; ne s'en réservant que l'hanorisque, & se livre ensuite si toutes sortes d'excès. Il écrase par son insolente haureur ceux qui dépendent de lui; il vexe, il tourmente, il fangue... Je ne parlerai ni de ses mœurs, ni de son intempérance....

239

Je me contenterai de dire que c'est pour satisfaire ces viles passions qu'il sacrifie tout à l'argent. On lui ordonne une chose insâme qui répugneroit peut-être à son cœur; mais on lui promet une pension, il obéit. Si comme les Curius & les Cincinnatus il savoit vivre des légumes de son champ, il ne se déshonoreroit pas ainsi.

Que la philosophie dans ces beaux momens vienne donc enfin rectifier nos idées. Agésilas entendant appeler le Roi de Perse le grand Roi, répondit: Est-il plus grand que moi, s'il n'est plus juste? Je dirai aussi au premier Baron chrêssen: Es-tu plus noble que moi, si tes sontimens ne sont plus élevés, si ton cœur ne chérit davantage la vertu, si l'argent

est ton Dieu, si ....

Portant nos regards plus loin encore, nous verrons combien les Gens de Lettres peuvent influer d'une autre façon sur le sort de l'humanité, attaché peut-être à une centaine de têtes. La guerre qui défole l'orient de l'Europe, laquelle coûtera la vie à plus d'un million d'hommes & en rendra malheureux plus de cent millions, n'a été occasionnée que par une ambition excessive.... Que la mémoire des monstres affamés de sang soit donc flétrie par le jugement des hommes, & qu'au lieu de cette gloire, l'objet unique de leurs desirs, ils descendent vivants dans le tombeau couverts d'opprobre & d'ignominie. Que l'opinion devienne déformais un rempart inexpugnable contre la perversité des Rois & des Ministres. Que les hommes distributeurs des louanges & du blâme, n'accordent de couronne & n'inscrivent au temple de mémoire que la vertu & la bienfaisance. Que les nations s'unissence entr'elles pour leur bonheur commun, & qu'elles soient bien convaincues qu'elles n'existent pas pour les chess qu'elles ont chargé de faire evécuter leurs loix; mais que ces chefs au contraire ne doivent avoir d'autre volonté que celle de faire le bonheur de leurs concitoyens.

CHRONIQUE DE PARIS; chez Laporte, Imprimeut-Libraire, hôtel de Bouthilier, rue des Poitevins.

Ce nouveau Journal, qui paroît tous les jours, se fait remarquer par le choix piquant & bien sait des articles, & par son patrictisme vrai & éclairé. Le prix est de 33 liv. par an, franc de port dans tout le Royaume,



# TABLE

### DES ARTICLES CONTENUS DANS CE CAHIER.

| Dr. m. d                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| DE l'influence de l'Electricité sur la Végétation, prouvée par de        |
| nouvelles expériences; par M. l'Abbé D'ORMOY, P.D.L.M.                   |
| page 161                                                                 |
| Quelques Observations sur l'ancien état de la Hollande, relatives au     |
| Mémoire sur cet objet inseré dans le Cahier du mois de Juin 1789;        |
| par M. DE REYNIER,                                                       |
| Recherches sur la nature du Sel de Benjoin; par M. HERMSTÆDT,            |
| traduites de l'Allemand, 181                                             |
| Nouvelle Théorie du Roc salé & des Sources salées, appliquée aux         |
|                                                                          |
| Salines du Canton de Berne; par M. le Professeur STRUVE;                 |
| extrait du Mémoire inféré dans le second volume des Mémoires de          |
| la Société des Sciences, Physiques de Lausanne; par M. DE                |
| REYNIER,                                                                 |
| Mémoire sur la Température des Souterrains de l'Observatoire Royal;      |
| par M. le Comte DE CASSINI,                                              |
| Réponse du Docteur Godart, à la Lettre aux Auteurs du Journal            |
| de Physique de M. Jules-Henri Pott, de Lausanne, au sujet                |
| de la Glace qui se forme au fond de l'Eau, 205                           |
| Lettre de M. MICHEL fils, à M. DE BONDY, sur une Machine                 |
| Pneumatique, 200                                                         |
| Observations sur le Mémoire de M. PANSERON, relativement à la            |
| construction des Planchers; par M. BONNIN, Ingénieur-Architecte          |
| à Marfeille, 211                                                         |
| Observations sur différentes espèces de Galènes auriseres : extrait d'un |
| Mémoire lu à l'Académie, par M. SAGE, 216                                |
| Expériences sur la Platine; par M. Thomas Willis, Chimiste à             |
|                                                                          |
| l'Hermitage à Londres,                                                   |
| Extrait d'une Lettre de M. Senebier, à M. de la Métherie, sur            |
| une nouvelle production d'Air nitreux, par M. BLAGDEN, 225               |
| Extrait d'une Lettre de M. CRELL, à M. DE LA MÉTHERIE, sur               |
| les Acides végétaux, ibid.                                               |
| Nouvelles Littéraires, 226                                               |
|                                                                          |



Septembre 1939





Septembre 1789.





## MÉMOIRE

SUR LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES BOIS
DANS LA PROVINCE DU DAUPHINÉ;

Par M. ACHARD DE GERMANE, Avocats

Les questions que vous avez proposées, ne sont pas du nombre de celles dont l'objet n'est que de satisfaire une vaine curiosité: vous demandez la cause du dépérissement des bois dans cette province, l'influence qu'il a eue sur l'agriculture, le remède à ce mal, & le moyen de tirer le plus grand avantage possible des forêts, & de ces surfaces tristes & monotones de la terre, que le cultivateur dédaigne.

Le bien qui résultera de ces discussions, & dont l'idée a suffi pour m'animer, sera très-effectif. Heureux celui qui, répondant à votre invitation, aura le plus contribué à le procurer! Sa plus douce récompense sera dans son cœur, s'il est né sensible; & son succès sera flatteur pour

lui, puisqu'il sera garanti par vos suffrages.

#### PREMIÈRE QUESTION.

A quelle cause doit on attribuer les dépérissemens actuels des Bois en Dauphiné?

On peut assigner plusieurs causes au dépérissement des bois en Dauphiné: la première, est le droit de société, qui appartient aux habitans d'une même communauté, sur la plupart des sorêts de la province. Lorsqu'une propriété est répandue sur plusieurs têtes, elle n'est qu'un titre à chaque individu pour en abuser (1).

<sup>(1)</sup> Il en est de même des droits de bûcherage qui appartiennent à des communautés ou à des particuliers, sur des forêts dont la propriété est à d'autres. Les abus de ce droit commun sont les mêmes.

Cette co-propriété engage chaque babitant à jouir le plus qu'il peut; il veut retirer tout le profit possible de la forêt commune, il ne s'apperçoit pas qu'une jeune plante n'est pas encore arrivée à son terme; il ne fait pas spéculation de l'espérance qu'elle donne; il la détruit d'avance, il présere le modique avancage qu'il en retirera, à l'espérance incertaine de s'approprier une plante de bois plus précieuse, qui seroit parvenue à sa maturité: il n'en est aucun qui sache se réduire à un usage modéré, & qui veuille être économe du bois commun. Chacun, séparant l'intérêt public du sien, ne se fait pas de scrupule de dégrader la sorêt commune, parce qu'il croit ne pouvoir jouir que de ce qu'il aura détaché du sol commun dans le moment actuel.

C'est ainsi que les contraventions se multiplient, & elles demeurent impunies, parce que tous peuvent citer des exemples pour se justifier : un habitant a vu la loi violée par les autres; il croit ne devoir consulter que son intérêr particulier, & non pas une loi prohibitive, qui est devenue inutile & qui ne seroit prejudiciable qu'à celui qui en seroit l'observateur

unique.

Si du moins cette propriété commune engageoir chacun des intéressés à régarer les désordres d'une hache portée inconsidérément dans la sorêt! Mais elle forme au contraire un obstacle au remède: aucun ne veut s'occuper de ce soin, ni se déclarer le désenseur du bois commun: aucun ne s'empresse à faire des semis, ni des plantations de bois dans un sol, où il n'a qu'une fraction de propriété, s'il est permis de parler ainsi de mille co-propriétaires, chacun n'a qu'un millième de propriété, & cet intérêt est trop soible pour le déterminer à des soins, dont peut être il ne profiteroit pas; chaque individu se dit à soi-même: « Irai-je prodiguer » mes travaux, mes sueurs à rétablir une sorêt, que les autres dégradent » ou négligent? Suis-je assuré d'en partager les fruits? Je travaillerois

» pour des ingrats ». C'est ainsi que tous raisonnent.

Ce qui prouve que cette société a principalement occasionné la dévastation des bois, c'est qu'avant l'établissement des communes, les sorêts n'avoient presque point éprouvé de dégradations: les sers étoient sans propriété; celle des bois appartenoit aux seigneurs qui les désendaient: on la respectoit; mais lors des affranchissemens, on vit qu'il étoit plus dissible de diviser les sorêts qu'un champ: on crut aussi qu'il étoit plus avantageux de les laisser en commun, pour que chacun pût, suivant ses bisoins, y recourir. On n'estima peut-être que le sol sur lequel on pouvoir tracer des sillons. On ne regardoit, à cette époque, le bois que comme l'aliment du seu; on ne connoissoit pas encore toutes les modifications qu'il peut éprouver pour les jouissances du luxe, & pour les nouveaux besoins que les hommes se sont formés dans la suite. L'art de la navigation avoit été oublié depuis la destruction des Carthaginois & des Romains; il ne saut donc pas s'étonner de l'indissérence qu'on eut

lors de la destruction de la main-morte sur le partage des forêts: on en laissa plusieurs en commun: & quelques siecles après, elles ont été dégradées par cette multitude de co-propriétaires à qui les setgneurs les avoient données. La jouissance particulière des seigneurs les avoit donc conservées; la jouissance commune des vassaux a donc contribué à leur dévastation.

Que l'on compare les forêts communes avec celles qui appartiennent à ces religieux, à qui nos pères les avoient données, pour y vivre dans le filence & dans la retraite! Quelle différence n'y appercevra-t-on pas! Les premières font absolument dévastées; les autres au contraire ont été conservées: ces religieux en ont usé avec cette économie sage, qui devroit servir d'exemple à ceux qui, par leur état, devroient bien plus soigner leurs propriétés, & exercer leur industrie. La vigilance a garanti ces forêts des incursions étrangères: la hache n'y a été employée que pour abattre les plantes de bois dont le terme étoit arrivé. On a suivi, dans l'ordre des coupes, les règles d'une physique éclairée, & ces bois sont devenus leur principale richesse, disons mieux, la reisource commune

dans la diserte où se trouve la province.

Qu'on se rappelle encore une sorêt précieuse, qui étoit adminissée avec tant d'économie! Elle n'existe plus. Ces montagnes qui étoient décorées d'arbres majestueux, ne sont plus hérissées que de troncs qui excitent des regrets. Mais à quelle cause devoit-on attribuer son ancien état de splendeur? Peut-on la méconnoître? Si (par hypothèse) elle avoit appartenu à une communauté d'habitans, si chacun d'eux avoit eu la liberté d'y porter la hache, si un corps, qu'on peut envisager comme un seul propriétaire, n'y avoit pas conservé dans tous les tems un œil attentis, croit-on qu'elle eût résisté pendant plusieurs siècles? Les incursions de tant de propriétaires, qui s'y seroient présentés comme tout autant d'ennemis, n'y auroient plus laissé de traces de bois; nos pères l'auroient vu insensiblement se détruire, & nous n'aurions sur leur destruction que des regrets soibles, tels qu'on les sorme sur des malheurs anciens, & presqu'oubliés: on doit donc regarder la communion des bois comme une des principales causes de leur destruction.

Le luxe, la culture des arts, ont été la fe conde cause du dépérissement des bois: non que je veuille ici blâmer le luxe; Montesquieu a pensé qu'il n'est pas dangereux en France, & que notre commerce avec l'étranger peut nous procurer des choses qui nous sont nécessaires, en échange des choses frivoles que nous lui fournissons. Le sentiment de ce grand homme doit être respecté: il ne s'agit d'ailleurs ici que des effets

qu'a produit le luxe relativement aux bois.

Avant que l'autorité royale eût abaissé les grands vassaux, avant qu'elle les eût soumis à des loix, le peuple étoit, pour ainsi dire, dans l'esclavage; les nobles ne connoissoient qu'un genre de faste barbare, ils ne Tome XXXV, Part. II, 1789. OCTOBRE. Hh 2

potiedoient proprement que des vertus guerrières, les mœurs du peuple étoient un alliage de foiblesse, de simplicité & d'ignorance; il ne savoit que se battre au premier caprice de ses tyrans & sillonner la terre pour eux; il ne connoissoit que le premier, le plus utile des arts, celui de l'agriculture. Il est inutile de remonter à l'origine du luxe & à l'introduction des arts parmi nous; leur génération postérieure à la tyrannie féodale est d'ailleurs très-compliquee; il suffira de dire que les habitans de cette province furent les prentiers, à cause du voisinage de la voluptueuse Italie, à éprouver la révolution qui donna une pente à l'esprit & au cœur pour le luxe & les arts; l'industrie y fit des essais, on vit des hommes s'occuper des travaux propres à procurer les commodités de la vie. On n'avoit regardé le bois que comme l'aliment du feu, & on vit des artistes le modifier, pour le faire servir aux décorations du faste & aux agrémens de la vie; on vit des mains qui n'avoient été vouées qu'à la charrue, les confacrer à la menuiserie, au charronage, à la charpente & à d'autres aris; on dut s'étonner de voir l'adresse de l'ouvrier se développer dans un tronc d'arbre, & en faire sortir des meubles, qui contribuoient à rendre la vie agréable. Dans la suite les arts se persectionnèrent; on vit des équipages, des maisons fastueuses, &c. objets qui devroient défigner seulement l'autorité, & qui ne désignent plus que l'opulence. Auparavant, tout une famille jouissoit, avec l'amour de la simplicité, d'un bâtiment rustique; elle se servoit de meubles modestes & simplement nécessaires, la plupart de nos besoins actuels étoient nuls & ignorés. tous les individus d'une famille, profitant d'un même feu, ne confommoient que le bois absolument nécessaire. = Après cette révolution. tout fut changé, on multiplia les fours à chaux, pour construire des bâtimens plus commodes; on vit s'élever des fourneaux & des verreries. chacun voulut profiter de ces inventions agréables qui flattoient la senfualité; dans les familles qui avoient de l'aifance, chaque individu voulut avoir un feu particulier à lui; & dans les maisons riches, on vit même des domestiques en exiger pour eux dans leur oissveré.

L'art de la navigation, & par une conféquence nécessaire, celui de la construction, se pertectionnèrent ensuite; on vit élever des chantiers, on construisit pour la marine des bâtimens de toute espèce, de toute

gran leur.

Ce fut alors que l'on apperçut dans le beis un prix nouveau : on s'empressa d'en transporter dans les villes où étoient les atteliers, les chantiers, & où se taissient les plus grandes consommations; le vossinage des mers du Levant rendoit lucrative, en Dauphiné, l'exportation des bois propres à la marine & à la construction des vassseaux. Le prosit que l'on trouva dans ce commerce sut un appas qui engagea les habitans du Dauphiné à dévaster les sorêts; on détrussit celles où on étoit autorisse, par un droit de bûcherage ou de co-propriété avec d'autres habi-

tans, à y porter la coignée; peu éclairé sur ses vrais intérêts, le propriéraire même ne sut pas mettre, dans ses abattis, un ordre qui pût rendre sa forêt une source permanente de richesses; le luxe & les arts ont ainsi occasionné une plus grande consommation de bois; & par une conséquence necessaire, on doit les regarder comme une des causes de leur dépérissement (1).

D'un autre côté, la misère s'est répandue dans les campagnes, son progrès a égalé celui du luxe dans les villes; & cette misère a encore

contribué à accélérer la destruction des bois.

Le colon agresse, pauvre & gêné dans ses facultés, ne voit pendant l'hiver, dans la récolte de ses cham; s, qu'une ressource éloignée; pendant cette saison rigoureuse, la terre ne l'occupe pas, il ne veut pas perdre, dans l'inaction, le tems qu'elle ne lui demande pas; pressé par ses besoins, il cherche la voie la plus courte pour se procurer des secours momentanés, il cherche sa substitutance par-tout où il pourra la trouver; il va dans les forêts qui sont à sa portée; il fait tomber sous sa hache inconsidérément toutes les plantes de bois qu'il rencontre, il les transporte ensure dans les petites villes où il les vend; se prix modique qu'il en retire, le soulage pour le moment, & lui assure du pain, dans un tems où les autres ressources lui manquent.

La destruction des bois n'est pas le seul mal qui résulte de cet abus; le paysan qui s'est accoutumé à la vie de bûcheron, néglige, s'il n'oublie pas totalement, la culture de ses sonds: il ne cherche d'autre profit que celui qui lui donne le moyen de vivre d'un jour à l'autre. Il résulte de cet abus que la culture des terres est négligée d'une manière sensible.

Lorsque les abus commencèrent à s'étendre, on auroit dû y opposer une legislation sage; mais le remède qu'on y apporta eut un effet tout oppose, & on peut le regarder comme la troisième cause du dépérissement

moderne des bois.

On ne voit pas dans l'antiquité, que les législateurs eussent établi une police dans les sorêts; mais en remplacement, les prêtres, par les idées religieuses qu'ils avoient inspirées aux peuples, les avoient, pour ainsi dire, conservées. La plupart des sorêts étoient consacrées aux divinités, on demandoit leur permission avant de les abattre; aussi, lorsque le

<sup>(</sup>r) Ce luxe, dont l'homme s'enivre tous les jours, occasionne encore la destruction d'un arbre précieux, le seul qui donne l'huile nécessaire aux habitans du haut-Dauphiné dépourvus d'oliviers. Chaque année on voit arriver de l'Auvergne, des scieurs qui convertissent en plateaux ou en planches, les noyers d'une belle venue, pour les exporter en Provence. Le propriétaire ne fair pas attention que pour un modique prosit, il se prive d'un avantage permanent; que ce n'est qu'avec difficulté qu'on réussit à élever ces sortes d'arbres, & qu'avec beaucoup de sein, on n'en jouit qu'après un tems considérable.

pieux Enée voulut bâtir des vaisseaux pour venir en Italie, il n'oublia pas de demander celle de la Déesse Cibéle, avant d'abattre les bois du mont Ida; les prêtres avoient encore persuadé aux peuples que les sorêts étoient peuplées d'Hamadriades, espèces de divinités subalternes, dont le fort étoit de vivre & de mourir avec les arbres auxquels elles s'étoient dévouées: ces sictions des prêtres étoient fort utiles, dans un tems surtout où les hommes n'étoient pas modérés par l'autorité; elles suppléerent long-tems aux loix de police qui manquoient, & le peuple s'accoutuma à y obéir comme à la vérité.

Parmi nous, les Droides se retiroient dans les sorêts auxquelles ils avoient aussi donné un caractère religieux; seurs mensonges gardèrent ces sorêts, plus sûrement encore que la législation des hommes, qui ne peut cortiger que des délits constatés; seurs idées se conservèrent longtems après que la vraie religion eût été connue, tant est puissante la force des préjugés sanctisses par les idées religieuses! heureux les hommes, si, à ces erreurs salutaires, on avoit substitué une législation sage!

Depuis long-tems nous avons eu en France, & principalement en Dauphiné, une législation funesse qui a contribué, d'une manière

indirecte, au dépérissement des sorers.

Il avoit été créé, dans le principe, une seule charge de grand-maître des eaux & forêts; par un édit de Henri II, conforme à d'autres antécédens, on attribua à ce grand-maître la connoissance des procès concernant le fond & la propriété des eaux & forêts dépendans du domaine, & de ceux qui pouvoient appartenir aux parriculiers, ensemble de tous les

délits & malversations qui pourroient s'y commettre.

Il n'étoit pas possible que cet officier pût surveiller les forêts & réprimer les abus; on ne tarda pas à s'en appercevoir, aussi Henri III, par un édit de 1575, créa six grands-maîtres des eaux & sorêts; l'un d'eux sur préposé pour le gouvernement du Languedoc, de la Provence & du Dauphiné; mais on n'avoit pas remédié au mal, & le dépérissement des bois devenoit plus sensible. Vers le milieu du siècle dernier, on s'apperçut de la consusion, de l'incertitude des loix sur cette matière; ce n'étoit qu'un cahos; on avoit vu éclore, sous le règne de François premier, une sous de loix dans lesquelles on n'appercevoit qu'une mobilité sunesse dans la création & les sonctions des officiers de la jurisdiction établie sur cette matière. Au lieu de niettre une sage police dans cette partie si importante, & d'ôter l'arbitraire des peines, tout avoit éte livré au caprice de ces officiers; il en étoit résulté que les juges, institués pour prévenir le dépérissement des bois, en étoient devenus, par le vice de la légissation, les stéaux les plus terribles: l'état des forêts en offroit la preuve la plus douloureuse.

Je ne discuterai pas ces loix antérieures à l'édit de 1669 : ce travail

n'auroic aucun objet d'utilité.

Louis XIV, dans ses idées de grandeur, dans ses vastes projets, reconnut

l'importance des bois pour la mâture & la construction des vaisseaux, soit pour la guerre, soit pour le commerce. Le parti le plus sage étoit de balayer l'aire, de rejetter cette soule de loix anciennes, inutiles & mauvaises, qui dominoient, & de former un nouveau plan de législation; on s'occupa en conséquence d'une nouvelle loi générale; mais malheureu-fement on ne remedia pas au mal, parce qu'on ne prit pas encore les précautions propries à le faire cesser.

Tel est le sort des loix! si le législateur, par une sagacité singulière, ne sait pas un établissemet qui atteigne son but, il n'est pas seulement

inutile, il devient encore funeste.

L'edit de 1669 se trouve dans ce cas. On continua à dévaster les bois

après cet édit, comme auparayant.

Les quatorze premiers titres (c'est-à-dire, environ la moitié de ce nouveau code) concernent les différentes jurisdictions créées sur cette matière, & tout ce qui regarde les sonctions, les devoirs & les droits de leurs officiers. On a (ce semble) satigué l'imagination, pour compliquer une loi qui exigeoir la plus grande simpliciré.

Le reste de cet édit renserme, pour ainsi dire, la jurisprudence sur cette

matière.

C'est une science de connoître cette loi, les déclarations, les arrêts du confeil, qui ont succédé pour la modifier ou interpréter. C'est une science de connoître les commentaires qui sont encore venus rendre plus obscur un code, qui auroit dû demeurer dans les bornes de la plus grande simplicité.

Le vice principal a toujours subsisté; c'est l'arbitraire des peines. L'édit de 1669 en a laissé une partie à l'arbitrage des juges, & il en a sixé plusieurs; mais par une contradiction étrange, dans un article elle défend de modérer celles qui sont sixes; & dans un autre, elle suppose que les

juges en ont le droir.

La plupart des peines qui sont infligées dans cet édit, sont trop rigoureules; c'est ce qui a fait tolérer la faculté aux juges, de les modérer; on verra bientôt comment l'impunité en a été la suite, & a été une des

causes du dépérissement des bois en Dauphiné.

On vit le mal, & on voulut en arrêter les progrès dans le commencement de ce siècle. Le gouvernement nomma des commissaires qui parcoururent la province, & qui surent chargés de faire un nouveau plan de légissation; mais au lieu de dérruire l'ancien, on ne sit que réparer maladroitement l'edifice de la légissarion forestière. Après beaucoup de travaux, on vit parostre le suneste réglement de 1731, & le dépérissement des bois est depuis lors arrivé à son dernier période. Cherchons donc les causes secrettes qui ont converti en posson le remède même.

Depuis le siècle dernier, les maîtrises particulières existoient en Dan-

### 23 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

phiné; on en avoit creé trois : la première pour Grenoble; la seconde

pour Saint-Marcellin, & la troisième pour Die.

Le ressort de ces tribunaux est très-vaste; il s'étend jusqu'à vingt-cinq lieues. Comment un tribunal pourroit-il être instruit des délits commis dans des forêts qui en sont aussi éloignées? Comment auroit-il pu saire observer une police exacte? Comment auroit-il pu constater & réprimer avec activité, les contraventions?

On voit dans l'ordonnance de 1669, & le réglement de 1731, des peines excessives, des amendes considérables, des confiscations de bestiaux, des peines corporelles, prononcées relativement à des délits qui, à la vérité, intéressent le public, mais avec lesquelles le châtiment prononcé par la loi, n'a ni proportion, ni analogie. J'en citerai ici deux ou trois exemples.

Il est défendu de couper des bois dans le quartier de réserve d'une

foret commune, sous peine de 2000 liv. d'amende.

Un propriétaire qui, sans observer les sormalités requises, couperoit certaines plantes de bois dans sa propre sorêt, devroit être condamné à

3000 liv. d'amende, outre la confiscation des bois.

Il est désendu, même au propriétaire, d'essatter ses bois, sans permission du consteil, sous peine du fouet, bannissement à tems, amende arbitraire; & en cas de récidive, des galères: s'il a employé le seu, il doit être condamné à la mort. — Qani! la peine de mort pour avoir modissé d'une certaine manière sa propriéré! Que cette peine est légèrement prononcée! Cette action innocente, suivant la morale, est punie comme un forsait par la législation. La loi témoigne le même ressentiment à un homme qui, en usant de son bien, a violé une loi de police, qu'au scélérat qui a ensoncé le poignard dans le cœur de son semblable; loi mauvaise, loi intensée, puisqu'elle consond les rapports des choses! Notre législation, semblable à quelques religions payennes, veut-elle donc se faire respecter par des facrisses humains? Les auteurs du suneste réglement de 1731, auroient ils voulu, comme les décenvirs à Rome, instruire le peuple de leur autorité, par l'abus qu'ils en ont fait?

Si un père de famille accusé & convaincu de ce délit, s'étoit présenté devant les commissaires de la réformation, au moment où ils auroient été affemblés pour le juger; que ce père de famille, avec un visage fillonné par les ans, & sur lequel on auroit remarqué l'empreinte de la vertu & de la misère, leur eût adressé ce discours: « Magistrats qui » exercez dans ce moment l'autorité du souverain, vous voyez à vos pieds un malheureux cultivateur, pauvre & chargé d'une famille nombreuse; ma principale possession est une forêt, & j'avois besoin du pied pour nourrir mes ensans; j'ai occupé leurs bras & les miens à la déstricher; une récolte abondante & rapide nous étoit nécessaire; nous

ayons employé le feu pour détruire les racines, qui auroient pu

s'approprier les sucs de la terre. Est-il vrai que nous nous soyons ex osés à des châtimens douloureux & slétrissans? Est-il vrai que votre loi les ait prononcés? ah! si telle est votre loi, votre loi est une injustice cruelle envers les hommes. L'amour de ma famille, la nécelité, mon indigence, mon droit sacré de propriété, une vie longue & criréprochable, une conduite pure & honuête, au délit près dont vous m'accusez, & dont la raison me justisse, voilà toute ma désense; daigrez vous attendrir sur le sort d'une samille qui ne mérita jamais » l'insamie, ni les supplices dessinés aux scélérats, & cédez aux cris de » l'humanité ». Les auteurs du réglement auroient vu que leur loi étoit contraire à la raison & à l'humanité; ils en auroient rougi, ils n'auroient pas oté la faire executer, parce qu'il est une sensibilité éternelle, qui ne peut abandonner les hommes.

Qu'est-il artivé de l'excessiveté des peines prononcées par la loi, & de la faculté accordée aux juges, de les adoucir? Un abus qui a été la suite nécessaire de cette législation imprudente; les contraventions se sont multipliées; tant il est vrai que la transgression est toujours l'esset des mauvaisses loix! Les juges ont modéré les peines prononcées par la législation, & ils sont tombés dans l'excès opposé: ils ont eu une indulgence sunesse pour les coupables; ils ont été obligés de rectifier l'ouvrage du législateur, parce que la loi n'a pu être leur règle; ils ont suivi leur

caprice ou leur générosité; ils se sont érigés eux-mêmes en législateurs; & s'applaudissant en secret de leur autorité, ils ont fait des graces ou des exemples, & le peuple a été livré à des décissons arbitraires (1).

(1) A Lacédémone, les Ephores jugeoient arbitrairement : avant la loi des douze tables, on n'avoit point aussi de règle à Rome pour les jugemens : les mœurs de ces deux républiques suppléoient au désaut des loix. Dès que les mœurs commencèrent

tables, on n'avoit point aussi de règle à Rome pour les jugemens: les mœurs de ces deux républiques suppléoient au désaut des loix. Dès que les mœurs commencèrent à s'altérer, on reconnut à Rome la nécessité des loix; on créa des décenvirs qui furent chargés d'en composer: il n'y avoit que cette ressource pour faire cesser les désordres des jugemens arbitraires; dans une monarchie étendue, où les mœurs ne peuvent être un frein, les loix pénales doivent être bien fixes: Verè dici potest, disoit Cicéron, magistratum legem esse loquentem, & legem mutum magistratum. Les sonctions du magistrat doivent être réduites à décider que telle & telle action est contraire à la loi, en sorte qu'il n'ait à prononcer que sur une question de sait. Le prince peut avoir des graces en réserve, mais le juge doit prononcer à la rigueur e celui qui pout prononcer arbitrairement, a le droit de suppléer la loi par sa volonté; il est associé, pour ainsi dire, au pouvoir législatis. Quelle facilité dans un juge, d'en abuser!

On ne doit rien laisser d'arbitraire, sur-tout dans les pays où la magidrature est since & permanente, où cette puissance terrible repose toujours sur les mêmes têtes; elle pèse davantage sur le peuple, que si elle étoit passagère & divisée sur plusieurs têtes, comme dans la Grande-Bretagne. Les magistrats momentanés sont moins tentés d'abuser de leurs places, parce qu'ils s'exposeroient à être les premieres victimes de l'aous, de la part de ceux qui les remplaceroient: heureux ces siers insulaires qui

### 250 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;

Un homme puissant a-t-il commis ou fait commettre des dévastations dans une forêt; la maîtrise est sans courroux; elle resulte d'employer ses rigueurs: on est assuré de sa clémence.

Est-ce un homme protégé : il parvient encore à éluder la loi. Les juges de la mustrise sont slattés de voir des personnes de considération, sollicites

des graces auprès d'eux.

Mais si c'est un outérable cultivateur, qui auroit dans son indigence, un titre pour le justifier en quelque manière, s'il est abandonné, s'il n'est avoué de personne, s'il n'a pas eu l'art de ramper aupiès de quelque grand, toute la rigueur de la loi va tomber sur lui, & l'accabler.

Cer arbitraire fair un mal d'autant plus grand, que le juge est plus humain & plus sensible; l'humanité est sans doute une vertu, c'est la chaîne qui lie tous les hommes; mais la justice, mais le respect des loix sont les vertus qu'il doit encore plus s'approprier; ce juge voit dans la loi des punirions déraisonnables & atroces; il n'apperçoit dans le délit qu'une contravention à une loi de police, & il ne voit pas dans celui qui en est coupable, un scélerar. Sutvra-t il ces loix cruelles? non, il n'aura au contraire qu'une indulgence suneste, dont son cœur sera intérieurement satisfait, & la loi sera mépritée. L'el est le fort qu'auront toujours les ouvrages des législateurs, lorsqu'ils oubliteront de consulter la raison & la nature en fixant les peines, & lorsqu'ils les laisseront arbitraires.

A plusieurs époques, les officiers des maîtrifes ont eté accufes de se lattler séduire, c'est parce qu'ils pouvoient accorder des graces, parce qu'ils pouvoient moderer les peines, qu'on les a souvent tentés avec un succès, qui sans doute ne doit pas seur être pardonné; mais dont on doit taire le premier reproche à la législation. S'ils n'avoient été que l'organe sorcé de la loi, quel interêt auroit-on eu à les corrompre? Leur jug-ment n'eût été que la loi même, appliquée au cas particulier: l'essai de la sé suction est un moyen mutile auprès d'un juge, dont la main est forcée par une autorité supérieure.

I es officiers des maîtrifes ont eu des torts; mais, je le répète, c'est la loi qui les v a exposés, elle mérite nos premiers reproches. Si elle les avoit mis dans l'impuissance d'exercer une générosité tuneste, on n'auroit pas tenté leur copidité; la loi est inexcusable de compter sur une vertu aussi rare que le déaméretsement. Pourquoi cette confiance de la loi dans un juges? Pourquoi exposer les hommes à une tentation trop dangereuse? Pourquoi taire dépendre de la vertu du magistrat le succès d'une loi

font sugés par leurs pairs! Ils se choisssent leurs juges, de concert avec la loi. C'est de nos pères que les Anglois tiennent ce droit précieux; par quelle fatalité ne l'ent ls pas contervé a seurs neveux; l'uisse l'équité de nos magistrats, rendre mjustes mes regrets!

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 251

coercitive, lorsqu'on peut le rendre indépendant même de ses principes & de ses sentimens?

On ne corrompt pas les autres juges, quoiqu'ils aient souvent à prononcer des peines plus fortes. Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas des graces à accorder.

On séduit par des présens les bachas dans les pays orientaux; c'est parce que, dans le despotisme, le juge n'a pas d'autre règle que son

opinion.

En Angleterre, on ne corrompt pas les juges; c'est parce que les jures décident seulement une question de sait; savoir, si l'accusé est coupable du crime ou non; lorsqu'ils le jugent coupable, ils le déclarent convaincu, le juge n'a ensuite qu'à appliquer la loi qui, d'avance, a prononcé la peine; ni les jurés ni le juge ne peuvent excéder cette

peine.

Pour en revenir à notre question, que signisse cette sévérité de la loi; lorsque le juge peut se mettre au-dessus d'elle? Ce n'est qu'un épouvantail que le vulgaire ne redoute plus; l'habitant des campagnes voit un tribunal éloigné, un tribunal qui fait presque toujours grace, lorsque la contravention est découverte; il se propose de faire mouvoir quelque protecteur; il espère de sléchtr ou d'attendrir son juge; cette perspective lui dérobe le danger incertain auquel il s'expose; & à l'espérance de

n'être pas découvert, il joint celle d'éluder la loi.

L'abus des permissions a encore contribué à la destruction des bois. On accorde facilement la faculté de faire des coupes de bois; on est en usage au conseil de demander préalablement l'avis du grand-maître du département, celui-ci s'adresse aux officiers de la maîtrise du ressort, qui sont venir les parties; & c'est sur leur exposé que ces officiers envoient un avis savorable, qui remonte par degrés jusqu'au ministère; c'est sur cet exposé & sur cet avis, qui n'a été que trop souvent vénal, que l'on accorde aveuglément ces sortes de permissions. souvent sous de saux prétextes; permissions dont on abuse d'une manière si sunesse & sa législation ne présente encore à ce mal, qu'un remède absolument inutile.

Lorsqu'il s'agit des forêrs du domaine, le réglement de 1731 porte, qu'après l'abattage, il sera fait un compte & recollement des plantes abattues, aux strais de l'adjudicataire; cet article du réglement est dangereux, en ce qu'il oblige l'adjudicataire de payer les officiers de la maîtrise chargés de vérisser s'il s'est écatté de la loi qui lui avoit été imposée (1).

<sup>(1)</sup> Cet article du réglement est doublement iniusse envers l'adjudicataire, il doit supportet les frais d'une procédure de recollement, soit qu'il se trouve coupable,

### 252 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

C'est ainsi que l'on parvient souvent à séduire les officiers des maîtriss, pour taire dans leurs procédures les contraventions; les préposés du Roi se trouvent ensuite liés par un verbal, qui atteste que l'adjudicataire a été fidèle à ses engagemens; & il n'est personne qui sût reçu à les surveiller, ni à leur demander compte de leurs opérations.

On en use à-peu-près de même, lorsqu'il s'agit des grandes coupes des autres sorêrs; on fait pour la forme un compte & recollement des pièces abattues; si on a permis de couper mille pièces de bois, on en abattra dix mille; le procès-verbal de recollement constatera également que l'adjudicataire s'est conformé aux conditions de son adjudication,

& cet abus demeurera impuni.

Lorsqu'il s'agit de petites coupes particulières demandées par les propriétaires, on ne fait point de procédure de recollement; la permission obtenue pour des besoins presque toujours simulés, le particulier en use à son gré, la loi le perd de vue; qu'il détourne les bois coupés à d'antres usages que ceux pour lesquels la permission lui a été accordée, qu'il en coupe une plus grande quantité, qu'il ne suive pas dans son exploitation les procédés indiqués par la loi, on a, sur ces objets essentiels, l'indistèrence la plus grande; on ne s'informe pas si on a trompé l'autorité. Ne seroit-ce pas sagesse que la loi suivit toujours des yeux les individus soumis à son empire, & qu'ils sussent que dans tous les tems ils sont responsables envers elle de leurs procédés?

Il est douloureux pour moi d'élever la voix contre la législation, mais le philosophe (& pour le définir) l'ami des hommes, ne peut voir avec indissérence les maux qui résultent des loix désectueuses; son cœur fensible ne sait pas s'isoler & garder le silence sur les maux qui en résultent. Pourquoi se tairoit-il sur les erreurs de ceux qui ont l'autorité, lorsque ce n'est pas dans un esprit de censure, mais dans l'objet de les faire réparer, qu'il élève la voix? Le gouvernement veut le bien public; s'il a pris une voie opposée, peut-on blâmer celui qui l'en fait apperce-

soit qu'il ait exécuté sidélement les clauses de son adjudication. La loi prononce une punition égale envers l'adjudicataire innocent, & envers le coupable; ne seroit-il pas plus sage de ne faite supporter cette dépense par l'adjudicataire, que dans le cus seulement où il auroit violé la lei, & nécessité la procédure qui constaueroit sa contravention?

Le réglement, dans le même endroit, confond un dommage causé innocemment, avet celui qui cût fait par malice; il dispose que l'adjudicataire sera condamné à for liv. d'amende pour chaque plante de bois abattue ou simplement endommagée par la chûte des pièces comprises dans son adjudication. Souvent des ouvriers ne peuvent empêcher qu'une plante de bois, par sa chûte, n'endommage les jeunes plantes voisnes, & on punit l'adjudicataire à raison de ce dégât causé par cas forteit, au unt que s'il les a roit abattues, su les avoit fait périr de propos délibéré; la raison pe disoit-elle pas qu'on devoit dissinguer ces deux cas ?

voir, lorsque son intention n'est pas de manquer d'égard envers la loi, lorsqu'il ne s'écarte pas du respect qu'il doit au légissiteur, lorsqu'il déclare qu'elle doit être exécutée jusqu'à ce qu'elle soit révoquée, malgré même les découvertes que le théoricien pourroit saire, lorsqu'il convient que l'abrogation des loix même vicieuses, peut seule en arrêter l'empire?

#### SECONDE QUESTION.

Quels sont les effets qui sont résultés du dépérissement des Bois relativement à l'Agriculture.

L'agriculture est le premier, le plus utile des arts; elle présente à l'homme ses vraies richesses, celles qui, dans tous les temps, dans tous les pays, ont une valeur absolue. L'imagination ne doit donc pas demeurer froide sur les maux que le dépérissement des bois lui a causés en Dauphiné.

Le sol de cette province, sur-tout dans la partie orientale, est en

général d'une médiocre fertilité & coupé de montagnes.

Pour donner des sucs à son terrein, l'homme champêtre est obligé d'y transporter beaucoup d'engrais, & de les placer avec une vigilance éclairée; les plantes épuisent la terre; on répare cette déperdition, on donne au sol une énergie nouvelle, en y répandant des sumiers dont les eaux pluviales détachent les sels, pour les distribuer dans la terre.

Avant le dépérissement des bois en Dauphiné, la ressource des engrais étoit très-factle au cultivateur; les seuilles dont chaque hiver dépouilloit les arbres, formoient une couche sort épaisse qu'on transportoit & qu'on faisoit pourrit dans des sossés; c'est ainsi qu'on préparoit les germes de

la fécondité des campagnes.

Mais depuis qu'on ne voit plus des bois touffus, depuis que la plupart des montagnes du haut Dauphiné ne présentent que des rocs décharnés, depuis que sur les autres les clairières sont si fort multipliées, que les seuilles après leur chûte n'ont plus d'asyle & sont dispersées par les vents; le cultivateur ne peut plus prositer de cette source de reproduction qui entichissoit les campagnes; c'est ainsi qu'on a empêché l'esset du système de la nature, qui est de se renouveller de ses débris.

Le défaut de cette ressource a produit un autre mal; ces seuilles sormoient la litière des animaux servaat à l'agriculture: les physiciens ont observé que lorsqu'elle est trop consommée sous les pieds des animaux, lorsqu'on la change trop rarement, elle les échausse, & ils valent beaucoup moins; ils ont aus observé que les animaux répandus dans les campagnes, & qu'on ne enterme pas dans des lieux d'où s'élèvent des exhalaisons sétides, prospèrent davantage: d'où l'on doit conclure que dans le Dauphiné, le cultivateur étant obligé de les tenir rensermés pendant plusieurs mois de l'année, c'est-à-dire, sorsque la terre est

### 254 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

couverte de neige & de frimats, il doit changer fréquemment la litière

des animaux, s'il veut les y voir prospérer.

Mais depuis le dépérissement des bois, le ressource des seu illes des arbres lui manque; il est obligé d'y employer la paille qu'il récolte de ses champs, & gut ne peut lui suffire, parce qu'il l'emploie, d'un autre côté, à la nourriture des bestiaux : chose admirable. Les feuilles des arbres, après avoir embelli les forêts, après que l'homme a profité de la fraîcheur salutaire qu'elles donnent, ces teuilles tombent à la moindre agitation des airs, deviennent le jouet des vents, qui ensuite les rassemble, & encore la nature les destine à un autre genre d'utilité envers l'homme! Mais l'aveugle, l'ingrat qu'il est! il abuse de tout : il semble renoncer aux dons que lui offre la main libérale de la nature, il préfère la jouissance du jour à des avantages permanens; & comme s'il étoit jaloux de l'espèce d'immortalité de ces êtres qui s'élèvent majestueusement dans les airs, il les fait périr sans songer que le champ qui lui donne

du pain, va souffeir de cette destruction.

Lorsque les montagnes du haut-Dauphiné étoient couronnées d'arbres de haute furaie, les gros bestiaux trouvoient au-dessous une paisson, une nourriture journalière, & d'autant meilleure que les feuilles des arbres formoient un engrais perpétuel, qui restituoit périodiquement à la terre les sucs, que ses productions avoient retirés d'elle. Cet avantage ne subsiste plus, les bêtes aumales ne retrouvent plus ces herbes bienfaisantes, dont la nature tapissoit jadis les sorêts. On a perdu aussi la glandée que les chênes fournissoient: les raillis donnoient encore du feuillage, que le cultivateur conservoit chez lui pour nourrir les menus bestiaux pendant l'hiver. Nous avons perdu tous ces avantages par le dépérissement des bois; aventages précieux! En effet, sans les bestiaux, l'agriculture peutelle se soutenir? Ne sont-ils pas associés aux hommes pour le travail de la terre? Le sol le plus intertile ne s'engraisse-t-il pas par leur secours ? Ourre les services que i homme en retire pendant leur vie, ne profite-t-il pas encore de leurs dépouilles?

Mais ce n'est pas encore le plus grand mal que le dépérissement des bois ait causé à l'agriculture : lorsque les montagnes étoient décorées de ces arbres, qui sembloient menacer les cieux, leurs racines embrassoient une vaste éceadue de terrein qu'elles retenoient. Par la destruction de ces arbres, le sol a perdu ce soutien, la terre a été abandonnée à ellemême, & les eaux pluviales n'ont pas tardé de l'entraîner dans la plaine; les collines se sont décharnées, le sommet est devenu un roc aride, & le bas des montagnes s'est trouvé, presque de tous côtés.

crevasse & caverneux, s'il est permis de s'exprimer ainsi.

Avant cette révolution, qui s'est opérée lentement, les eaux pluviales ne descendoient des montagnes qu'en suintant, elles amenoient la sertilité dans les plaines voisines ; elles y apportoient un engrais que les

fettilles des arbres leur avoient donné; cettengrais ne coûtoit pas plus de peine au cultivateur, que celui que le Nil (ce fleuve ami de l'Egypte) y répand; mais aujourd'hui les eaux ne descendent plus des montagnes par une penre douce & égale; n'étant plus retenues, elles descendent avec rapidité; elles ont formé ces larges excavations que l'on remarque dans leurs flancs; ces eaux ont amené avec elles un terrein argileux & pierreux, qui paissant en sur dans les plaines voitines, en ont enlevé les sucs.

De-là, il est resulté que la plupart des plaines qui environnent les montagnes, ont été rava jées & miles hors d'état de produite. La surface où reposonent les sucs, a ésé emportée dans des torrens, & ils ont été irrevocablement perdus; le cuitivateur n'a plus trouvé qu'un sol ingrat, sur lequel il a essayé des travaux & des semences qu'il a perdus. Découragé par ce racuvais succès, voyant qu'il étoit inutile d'opposer à l'action des torrens, la réaction de l'industrie, & que cette industrie étoit moins active & moins ingémense, que la nature n'étoit rebelle, il a abandonné le sol voisin des montagnes, pour s'attacher à des terres éloignées, qui lui, ont, donné plus d'espérance.

Veut-on le convaincre par l'expérience de la vériré de ces réflexions, que l'on compare les contrées du Dauphine, où il existoit des montagnes & des bois, avec celles où il n'en existoit point, ou très-peu; on verra que celles-ci ont conservé le même degré de fertilité qu'elles avoient jadis; elles n'ent pas éprouvé le ravage des eaux. Il n'en est pas de même des terres qui environnent les montagnes; le sol y est d'une infertilité

capable de décourager le cultivateur.

Quon life encore les anciens titres des fiefs du haut-Dauphiné, on verra souvent des droits seigneuriaux considérables, impotés sur le sol voisin des montagnes, & des droits trè-modiques dans les plaines éloignées, qui se trouvent dans le même fies. Ce sol qui environnoit les bois, étoit donc jadis regardé comme le plus précieux; peut-on en méconnoître la cause? Il descendoit de ces montagnes chargées de bois, des eaux salutaires, qui enrichissoient les plaines des sucs transportés des montagnes; aujourd'hui il n'en descend que des torrens qui derruisent les moissons & le, guériers. Les parties batses des montagnes rendoient saciles les arrosemens; & aujourd'hui ces torrens ne permetrent plus de se servir de ce grand moyen de l'agriculture.

En voyant quelques - uns de ces anciens titres conservés par eles seigneurs, en examinant ensuite l'état octuel des lieux, j'ai cru devoir attribuer à la destruction des bois, l'insertifité des plaines voisines des montagnes, qui en étoient chargees dans ces tems reculés. Je n'ai qui me persua der qu'un sei meur eur grevé d'une sorte redevar ce, une sorte et ai de & dé laignée, telle qu'elle est aujourd'hui? je n'ai qui me person ser que ce sol, jadis tertile, eût perdu, par la teule révolution du remps, sa secondaté. La terre est une tendre mère qui n'est jamais ingrate envers

fes ensans, s'il ne lui arrive quelqu'accident qui empêche sa fertilité naturelle; elle sournit toujours, quoiqu'elle dût être épuisée par les productions de tant de siècles. Elle ne se lasse jamais, elle renferme ce trésor permanent que le vieillard de la fable recommandoit à ses ensans de cherchet dans son sein.

Il est donc arrivé une révolution dans cette province, qui a fait perdre la fécondité à quelques contrées, & a forcé les habitans à les abandonner, tandis qu'auparavant on les cultivoit avec profit. Cette révolution n'a pu venir de ces écarts terribles de la nature, de ces secousses violentes de la terre, qui sont le sléau de plusieurs autres pays. Quel est donc le changement que la province a éprouvé? C'est la destruction des bois; elle a fait cesser les engrais, & a occasionné le ravage des terres contigues aux montagnes qui en étoient couvertes: ce dépérissement des bois a donc nui à l'agriculture.

#### TROISIÈME QUESTION.

Quels sont les moyens de remédier au dépérissement des Bois & Forêts en Dauphiné?

Rectifier la législation, voilà le seul moyen de rétablir les bois du

Dauphiné.

C'est sur cette partie de mon ouvrage que je dois principalement m'arrêter, puisqu'il s'agit d'indiquer les moyens de réparer le mal existant. Je serai en sorte de ne pas m'écarter des principes les plus généraux, sur-tout lorsque les loix existantes s'en seront écartées.

r°. Supprimez les maîtrifes. Ces tribunaux sont trop éloignés de la plupart des pays de leur ressort, où se commettent les contraventions; rien n'est plus onéreux au cultivateur, que d'être obligé de faire vingt ou trente lieues, pour saire punir des contraventions légères, & qui sont néanmoins très-conséquentes. En général, rien n'est plus dangereux que de multiplier les tribunaux d'attribution, & sur-tout de les éloigner des lieux & des parties; cet éloignement rend l'expédition des affaires plus lente; abus d'autant plus suneile en cette matière, qu'il saut des peines promptes, & les rapprocher aux yeux du peuple, des délits qui les attirent.

Etablissez dans chaque pays un tribunal de police; que le châtelain & les consuls connoissent sommairement & sans frais, des contraventions; que leurs jugemens soient exécutés par provision. Il ne s'agit pas ici de questions ardues, qui soient au-dessus de la portée des babitans de la campagne; il ne s'agit que de constater des faits, & avec les secours d'une soi claire, qui aura prévu les espèces de contraventions qui peuvent arriver, ils seront en état de juger sainement.

Peut-être ce châtelain & ces consuls seront négligens à punir les contraventions;

contraventions; ils voudront peut-être favoriser un coupable, ou une nonchalance naturelle les empêchera d'agir. Après un délai de quelques jours, qui sera fixé par la loi, établissez un droit de prévention en saveur du juge territorial; & pour déterminer plus esticacement les premiers à veiller sur ces contraventions, faires supporter les depens de l'instruction du procès, par ce châtelain & ces confuls qui ont négligé des contraventions dont le juge a été instruit.

Le même moyen a été employé avec succès, par un édit moderne. pour constater les crimes; on a obligé les seigneurs à supporter les frais des procès criminels, lorfque les juges royaux auroient prévenu les juges ordinaires: des-lors ceux-ci n'ont plus eté négligens dans la pourfuite des crimes, parce qu'ils ont prévu que leur inaction seroit suneste à ceux qui les avoient établis. Si on en usoit de même dans la partie des eaux & forêts, les contraventions séroient très-rares, parce qu'il seroit disseile

qu'elles demeurassent impunies.

Un des principaux abus qui ont régné dans la jurisdiction de la maîtrise. c'est la multiplicité des ossiciers; on ne peut, dans l'ordre existant des choles, faire la plupart des procédures, sans le concours du maître particulier, de son sieurenant, du garde-marteau, du procureur du Roi, du gressier, du garde général, du collecteur des amendes, d'un arpenteur, &c. Tout ce cortège ne fait qu'embarrasser & rendre la marche des affaires difficile, lente & dispendieuse: le juge & son gressier auroient pu suffire & remplir ces diverses fonctions; on auroit pu même se passer d'un procureur du Roi. Je ne parle pas des autres officiers qui sont bien moins nécessaires, & qui servient inutiles, en suivant mon système.

Un procureur du Roi, dans les circonstances actuelles, peut faire les plus grands maux; il est seul autorisé à poursuivre les contraventions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile : le juge ne peut se donner d'activité; le procureur du Roi a plus d'avantage que le juge; s'il est gagné ou sollicité, s'il a résolu de faire grace, ses mains engourdies communiquent leur immobilité au juge; si au contraire il met de la passion dans ses poursuites, elles dégénèrent en une vexation; & la loi trop sévère, est

elle-même complice des maux qu'il fait.

Une machine ne doit être composée que des pièces absolument nécessaires; si vous en metrez une de plus, cetre pièce parasite gênera & retardera le mouvement des autres. Il en est de même ici : si on peut se passer du minustère public dans cette matière, il est nuisible, il faut le supprimer; il n'y a qu'à laisser au juge la faculté de se mouvoir sans une impulsion étrangère; il doit être instruit des loix: il ne doit donc pas avoir besoin d'un conseil ni d'un guide. Tout juge qui n'est pas en état de prononcer sans le secours d'autrui, doit être déplacé, il ne doit pas être l'organe des loix qu'il n'entend pas. Kk

Tome XXXV, Part. II, 1789. OCTOBRE.

La jurisdiction des eaux & forêts doit être d'ailleurs une jurisdiction de police sommaire, prompte & peu dispendieuse, elle doit être simplifiée.

2°. Etablissez des peines sixes, & qu'il ne dépende pas du juge de les modérer; ne lui laissez jamais la liberté de suivre son caprice. Les jugemens, dit Montesquieu, doivent être sixes, au point qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. Un pays ne peut être heureux sans la liberté; mais lorsqu'un citoyen peut craindre le caprice de l'autre, il n'est plus libre; s'il ne craint que la loi, s'il n'a pas à craindre l'homme, il est libre, parce que cette puissance morale ne fait acception de per-sonne, & qu'elle n'en favorise aucune.

Un législateur peut être comparé à un architecte qui donne le plan d'un édifice. Le juge ne doit être qu'un ouvrier voué à la ponctualité, à la foumission; il ne doit pas s'écarter de ce que l'architecte a ordonné. Si ce subalterne peut rectifier les opérations du maître, s'il peut suivre son caprice, tout est perdu; l'harmonie, l'ordre, ne peuvent se conserver.

C'est un très-grand mal, que le juge puisse modérer la peine; c'est presque toujours avec partialité, qu'il accorde cette saveur; on en a sait une trisse expérience en cette matière. D'ailleurs le peuple s'accoutume à respecter & à craindre l'homme, plus que la loi, lorsqu'il peut la changer.

Si ce juge a un cœur fensible, il abusera de la faculté que lui donne la loi, pour l'adoucir à l'excès, en croyant satisfaire à l'humanité : il éprouvera même une sorte de saussaction, sans réstechir que la clémence

doit le tribut à la justice, première vertu du magistrat.

Observez-le bien: plus on mer d'aubitraire dans la loi, plus on se rapproche des idées desporiques. Le dispote ne pouvant juger toutes les affaires, est obligé d'accorder au-magistrar le droit de juger arbitrairement, parce que les loix sixes qu'il leur donneroit à suivre, borneroient son autorité.

Mais il est de l'essence de l'état monarchique, que la loi y soit certaine, & que le magistrat ne puisse s'en écarrer. 5'il n'y a pas cette règle commune à tous, il n'y a plus de liberré. O verra même des juges, donner des décisions dissérentes dans les mêmes do nées, sans que l'honnêteté de leur ame puisse les garantir de cette inconstance, parce que leur esprit n'est pas toujours dans la même position. C'est d'ailleurs un mal, que le citoyen puisse crain lre davantage i'honne que la loi, ce qui arrive nécessairement, lorsqu'elle peut être modissée par le juge.

Préverez donc ces abus, en établissant des peines sixes & indépen-

dantes du caprice des juges.

3°. Mais si le coupable doit invariablement subir la peine prononcée par la loi, adoucissez certespeine ut nt qu'il est possible (1). Helas! la

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité des Délits & des Peines.

modération dans les peines est si conforme à la nature lumaine, foible, sensible & capable du bien, même après le mal, que l'arrocité dans les peines doit être regardée comme une injustice envers les hommes.

Il est étrange que dans l'art de la guerre, les droits de l'humaniré, depuis le progrès de la philosophie, soient mieux connus & respectés, que dans les tribunaux de la justice. Lisez les relations des dernières guerres; vous y verrez que le militaire est rentré en lui-même, qu'il est descendu dans son cœur, pour en revenir plus modéré & plus doux; il a reconnu que l'homme est un tissu de soiblesse & d'erreur; que l'humanité est la chaîne qui lie tous les êtres vivans répandus sur la terre, & que tous les hommes ne sont qu'une nombreuse samille; il a respecté même les erreurs & les préjugés, il s'est attendri sur le sort des autres hommes.

La législation, au contraire, a gardé son antique rudesse envers les enfans de la partie, & les tribunaux ont conservé leur barbarie dans leurs décisions, comme dans leur langage.

Les peines excessives ne doivent pas avoir lieu, sur-tout dans une société vieillie, s'il est permis de s'exprimer ainsi; un peuple policé peut être comparé à un homme mûr, qui ne doit plus éprouver les châtimens

qu'on employoit envers lui pendant que duroit son enfance.

Une peine excessive n'est pas un remède essisace pour prévenir les contraventions: un médecin inutilement donneroit à un malade un remède propre à le guérir; si la dose étoit excessive, eu égard à son tempérament, il augmenteroit le mal, au lieu de le dissiper. Si les commissaires de la réformation, au lieu d'aggraver les loix anciennes, avoient établi des peines douces & fixes, en sorte qu'on n'eût pas pu espérer de les saire modérer, ils seroient parvenus à rétablir & à conserver les bois en Dauphiné: ils ont pris une autre route, & le mauvais succès de leur réglement les a bien punis de l'inconsidération de leur ouvrage.

Lorsque les peines sont excessives, on ne veut ni dénoncer ni accuser les coupables; un esprit d'humanité retient : c'est ainsi que l'excessive

rigueur d'une loi engendre l'impunité (1).

Un esprit d'humanité seroit seul capable de retenir ceux qui seroient intéressés à faire punir les coupables de contravention aux loix concernant les bois & les sorêts. On ruineroit les habitans de la campagne, si on suivoit à la rigueur ces loix, & que la maitrise prononçat, avec sa cherté ordinaire, les jugemens de condamnation aux

peines de la loi.

<sup>(1)</sup> On voulut arrêter, dit Montesquieu, les brigues dans la ville de Rome. Le tribun Cornelius proposoit des peines cruelles; le sénat vit qu'elles jet eroient la terreur dans les esprits, mais qu'on ne trouveroit plus personne pour accuser ni pour condamner, au lieu qu'en prononçant des peines douces, on auroit des accusateurs, & on rejetta la motion de Cornélius.

Une peine qui est, pour ainsi dire, générale sur cette matière, c'est la confiscation des beniaux des coupables surpris en contravention. On n'a pas sait attention que c'est ruiner le malheureux habitant de la campagne, de le priver de ses bestiaux, & que l'agriculture soussire nécessairement de cette confiscation inconsidérée; combien nos loix renserment de contradictions! un créancier n'a pas la liberté de faisir les bêtes de labourage, ni les instrumens qui y ont trait; on n'a pas voulu même, pour la dette la plus sacrée, suspendre les travaux précieux de la terre; on n'a pas voulu donner des entravessà l'industrie, & la loi en prive le cultivareur, à ratson de contraventions légères envers une loi de police.

Punissez le délir; mais n'oubliez pas les droits de l'humanité, & n'ôtez pas à ce malheureux les ressources pour se procurer le pain dont il a

besoin.

4°. Ch sifisse des peines analogues au délit, & qui tendent à réparer la dégradation commisse dans les sorêts : au lieu de prononcer des amendes & des cos filcations, obligez les coupables à y tarre des semis, des plantations de bois, ou d'autres travaux; forcez les à réparer les ravages qu'ils ont sausés dans les sorêts. Cette punition sera plus sensible pour eux, parce qu'elle durera long-tems; elle tera plus utile, parce que son objet sera de rétablir la forêt même qui aura été dégradée : elle sera plus exemplaire, parce que les autres verront travailler long-tems les compables à réparer la brêche qu'ils y ont faite. Ce châtment tera plus d'impression sur le public, qu'une peine beaucoup plus sorte, qui est acquittée en un instant, par le paiement d'une amende, espèce de punition que le public n'apperçoit pas (1).

Lorsque les travaux du coupable seront achevés, saites-les vérifier par le juge ou le châtelain, aux dépens du coupable, pour savoir s'il a

été exact à se conformer à ce qui lui a été prescrit.

5°. Que les peines soient promptes, &, autant qu'il sera possible, rapprochez les des contraventions; présentez au même instant, pour ainsi dire, aux habitans de la campagne, l'image du châtiment auquel la

contravention a exposé le coupable.

C'est principalement la célérité de la punition qui a conservé dans l'Embrunois, quelqués bois qui en sont la richesse, Il y règne une police qui y tient lieu de loi, car on a eu le bonheur de n'y pas exécuter l'ordonn nce de 1669 & le réglement de 1731. Dès qu'un patticulier est surpre sen contravention, on faisit sur le champ les bois coupés, on

<sup>(1)</sup> Les amendes prononcées par les iuges de la maîtrile, seront donc supprimées; ce m' dique revenu du file, dont l'intérêt souvent n'est pas celui de la nation, cessera le mal ne sera pas grand. Que peut peser dans la balance de la politique, le produit de quelques amendes auprès des biens incommensurables, qui résulteroient du rétablissement des bois, sur tout dans une province voisine des mers du Levant?

les met dans un lieu public, on faisit mône les bestiaux, non pas pour les consisquer, mais pour servir à la conviction du toupable. On convoque aussi tôt les officiers municipaux; on l'interroge, & après l'avoir convaincu, on le condamne, sans déplacer, à une légère amende qu'il paie, s'il vout recouvrer les bestiaux faisis; il perd encore les bois coupés en contravention: il est rare que les délits échappent aux regards des officiers municipaux, ou des autres habitans. J'ose le dire; c'est dans l'Embrunois que l'on devroit aller étudier la légissarion propre à conferver les sorêts, comme les philosophes de l'antiquité alloient dans la Grèce en étudier les loix.

Si on venoit à changer cette police dans l'Embrunois, dans peu de temps les bois y seroient détruits. Dès qu'un habitant fauroit qu'il saut recourir à un tribunal éloigné de vingt-cinq lieues, pour le punir, il le redouveroit peu; chacun sait que les pas des officiers de la mastrité sont chers, mais sents; que leurs rigueurs sont souvent terribles, mais qu'elles suivent les délits de bien loin, & que leurs graces sont encore plus fré juentes. On redouteroit donc peu un châtiment qui se présenteroit à

l'esprit, comme un événement éloigné & incertain.

Pour rapprocher davantage le châtiment de la contravention, obligez les premiers uges de prononcer leur sentences, & de les saire exécuter provisoirement das sun bres delai. L'ordonnance de 1669 ne permet de recevoir l'appel des sentences des maîtrises, que dans trois ou quatre mois; mais elle n'a point sixé de délai aux premiers juges, pour les prononcer, en sorte qu'ils retiennent une cause pendant pluseurs années. Le l'il a conséquemment manqué son but : d'ailleurs rien n'est plus aisé que de l'éluder en cause d'appel. Les procureurs n'ont qu'à faire rendre un arrêt interlocutoire convenu, & qui re porte que sur des points indifférens: par ce moyen ils conservent la faculte de rerenir longtinns, & de surcharger une affaire qui auroit dû demeurer dans les termes d'une di'cussion très-simple, & êrre affranchie de teute complication; une loi est imparfaire, lorsqu'elle peur être éludée.

6°. La principale difficulté que le légissateur rencontrera, c'est dans la manière de constater les délits en cette matière. On étal 1 ordinairement, pour veiller à la conservation des forêts, des gardes, espece de gans vils, indifférens sur le vrai & sur le saux; on les cor o opt ailément; ils taisent la plupart des abus, souvent ils sont suspects dans seur dénonciation, ils abusent du droit d'infaillibilité que la loi seur attribue; c'est la passion souvent, & non pas la vériré, qui dicte seurs verbaux. Pourquoi donner à ces sortes de gens, le droit exclusif d'être crus sur leurs relations?

Suivant un réglement de la cour, un honnête bourgeois qui surprend des bestiaux étrangers dans sa propriété, est cru dans le verbal qu'il dresse de ce sait. C'est cependant dans sa propre caule, que la justice le croit, & il ne paroît pas que s'on ait abusé de cette consiance de la

### 262 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

justice. Un homme dans l'aisance ne va pas méchamment supposer un fait contraire à la vérité, lorsque l'avantage qui doit lui en revenir, est modique: ce ne pourroit être que l'appas d'un prosit considérable, qui pourroit le féduire, & encore la plupart y résisteroient. Il est plus rate qu'on ne pense, de trouver des cœurs qui aient renoncé à des sentimens de justice; l'aisance sur-tout n'est pas si près d'une mauvaise action, que l'indigence. Pourquoi donc la loi n'autoriseroit-elle pas un honnête bourgeois, un ossicier de justice, ensin, tout citoyen qui auroit un état honnête, à dresser un verbal sur une contravention dont ils auroient été les témoins? Est-ce qu'ils ne mériteroient pas autant la consiance des tribunaux, que ces êtres décriés, que l'on suppose insaillibles, parce qu'ils ont prêté un serment qu'ils ne cessent de violer? Sans doute, ces personnes n'iront pas gardet les sorêts; mais le hasard, leurs affaires, leurs plaisses, les y conduiront, & ceux qui voudroient les dévaster, craignant une multitude de surveillans, seront plus avisés.

Le rapport d'un garde est admis sous la sauve-garde d'un serment antérieur; en saisant sceller de cette cérémonie religieuse, la relation d'une de ces personnes, vous serez bien plus assuré de la vérité.

On trouvera peut être un obstacle dans nos mœurs. On voit avec peine un homme honnête, se rendre dénonciateur d'un délit, & donner l'impulsion à la justice, pour le faire punir. Mais on parviendroit peutêtre à opérer parmi nous, sur ce point, une révolution dans les idées reçues; car « le genre-humain, comme l'a dit un philosophe de notre » siècle, est ce qu'on veut qu'il soit; c'est la manière de le gouverner,

m qui le décide ».

Le meilleur moyen de détruire le préjugé dont il s'agit, feroit de supprimer cette meute de gardes; on ne voudroit point d'une telle concurrence; mais si on les laisse substitute, les gens honnêtes ne seront pas détournés de dénoncer par leur relation, les délits en cette matière, lorsqu'on autorisera encore les gentilshommes, les seigneurs, les ecclésastiques, à dresser des verbaux sur ces délits dont ils auront été les témoirs: l'administration pourra encore répandre dans les communautés, que le bien public exigeant que les contraventions soient constatées & réprimées, pour prévenir le dépérissement des bois dans cette province, ceux qui les auront exposées à la justice, auront bien mérité de la patrie, & qu'elle attend de l'intérêt qu'ils y prendront, qu'ils ne négligeront pas de répondre à sa constance (1).

<sup>(1)</sup> Le réglement de 1731 rend responsables les officiers municipaux, des contraventions qu'ils ont négligé de faire punir. Cet article semble présenter une injustice, parce qu'il arrive quelquesois qu'on ne peut découvrir les coupables; mais il est difficile que les officiers municipaux ignorent les auteurs d'une dévassation notable dans une sorêt : ainsi cette loi, bien exécutée en ce point, auroit l'avantage de

7°. On auroit encore besoin d'un code bien clair & bien précis sur la matière des eaux & sorêts; il faudroit que la loi sût simple, composée d'un petit nombre d'articles, & d'une très-facile intelligence.

déterminer efficacement ces officiers à surveiller ceux qui seroient tentés de commettre des abus. On sait que les loix ne sont jamais justes dans tous les cas; mais les exceptions ne doivent pas être trop apperçues par un législateur, & on ne peut lui reprocher l'injustice de sa loi, dans des cas particuliers, lousque dans le plus grand nombre de circonstances, la loi est juste. Nous admirons avec raison, la segesse de cette loi chinoise, qui, pour séconder les germes des vertus, & ramener le bon ordre & la bonne police, fait participer les mandarins qui régissent les provinces, à la gloire & à la honte des actions qui s'y commettent; on élève à des postes supérieurs, ceux dont les provinces sournissent plus d'actions vertueuses; on rabaisse à des postes inferieurs ceux où on en volt moins. Il existe ainsi une espèce de solidarité d'honneur entre les habitans des provinces & leurs gouverneurs.

Un abus considérable que le réglement a consacré, c'est la multiplicité des sermens qui doivent être prétés aux assisses de la maitrise, par les députés des communautés, sur l'exécution des loix relatives à cette matière. En général, on est assez attentif à envoyer des députés pour portet des certificats qui sont presque tous uniformes & formés sur un ancien modèle. Ce sont ordinairement des gardes-bois, qui sont chargés d'une soule de certificats, & qui donnent sans scrupule leur serment sur des faits que souvent eux-mêmes, & ceux qui les ont envoyés, ignorent. On ne parle pas ici de cette dépense inutile qu'on exige des communautés; ce n'est que l'abus d'exiger ce serment inconsidéré, que j'attaque: on ne le regarde plus que comme une vaine sormalité, ou plutôt comme une précaution qui n'a d'autre objet d'utilité,

que de prévenir des poursuites de la part des maîtrises qu'on redoute.

Combien la loi est peu réstéchie dans ce point! Elle enjoint aux officiers de communautés, de veiller à l'éxécution du réglement, & en cas de négligence, ils. doivent être condamnés aux mêmes peines que les contrevenans qui n'ont pas été poursuivis. Les officiers de communautés ont ainsi un intérêt mutuel & sensit le à ne pas saire connoitre des contraventions dont ils seroient responsables, & conséquemment à se parjurer, loi contraire à la raison! puisqu'elle les place dans l'alternative de se nuire, ou de manquer à la sainteré du serment! loi imprudente! puisqu'elle exige que les officiers de communautés certisent avec serment des faits incertains, & dout quelquesois ils n'ont pu s'instruire; loi injuste! pui qu'elle les sorce à sénoncer des contraventions qui étant connues, les exposent à être punis eux-mêmes comme coupables.

Nou plaignons tous les jours la simplicité de nos pères, dont les loix permettoient à ceux qui étoient attaqués, de se justifier, ou de repousser les demandes qui leur étoient faites, en jurant qu'ils n'étoient pas coupables ou débiteurs. Combien celle dont nous parlons, est p'us insensée! Nos pères étoient retenus par leurs mœurs; le serment n'y avoit pas le même danger que chez nous: plus boni mores valent ibi,

quam bonæ leges alibi, comme dit Tacite.

Ce serment, que l'on regarde comme la sauve-garde des loix sur sa matière des bois & forêts, produit des effets contraires; il ten même à détruire les sentimens, religieux mobile de l'honnéteté de la conduite de le plupart des honnes, sur le de ceux qui habitent là campagne. On pourroit peur étre regarder ces serment peu sus par nos loix, comme les remèdes universels, employés par les empiriques; remèdes qui, en certaines circonstances, pourroient être utiles; mais qui trop généralisés deviennent plus dangereux que les maladies mêmes qu'i s doivent combattre.

La suite au mois prochain.

## MÉMOIRE

SUR QUELQUES ESPÈCES DE CHARANSONS DE LA GUIANE FRANÇOISE;

Par M. SONNINI DE MANONCOUR, Correspondant du Cabinet du Roi, Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Nancy, &c.

IL N parcourant les terres inhabitées de la Guyanne, domaine pailible d'animaux divers, parmi lesquels des insectes aussi prodigieux par leur nombre que par leurs varietés, bourdonnent dans une atmosphère tiède & humide, ou disputent à des reptiles non moins multipliés une fange qu'ils soulèvent & infectent à l'envi, j'ai trouvé trois espèces nouvelles de charansons : aucun auteur d'Entomologie n'en a parlé. M. Fabricius, le plus moderne d'entr'eux, n'en fait aucune mention dans les deux cens trente espèces environ, qu'il décrit (1), si l'on peut appeler descriptions, des phrases courtes & pour la plupart énigmatiques, avec lesquelles on forme des gros volumes aulli impossibles à lire de suite, même aux plus courageux nomenclateurs, qu'inutiles à consulter, parce qu'ils n'apprennent rien que des mots, & que des mots ne sont pas la science de la nature. Tant que l'on regardera la synonymie comme l'objet d'une étude importante, l'histoire naturelle ne fera que des progrès lents. Qu'importe, en effet pour les connoissances phyfiques, qu'il ait plu à un écrivain de ne confidérer, par exemple, dans les quadrupèdes, que la forme des mâchoires ou le nombre des mamelles, & que d'après cette manière de voir décorées du titre chimérique de système naturel, comme si c'étoit un système d'avoir la vue bornée, qu'importe, dis-je, que cet écrivain ait rangé un individu dans tel ou tel genre & lui ait imposé telle ou telle dénomination, tandis qu'un autre dont toute l'attention se portoit vers les piés, a assigné à ce même individu un rang & un nom tout-à-fait opposés. Ainsi que tous ceux qui s'occupent d'histoire naturelle, j'ai quelquesois été obligé de compiler un assemblage de phrases & de mots arbitraires & bizarres. C'étoit toujours à regret que je consumois du tems à ce travail vain & fastidieux. Je dis plus; c'est qu'il est très-propre à éteindre le génie, à engourdir l'imagination, à rapetisser l'esprit, le tout en pure perte;

<sup>(</sup>x) Fabricii , Systema.

car, avec la certitude de n'être lu de personne, ce simulacre d'érudition n'en impose qu'aux ignorais, & pour peu que l'on y soit exercé, l'on

n'a pas même le mérite de la difficulté.

On me reprochera peut-être de répéter ce que M. de Buffon a dit tant de fois; il fut à la vérité l'effroi des nomenclateurs. Mais convenons qu'après avoir médité les ouvrages de ce colosse de la Philosophie, qui, d'une main majestueusement assurée a soulevé le voile dont la nature s'étoit enveloppée dans ses opérations, la recherche des phrases & des dénominations paroît bien chétive & bien misérable. Pénétré d'admiration pour son génie, imbu de ses principes sublimes, ayant eu l'honneur de l'entretenir intimement & de travailler sous ses yeux, j'avoue que dans le peu que j'ai écrit sur l'Histoire Naturelle, j'ai énoncé clairement & sans détour mon opinion sur ses mêmes principes adoptés sans réserve, & je ne cesserai en toute occasion d'employer ce langage de l'entière conviction, dussé-je être regardé comme l'écho de M. de Buffon, parce qu'il est glorieux d'être l'écho d'un grand homme, sur-

tout quand ce grand homme a évidenment raison.

Que le simple nomenclareur cesse donc d'être confondu avec le vrait naturaliste. De même que les autres parties de la Physique, l'Histoire Naturelle est l'histoire des faits, & com ne la variété des formes fait aussi partie des saits, on doit sans contredit les examiner soigneusement, non pas pour en déduire des méthodes que la nature, la raison & l'expérience désavouent, mais pour en tirer des résultats généraux & pour s'élever dignement à la contemplation de la magnificence inépuifable des œuvres du créateur. Sous ce point de vue, le dénombrement bien fait des êtres & des substances qui animent & composent notre globe, peut avoir un haut degré d'utilité. Augmenter ce répertoire c'est servir sa science, parce qu'en même tems qu'il élève l'ame, il accroît nos connoissances & peut préparer des découvertes importantes; cette réflexion m'a engagé à publier des insèctes inconnus jusqu'à présent, & sur l'histoire desquels, à leurs descriptions près, je n'ai rien, ou presque tien à dire.

Ces trois charanfons font du nombre de ceux qui suivant les méthodistes, ont les cuisses simples; c'est-à-dire unies, sans les dentelures & les appendices épineules desquelles d'autres espèces du même genre ont les cuisses armées. Cette sous-division étoit suffisante pour procéder sans confusion à l'arrangement des charansons; mais M. Linné & d'après lui Fabricius en ont ajouté deux autres : l'une qui sépare les longirestres, ou ceux qui ont la trompe plus longue que le corcelet, des brevirostres, à bec moins long que le corcelet: & l'autre qui comprend séparément ceux dont les cuisses possérieures sont propres à sauter, Femoribus posticis saltatoriis. Je puis affirmer que mes trois charansons ne sautoient point, & qu'ils n'étoient point conformés pour sauter;

Tome XXXV, Fart. II, 1789. OCTOBRE.

meis il me seroit dissicile de désigner la place qui leur convient relativement à leur trompe qu'ils ont exactement de la grandeur du corcelet. Ils ne sont donc ni longirossics ni brevirostres; ils sormeroient encore une autre samille intermédiaire & composée des charansons dont le nez comme dans ceux-ci, ne seroit ni trop long ni trop court.

M. Geoffroi n'a pas chargé son Histoire Naturelle des insèctes de ces divisions secondaires; il est certain que l'esprit de l'homme ne peut embrasser la multitude immense des êtres; il faut les lui présenter en grouppes, quand ils sont trop petits & trop multipliés pour que la mémoire parviennne à les reconnoître tous en particulier. C'est là le seul but que deit avoir toute méthode, & aucune ne l'a mieux atteint que celle dont M. Gecsiroi a fait ulage; ses divisions sont claires & faciles à faisir, elles paroîtroient même naturelles, si on ne scavoit que la nature n'a d'autres méthodes que de varier ses ouvrages à l'infini & de les diversisser de teile sorte que tous forment une chaîne de nuances graduelles sans interruption ni lacune. Les insectes que j'ai rencontrés dans plufieurs contrées éleignées se sont rangés sans exception avec facilité & comme d'eux-mêmes dans la distribution sensée du Naturaliste françois; c'est, je pense, la preuve la moins équivoque en saveur de sa méthode, & c'est un hommage que je me plais de rendre à son auteur, hommage pur, sincère & assurément désintéressé (1) que l'amout de la vérité, l'intérêt de la science & la gloire de notre nation ont feuls dicté à un voyageur naturaliste.

### LE CHARANSON NÈGRE. Première espèce.

Le premier de ces charansons, en suivant l'ordre de grandeur, peut s'appeler charanson nègre, parce que cette dénomination exprime d'un seul mot la couleur de l'insecte comme on le peindroit d'un seul trait puisqu'il est en entier beau noir luisant.

En faveur de ceux qui aiment les phrases prétendues scientifiques,

voici celle que je lui ai adaptée.

Curculio niger, Guyanensis, thorace lavi, elytris punctato

striatis.

Sa longueur totale, sa trompe comprise, est de dix lignes, & sa plus grande largeur de quatre lignes. La trompe est plus grosse à son extrémité qu'à son insertion, & comme je l'ai dejà dit, elle est de même que celle des deux espèces suivantes précisément de la longueur du corcelet, caractère qui les exclut de toute place parmi les charansons dans les méthodes de Linné & de Frabricius, quoiqu'ils appar-

<sup>(1)</sup> Je n'ai pas l'avantage de connoître paziculièrement M. Geoffroy.

tiennent incontestablement à ce genre. Le corcelet n'a ni points, ni stries, ni proéminences, il est parfaitement uni; les étuis, au contraire, sont rayés & grenus comme du chagrin, mais avec une certaine symé-

trie que je vais tâcher d'exprimer d'une manière intelligible.

Chacun des étuis est marqué en long de dix stries sormées par des points plus ou moins creusés. Les quatre premières de ces stries, ou rainures, je veux dire les quarre plus proche du milieu du corps ou de la suture, ont leurs bords relevés & échancrés, & si l'on en excepte la première de chaque côté, laquelle descend presque jusqu'au bas des étuis, etles ne s'érendent qu'à un peu plus de la moitié de la longueur de ces mêmes étuis. La troissème strie ett celle dont les bords sont plus saillans & les échancrures plus prosondes. Les six autres stries ou les six plus extérieures de chaque côté, ne sont point dentelées sur leurs bords, & elles occupent toute la longueur des étuis.

J'ai trouvé ce charanson sur un terrein humide dans les grands bois

de la Guyanne.

#### LE CHARANSON DES SAVANNES. Seconde espèce.

Curculio Guyanensis, ater, villosus, luteus, thoracis fascia unica,

elytrorum gemina, nigris atque transversis.

Il a sept lignes de long & quatre de large, il est entièrement couvert de poils courts ou d'un duvet serié & épais qui s'étend jusques sur les jambes & les tarses, mais il est plus rare sur ces parties, en sorte que les antennes, la trompe & les yeux seulement ne sont pas vélus.

Le milieu du corcelet est relevé & marqué dans sa largeur d'une petite ligne noire plus ou moins apparente sur distrers individus; du reste il est jaune & séparé dans son milieu par une bande transversale

noire & dont la largeur décroît vers les deux extrémités.

Les étuis sont de la même couleur jaune que le corcelet, mais ils sont divises transversalement en trois parties égales par deux bandes noires dont la teinte varie d'intensité; les patres sont noires & le duvet qui les couvre est de même que tout le dessous du corps d'un blanc jaunâtre. La trompe qui est renssée au bout, les yeux & les antennes sont noires.

Cet infecte est commun sur les plantes aquatiques qui tapissent les savannes novées de la Guyanne. Il sait entendre un petit cri ou plutôt

un frémissement long & fréquent.

### LE CHARANSON A CUISSES ROUGES. Troisième espèce.

Curculio nigricans, Guyanensiis, thorace elongato, semoribus rules-centibus.

Ce petit charanson est long de trois lignes & large d'une seule. Le corcelet est uni & allongé; il se rétrécit à sa partie antérieure au point : Tome XXXV, Part. II, 1789, OCTOBRE. L1 2 de n'avoir jas plus de largeur que la trompe à son insertion; cette trompe, les antennes, le corcelet, les jambes & les tarses sont noirs. Les étuis légèrement rayés en long, sont d'un verd soncé, & qui au premier coup-d'œil paroît noir; enfin, les cuisses sont rougeatres.

J'ai trouvé cet insecte sur un terrein sangeux, dans la Guyanne où il paroît peu commun, car celui-ci est le seul individu que j'aie ren-

contré.

#### LE CHARANSON PALMISTE DE LA GUYANNE.

Après avoir décrit trois nouvelles espèces de charansons, j'ajonterai quelques mots sur une autre espèce remarquable par sa taille & par sa grande multiplication. Presque tous les anteurs qui ont traité des insèctes ont désigné un charanson palmiste; mais autant que j'en ai pu juger, d'après les indications incomplettes de la plupart, il y a tout lieu de penser que leur charanson des palmiers de l'Inde n'est

pas le même que le charanson palmiste de la Guyanne.

Et le raisonnement vient ici à l'appui de cette probabilité. En effet; l'eloignement & le défaut de communication par terre, du moins fous la même zone, font des obstacles insurmontables pour des animaux qui ne sont doués ni de la faculté de nager, ni de la puissance de voler au loin. D'ailleurs les palmiers desquels ces charansons tirent également leur subsistance dans les deux continents étant d'espèces différentes & très-distinctes, l'on est fondé à croire que la diversité de nourciture doit influer sur la conformation & y apporter aussi quelque variété. En outre quoique la chaleur soit à-peu-près aussi forte, il s'en faut bien néanmoins qu'elle soit de la même nature sous un ciel rarement voilé par des nuages & sur un sol découvert. Le soleil de l'Inde brûle & desséche, tandis qu'à la Guyanne l'atmosphère qui entoure une multitude de fleuves, de rivières & de ruisseaux, des vastes espaces novés par des eaux stagnantes, des montagnes & des collines surchargées de forêts antiques, sans vuides comme sans limites, traversées en outre par des pluies que leur abondance & leur continuité rendent effrayantes, s'imprègne d'une humidité brûlante qui amollit en même tems qu'elle échauffe. Si l'on s'expose au seu vif & ardent d'une sournaise, si l'on passe ensuite à la vapeur d'une eau bouillante, l'on éprouvera des effets approchans de ceux que produisent les températures de l'ancien & du nouveau monde, entre les tropiques, & l'on sair que tout y porte l'empreinte de cette différence qui modifie même les substances les plus dures.

Pour mettre à portée de prononcer sur l'identité ou la dissemblance du charanson palmiste de l'Inde avec celui de la Guyanne, je mets en note la nomenclature du premier (1), & je vais donner une description exacte du second que j'ai eu de fréquentes occasions d'examiner avec soin. Quel que soit le resultat de la comparaison, l'instoire naturelle

de cet insecte n'en sera que mieux connue (2).

Sa longueur totale est de vingt-cinq lignes & sa largeur de sept à huit; sa trompe est un peu plus longue que le corcelet, lequel est allongé, uni & luisant; le ventre n'est pas entièrement recouvert par les étuis qui sont sillonnés de cinq raies prosondes; les cuisses & les jambes de la première paire de pattes sont garnies en dessous de poils noirâtres, dans la seconde paire ce sont les cuisses seulement qui ont de ces poils, & les pattes postérieures sont lisses par-tout, mais les tarses de toutes ont en dessous de leurs articulations des petires brosses ou pelottes spongieuses & roussant luisant.

Ces charansons sont communs dans les grandes sorêts de l'intérieur de la Guyanne, où s'élèvent de nombreuses éspeces de palmiers qui leur servent tout-à-la-sois de demeure & de subsistance. Lorsque je parcourois ces déserts ombragés, j'avois soin de faire rechercher aux environs de la place destinée à passer la nuit en plein air, les palmiers Maripus dont le haut de la tige offre une ressource & un mets agréable pour les voyageurs, & que l'on nomme Chou palmiste, ou Chou maripa (3). J'ai remarqué plusieurs sois avec étonnement qu'à peine un

(Nota. Il est probable que le charanson dont mademoiselle Mérian donne la figure, est de la même espèce que celui de la Guyanne françoise & qu'en même-tems il est dissèrent de celui de l'Inde. C'est ce que je ne puis décider positivement, n'ayant

pas à ma portée l'ouvrage de mademoiselle Mérian. )

Curculio longirostris, ater, thorace ovato planiusculo, elytris abbreviatis striatis... Curculio palmarum. Linn, Syst. Nat. edit. 12, gen. 202, sp. 1. pag. 606. Ex musao Lud. ult. N°. 42.

Curculio longirostris, antennis fractis clava truncata, femoribus mutuis, corpore nugro depresso, thorace ovato planiusculo, elytris a breviatis striatis.

Degeer. insect. 5, 169, 4, tab. 15, fig. 26.

Curculio longirostris ater, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis.... Curculio palmarum. Fabric. S.st. Entom. gen. 38, sp. 2, pag. 128. — Spec. insect. tom. 1, gen. 38. sp. 2, pag. 162.

(2) C'est le Scarabæus atratus, nasicornis, proboscidatus, in arboribus

Hegens, de Barerr. Fr. equinox. pag. 205.

<sup>(1)</sup> Cossus saguarius. Rumph. Amboin. 1. pag. 79,83. Tab. 17, fig. 9. — Scopoli annal. hist. nat. 5, 89, 40. — Jetiv. Gazoph. tab. 35, fig. 5. — Gronov. Zooph. 578, tab. 16, fig. 4. — Sultz, hist. insect. tab. 3, fig. 20. — Mérian Surin. tab. 48, fig. 3.

<sup>(3)</sup> Palma dactylifera, caudice perdulci, eduli. Maripa. Barere. Fr. équinox. page 88. « Le tronc de ce palmier, dit avec vérité ce naturalifte, appelé communé» ment Chou Maripa, est parmi les créoles un mets friand; on le mange apprêté » de différentes façons». Je puis ajouter que par-tout il passercit pour un excellent manger.

de ces aibres étoit abartu, les charansons palmisses venoient en soule se poser sur la substance spongieuse du tronc, ils y enfonçoient leur trompe & finissoient par y pénétrer & s'y cacher tout entiers. Ils paroissent être d'une grande avidité, quoiqu'on les entoure, qu'on les touche même, ils ne se dérangent point & n'abandonnent point leur nourriture favorite, & si on veut les en arracher, ils se cramponnent tellement avec leur trompe & leurs pattes, qu'il faut employer de la force pour leur faire lâcher prise; il semble que toute leur sensibilité soit concentrée dans leur appétit glouton.

Si le sac des palmiers forme pour eux un mets de prédilection, il paroît qu'à son défaut, ils se jettent également sur d'autres substances afin d'affouvir leur voracité. Il m'arriva un jour de renfermer un de ces infectes dans un flacon avec une très - grosse sauterelle, dans un instant il en dévora, ou plutôt il en suça tout l'intérieur, sans endommager

la peau qui n'avoit rien perdu de la forme de la sauterelle.

Le mâle a un renslement sur l'extrémité de sa trompe, il est moins gros que sa femelle, & sa couleur noire est aussi plus brillante; au reste ils font entendre l'un & l'autre quand ils volent un bourdonnement fort & continu.

Les larves de ces charansons palmistes qui suivant Linné sont, sorsa qu'elles sont grillées, un manger délicat dans certains pays (1), ne sont pas en ulage sur les tables des Créoles de la Guyanne, non plus que dans les Couis des naturels (2).

## HISTOIRE NATURELLE DES SERPENS;

Par M. le Comte DE LA CEPEDE, Garde du Cabinet du Roi; des Académies & Sociétés Royales de Dijon, Lyon, Bordeaux, Touloufe, Metz, Agen, Stockolm, Heffe Hombourg, Heffe-Caffel, Munich, &c. tome second, in-4°. A Paris, hôtel de Thou, rue des Poitevins.

### EXTRAIT.

DET Ouvrage, disent MVI. les Commissaires de l'Académie des Sciences de Paris, » est une suite de celui qu'a publié l'année dernière » M. le Comte de la Cepède sur les quadrupèdes ovipares. Il y traite de

<sup>(1)</sup> Larvæ affatæ in deliciis habeniur. Lin, Syst. Nat. lovo supra citato. (2) Ce sont des vales hémisphériques, faits avec les fruits d'une espèce de calebassier (le Cuiète de Margrave, de Plumier, de Barrère, &c.) Ces vases de difiérentes grandeurs, sont les ustensiles de cuifine & les plats des Guyanois,

plus de cent soivante-quinze espèces de serpens, parmi lesquelles plus de vingt-deux espèces n'avoient été décrites par aucun auteur, & plusieurs autres n'avoient été que légèrement indiquéés par les voyageurs pou les naturalistes ».

Les serpens paroissent placés dans l'échelle des êtres à la suite des quadru, èdes ovipares. Ils ont les plus grands rapports avec les lézards, &

sur-tout avec les reptiles bipèdes.

On pe it distinguer les serpens en deux grandes classes, les vivipares. nommes plus particulièrement par abbréviation vipares, & les ovipares. Mais lorl ju'on porte plus loin son attention, on voit qu'ici les vivipares ou vipares different beaucoup des vivipares proprement dirs chez les quadrupèdes. Tous les serpens viennent d'un œaf, ainsi que les quadrupè les ovipares, les oiseaux & les poissons. Mais dans certaines espèces de ces reptiles les mafs ecloient dans le ventre de la mère, & ce sont ce'les auxquelles on doit donner le nom de vipares, au lieu de celui de vivipares pour les distinguer des animaux vivipares proprement dits. Chez ces derniers, les vivipares proprement dits, le fœtus tire sa nourriture immédiatement de la mère par des vaisseaux qui vont de l'un à l'autre. Chez les ovipares le fœtus est nourri par la substance n.ême de l'œut, sans rien tirer de la mère. Mais cet œuf ou reste dans le corps de l'animal comme chez les vipères, & il y éclot par la chaleur de l'animal, ou il est pondu par la mère, & il éclot par une chaleur extérieure, soit par celle da soleil comme ceux des tortues, &c. soit par l'incubation de la mère comme chez les oiseaux, soit par celle des corps en sermentation comme chez la piapart des serpens qui déposent leurs œufs dans des sumiers ou autres végétaux en fermentation.

On voit par-là que les serpens vivipares différent beaucoup des animaux vivipares proprement dits, puilque ces premiers viennent toujours d'œafs;

mais ces œufs éclosent dans le corps de l'animal.

L'accouplement des serpens est fort long. Sans cette durée il servit souvent infécond. Cat ces animaux, n'ayant point de vésicules séminales où leur liqueur prolisque puille se ramasser à mesure qu'elle se siltre dans les testicules, ne pourroient dans un court espace en sournir une quantité sussifiante à la sécondation. Il en est de même des tortues & des autres quadrupèdes ovipares. Cette union très-prolongée est en quelque sorte forcée dans les serpens par une suite de la conformation de la double verge du mâle. Elle est garnie de petits piquans tournés en arrière, & qui doivent servir à retenir la semelle, & peut-être à l'animer. Au reste, l'impression de ces aiguillons ne doit pas être très-sorte sur les parties sevuelles de sa semelle; car elles sont presque toujours cartilagineuses.

Ces animaux ont un poumon fort étendu. Pouvant ainsi absorber une grande quantité d'air, ils n'ont pas besoin de respirer aussi souvent que les autres animaux.

Leur cœur n'a qu'un ventricule: ils sont pourvus de presqu'autant de viscères que les quadrupèdes. Ils ont un œsophage très-long & susceptible d'une très-grande dilatation. Leurs mâchoires sont liées par des ligamens qui peuvent beaucoup prêter. Aussi voit-on des serpens avaler des animaux quelquefois plus gros qu'eux. Leur estomac est très-grand. Ils ont un foie avec son conduit, une vésicule, un pancréas, & de longs intestins. Ils ont aussi deux reins dont les conduits n'aboutissent pas à une vessie proprement dite, ainsi que dans les quadrupèdes ovipares; mais se déchargent dans un réfervoir commun femblable au cloaque des oiseaux, & où se rendent de même les excrémens tant solides que liquides. Ce réservoir commun n'a qu'une seule ouverture à l'extérieur. Il renferme dans les mâles les parries qui leur sont nécessaires pour perpétuer leur espèce, & qui y demeurent cachées jusqu'au moment de leur accouplement. C'est aussi dans l'intérieur de ce réservoir que sont placés dans les semelles les orifices des deux ovaires; & voilà pourquoi dans la plupart des serpens, & excepté certaines circonstances voifines de l'accouplement, on ne peut s'affurer de leur sexe d'après la seule conformation extérieure.

La grandeur de ces animaux varie prodigieusement. Quelques-uns n'ont que quelques pouces de longueur; d'autres ont jusqu'à trente, quarante, cinquante pieds. On dit même qu'il y en a encore de plus grands. Ces grandes espèces sont le Boa ou le Devin, qui avalent des gazelles & même des urus ou bœus sauvages. Pour cela ils leur écrasent les os en se roulant dessus, ou les serrant fortement contre des arbres ou

des rochers.

Il y a une autre diffinction qu'on doit faire parmi les serpens: les vénimeux & ceux qui ne le sont pas. Les premiers ont deux grandes dents comme partagées en deux par une rainure. A la base de ces dents se trouvent des vessies pleines d'un poison plus ou moins subtil. Lorsque l'animal pique avec ces dents, il les retève, les vessies se trouvant comprimées, le poison coule par la rainure de la dent, & va porter sa mort chez l'animal mordu. On a donné en général le nom de vipères à tous les animaux de cet ordre, parce qu'ils sont d'ailleurs vivipares, suivant M. de la Borde. M Fontana a fait beaucoup de nouvelles expériences sur le poison de ces animaux. Il a fait voir que quoique le venin de nos vipères soit mortel pour les petits animaux, il ne l'est pas ordinairement pour l'homme, ou les grandes espèces d'animaux, à moins que les blessures ne soient multipliées.

Les autres espèces qui ne sont point vénimenses peuvent être appelées en général serpens. Ils sont oyipares & n'ont pas les grands crochets.

Les serpens different par la teinte & la distribution de leurs couleurs, ainsi que par le nombre, la grandeur, la forme & l'arrangement de leurs écailles. Ce sont ces caractères qui ont servi à les classer. Linné en avoit fait six genres.

M.

M. Bruyères en a fait un septième genre sous le nom de Langaha qu'il a fait connoître dans ce Journal, sévrier 1784.

M. Hornstedt en a décrit un huitième genre sous le nom d'Acrochorde de Java, Mém. de Stockolm, & que j'ai inscrit dans ce Journal, 1787.

M. de la Cepède a donné une table méthodique des serpens pour en faciliter la connoissance. Sa table est divisée en dix colonnes.

La première colonne présente le nom des espèces.

La seconde colonne présente le nom des grandes plaques des rangées de petites écailles, ou des anneaux écailleux qui revêtent le dessous du corps des serpens, ou le nombre des plis que l'on voit le long des côtés du corps. Les espèces sont placées suivant le nombre de ces grandes plaques, rangées de petites écailles, anneaux écailleux ou plis latéraux.

La troissème colonne renferme le nombre des paires de petites plaques, ou de grandes plaques, ou de rangées de petites écailles, ou d'anneaux écailleux que l'on voit sous la queue des serpens, ou le nombre des plis

latéraux placés le long de cette partie.

La quatrième offre la longueur totale du reptile. La cinquième offre la longueur de sa queue.

La sixième colonne apprend si les serpens ont des crochets vénimeux ou non, & laquelle de ces deux mâchoires est armée de ces crochets.

La septième désigne le désaut de grandes écailles sur la partie supérieure de la tête, ou le nombre & l'arrangement de ces grandes pièces, lorsqu'elles s'y trouvent.

Sur la huitième colonne est marquée la forme des écailles du dos.

La neuvième colonne montre quelques traits remarquables de la conformation des serpens.

La dixième indique leurs couleurs.

Les caractères exprimés dans ces dix colonnes servent à faire reconnoître les différentes espèces de serpens. Nous nous contenterons ici d'indiquer les caractères particuliers des huit genres principaux.

I'r GENRE. Serpens qui ont de grandes plaques fous le corps & deux rangées de petites plaques fous la queue. Ce font les COULEUVRES,

Colubri.

IIe Genre. Serpens qui ont de grandes plaques sous le corps & sous

la queue. Ce font les BOA.

I'lle Genre. Serpens qui ont le ventre couvert de grandes plaques, & la queue terminée par une grande pièce écuilleuse ou par de grandes pièces articulées les unes dans les autres, mobiles & bruyantes. Serpens A sonnette, Crotali.

I V° GENRE. Serpens d'ont le de Tous du corps & de la queue est garni d'écailles femblables à celles du dos. Anguis, Angues. Lorvet est de ce

genre.

نې

Tome XXXV, Part. II, 1789. OCTOBRE. Mm

# 274 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

V° GENRE. Serpens dont le corps & la queue sont entourés d'anneaux écailleux. Amphissenes, Amphissenes.

VIe Genre. Serpens dont les côtés du corps présentent une rangée

Iongitudinale de plis. Cœciles, Cacilia.

VIIº GENRE. Serpens dont le dessous du corps présentant vers la tête de grandes plaques, montre vers l'anus des anneaux écailleux, & dont l'extrémité de la queue est garnie par-dessous de très-petites écailles\_LANGAHA, Langaha.

VIIIe Genne. Serpens qui ont le corps & la queue garnis de petits

tubercules. ACROCHORDES, Acrochordi.

### OBSERVATIONS

#### SUR LES ALBINOS ET SUR DEUX ENFANS PIES;

Par M. Arthaud, Docteur en Médecine, Associé au Cercle des Philadelphes.

M. DE BUFFON a le droit de peindre la nature; elle lui a souvent prêté son pinceau, sa vérité & ses graces, mais nous avons la liberté de l'obterver, & elle savorisera peut-être nos recherches en voyant que rous nous servous des instructions, & que nous prenons pour guide le grand homme qui a été son interprête.

Il est toujours intéressant de saire des observations sur l'homme: son histoire n'est pas complette, l'on ignore encore les premières époques de son origine, & l'on ne sair pas si les caractères que présente son organisation sont l'esset du climat, ou s'ils lui ont éré imprimés par la création.

Si nous jugeons par analogie, nous penferons qu'il y a p'usieurs espèces d'hommes. Il semble que la nature ait varié ses dessins pour établit des

convenances entre les climats & les corps organisés.

On a demandé si le climat pouvoit changer les caractères extérieurs de l'homme, & décider sa couleur? Nous ne croyons pas que cela soit possible, quoique nous reconnoissions l'action du climat sur la constitution de l'homme. Il est probable que les disserentes espèces d'hommes ont été formées dans les rapports nécessaires à l'action réciproque qui devoit exister entr'eux & les climats qu'ils devoient habiter. Neus ne pouvons croire que les hommes noirs qui habitent les pays has voisins de la mer, entre le dix-huitième degré de latitude nord & le dix-huitième degré de latitude sud, soient de la même es, èce que ceux qui habitent l'inférieur de l'Afrique, où les terres sont élevées & montagneuses, où il tombe de

grandes pluies continuelles qui tempèrent la chaleur, rafraîchissent la terre & l'atr au point de faire de ce climat une région tempérée, où les hommes suivant les dernières observations qui nous ont été confirmées par M. Vatable notre allocié, sont presqu'aussi blancs que les Européens.

Comme on voit sur une même plante des fleurs de diverses couleurs, on voit des nuances différentes dans la couleur des hommes

de la même espèce.

La variation de la couleur de peau humaine est originaire ou accidenrelle. Elle peut être produite par une modification inhérente au

germe ou par une altération morbifique.

L'infolation, les passions peuvent produire des changemens dans la couleur de la peau; mais cet effet disparoît avec sa cause: les maladies en produisent aussi; mais cela n'a d'effet constant que sorque la maladie persiste, ou sorsque l'organisation de la peau a été affectée.

On sait que les ensans n'apportent pas en naissant la teinte générale qui appartient à leur espèce. Les ensans des blancs sont rouges ou violets, & la couleur de leur peau ne se sixe que plusieurs jours après leur naissance. Il en est de même des ensans des nègres, ils ont sur tout le corps une nuance de jaune, ou de couleur de seuille morte; on ne les distingue des mulârres à cette époque, que par un demi-cercle noir qui colore l'extrémité des doigts à la racine des ongles, & par la teinte noire du scrotum ou de la vulve.

Il est possible sans doute que le principe colorant soit altéré & modissé dans le moment de sa formation, & que cette altération soit constante & indélébile : il est probable que c'est ce qui torme les

Albinos.

Mais comme il y a des causes qui alrèrent le principe colorant de tout le corps, il y en a qui ne portent que des impressions isolées

& locales, & c'est ce qui produit les enfans Pies.

MM. de Maupertuis, Dumas & de Buffon ont présumé avec raison que la naissance d'un Albin s est l'effet d'une ma'adie héréditaire, & l'auteur des Recherches Philosophiques sur les Américains n'est peutêtre pas si condamnable d'avoir imaginé que les réservoirs seminaux d'un Africain renserment un levain vénéneux qui agit sur le sœtus, altère son sluide nerveux & interverit l'ordre de la nature (1). J'aime mieux croire que l'Albinos est un être dégénéré, un être qui a éprouvé une dégradation, que de penser qu'il sorme une espèce distincte

<sup>(</sup>t) Cela seroit peut-être aussi difficile à démontrer que la nuance noirâtre que M. le Cet dit avoir observée dans la substance méduliaire du cerveau des nègres; nous n'avons ismais été affez heureux, même en rapprochant des objets de comparaison, pour vérisser l'observation de M. le Cat.

établie par la nature; & puisque nous connoissons des causes qui découlorent entièrement la peau, nous pouvons présumer que la couleur blasarde & presque inanimée des Albinos et produite par une de ces causes.

Nous avons vu à Paris en 1776 la négresse blanche que M. de Busson a décrite, elle ne présentoit avec une couleur blasarde inanimée, & tous les traits d'une négresse, que quelques désauts de proportion qui ont été remarqués avec soin par M. de Busson. Nous avons examiné en 1783 avec M. Moreau de Saint Méry, auteur du Recueil des Loiv & des Constitutions de Saint-Domingue, une négresse blanch, qui avoit absolument les mêmes caractères que la précedente. Cette semme étoit d'une stature assez grande, elle avoit reçu une éducation religieuse qui la rendoit très-réservée, elle paroissoit avoir beaucoup de douceur dans le caractère, mais elle annonçoit une certaine soiblesse dans l'organisation. Elle travailloit à la couture avec beaucoup d'adresse & d'application. Cette semme vir encore, mais elle n'est plus au Cap, elle étoit née d'un nègre & d'une négresse.

M. Vatable nous a dit avoir vu à la Guadeloupe en 1770, sur l'habitation de M. le Marquis de Bouillé, deux négresses blanches jumelles âgées de dix-huit à vingt ans. M. Guuché notre associé au Port de Paix a observé une négresse blanche dans son quartier. M. le Fevre Deshayes, notre associé, a vu plusieurs Albinos dans la partie du sud, il s'est attaché à combattre les fausses affertions de plusieurs hommes celèbres qui ont disserté sans avoir vu, sur cette variation de l'espèce

humaine.

Les observations que nous venons d'indiquer prouvent qu'il naît des Albinos non-seulement à dix degrés de l'équateur, mais jusqu'à

feize & même vingt.

Les observations de M. le Fevre Deshayes, & les notres prouvent que les nègres blancs ne disserent de leurs parens que par la couleur, qu'ils ont les mêmes caractères spécifiques, la même conformation, que leur taille est ordinaire, que leur constitution n'est pas aussi robuste, & n'a pas autant d'énergie que celle qui est attribuée à l'espèce d'où ils procèdent, mais qu'elle n'est pas aussi foible ni aussi dégradée qu'on l'a dit; qu'ils ont quelquesois de la carnation, que leurs lèvres sont quelquesois vermeilles & colorées, que leur têre est couverte d'une laine rousse & qu'ils ont des poils lanugineux dans d'autres parties; que leur vue n'est pas aussi bonne & aussi étendue que chez le commun des hommes, que l'iris est diversement colorée, que le globe de l'œil a une direction & une vibration particulière; qu'ils ne sont pas sourds, que leurs facultés intellectuelles sont à peu près les mêmes que chez les autres nègres; que la peau des mains & des pieds est dure

au toucher, & ridée me ne dans la jeunesse comme dans la déciépitude,

qu'ils vivent plus de trente ans.

Nous desirons encore des observations pour constater s'il est vrai que les nègres blancs ont moins d'aptitude à la génération que les noirs; si deux Albinos pourroient procréer, & s'ils produiroient des non ou d'autres Albinos. M. de Buffon avoit été mal informé lorsqu'il a dit que les régresses blanches engendroient avec les noirs des nègres Piss. MM. Vatable & le Fevre Deshayes nous ont dir, qu'il résultoit des nègres de cette union. Le principe colorant, inhérent aux molécules organiques d'un Albinos, est sans doute fortifié par l'adaptation énergique du principe colorant, qui n'a subi aucune altération dans les molécules organiques qui proviennent d'un individu noir: si le principe colorant des molécules organiques d'un nègre; étoit affoibli par l'union des molécules organiques décolorées d'une négresse blanche, il est probable que ce mélange donneroit lieu à un enfant mulatre, & non à un enfant Pie.

### Observation d'un Enfant-Pie.

Le dix mai 1784, nous avons vu au Cap, une négritte âgée de vingt mois, créole de Sainte-Lucie, appartenante au sieur Valois,

Chirurgien-Dentiste.

Les cheveux depuis le sinciput jusqu'au vertex, étoient blancs & formoient un angle qui ressembloit à une aigrette. Depuis la base de cette aigrette jusqu'à la racine du nez, il y avoit une bande blanche de la largeur de deux pouces; on observoit dans le centre de cette bande à-peuprès au milieu du front, une tache noire en forme d'étoile, les sourcils étoient à moitié blancs, les yeux noirs; il y avoit une bande un peu moins large que celle du front qui s'étendoit depuis le bord de la levre inférieure jusqu'à la partie supérieure de la gorge; la peau de la face étoit d'un noir clair, elle étoit unie, douce; les traits du visage étoient fins, & annonçoient une constitution délicate. Le col, la partie supérieure de la poirrine, la postérieure, le dos, les épaules, les sombes, les fesses étoient noirs, les lombes & le gros des fesses étoient d'un noir plus soncé; la partie antérieure de la poitrine, du ventre depuis le dessous des clavicules, les bras depuis la partie supérieure jusqu'à la moyenne, les cuisses, les jambes jusqu'à la partie inférieure & moyenne étoient parsémés de taches blanches & noires de diverses nuances, les taches noires étoient plus multipliées fur les genoux; la partie moyenne des avant-bras. les mains étoient noires, ce qui formoit des espèces de gants; la partie intérieure & moyenne des jambes, les pieds étoient noirs, ce qui figuroit assez bien des brodequins; les parties naturelles étoient noires; le blanc qui dominoit sur la poirrine, sur le ventre & sur les cuisses, étoit animé

### e78 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

comme celui qui est la suite d'une brûlure qui a détruit le corps muqueux chez un nègre.

### Observation d'un Enfant-Pie.

Un mulâtre de dix-neuf mois, d'une couleur claire, appartenant au même maître, avoit au sommet de la tête un peu à droite une touffe étoilée de cheveux blancs; il y avoit dans le centre du finciput une autre tousse blanche de la largeur de deux pouces & demi; on voyoit une bande blanche sur le centre du front. Elle étoit placée obliquement en déclinant à gauche, jusqu'eux sourcils qui étoient blancs à moitié. Les yeux étoient grands, noirs, bien fendus; au-dellous des postoraux jusqu'à l'ombilic, & à la parrie externe des hypocondres, il y avoit une étoile blanche animée à sept pointes. Le recon droit etoit blanc, il y avoit quatre taches étoilées du côté droit de la poirrine; on voyoit deux taches d'un blanc jaune fur l'hypocondre, & une au-dessous du teton droit, il y avoit une tache blanche fur la verge (1). On observoit une bande blanche parsemée de taches jaunes claires sur la partie interne du bras, jusqu'à la partie interne & inférieure de l'avant-bras. On voyoit une autre tache depuis l'olecrane jusqu'à la partie moyenne interne de l'avant-bras & deux taches à la partie supérieure moyenne des jambes avec des nuances brunes.

La forme de cet enfant n'étoit pas aussi fine & aussi élégante que celle de la négritte qui étoit jolie & plutôt parée que désigurée par les taches qui étoient parsemées avec une symmètrie agréable sur la surface de son corps.

# MÉMOIRE

Sur l'avantage de boucher exactement les Barriques, aussi-tôc qu'on y a introduit du Vin nouveau;

### Par M. SALVIAT.

Bien des personnes regarderont comme un paradoxe insoutenable, le principe que j'établis, qu'il est très-unle de termer les tonneaux remplis de vin nouveau. Le préjugé que le vin sera sauter la bonde, qu'il s'élancera, & se perdra en partie, ou qu'il sorcera les sonds & fera casser les cercles, est si enraciné, qu'il sera bien dissicile de le détruire.

<sup>(1)</sup> J'ai vu depuis un nègre dont la verge étoit blanche naturellement.

Je puis au moins attester que des expériences réitérées depuis quinze ans

m'ont bien pleinement convaincu qu'il étoit mal fondé.

Tout le monde sait combien la vapeur connue des chimistes & des physiciens sous le nom de gaz, qu'exhale une cuve en sermentation, contribue à la persection du vin. Le vigneron le plus inepte conjecture de la force de cette vapeur, quelle sera la qualité de son vin. Essectivement, c'est le gaz qui renserme ce parsum si agréable; c'est lui qui en est le principe conservateur, & qui lui donne de la sorce; plus il abonde, plus la liqueur devient précieuse.

Tout le monde sait aussi que le vin contient des parties spiritueuses très-subtiles, appelées par les mêmes chimistes, esprit recteur, huile éthérée, desquels, quel que soit leur nom, dépendent sa finesse

& sa délicatesse.

Il est donc très-essentiel de les retenir, c'est ce que les cenologistes enseignent en prescrivant de couvrir la cuve, mais aucun d'eux ne prescrit de boucher sortement le tonneau avec la bonde, sils se contentent de dire qu'il est très-utile de mettre sur l'embouchure une seuille de vigne avec du sable, ou un tuileau, & de remplir les barriques deux sois par jour, dans le commencement, puis une sois par jour, ensin tous les deux jours, ainsi de suite en diminuant jusqu'à la Saint-Martin; mais ces soins, auxquels peu de personnes venlent s'assojettir, malgré l'avantage qu'elles en retireroient, sont insossimple. La feuille de vigne & le tuileau ne sont pas capables d'empêcher l'évaporation du gaz qui se trouve encore dans le vin après sa sortie de la cuve, ni de la partie la pius spiritueuse. Il saut un moyen plus sort pour les contenir.

Ce moyen est celui qu'a donné il y a 200 ans Olivier de Sewes, dans son Théâtre d'Agriculture. « Ayant entonné les vins, dit-il, l'on les gardera soigneulement de lèsvent, tenant si bien clos leurs tonneaux, » que n'en sorte aucune exhalaison, & cela même leur conservera

» la force & le goût, ce qu'on ne pourroit espérer tardant longuement

- a à les fermer, à l'usage d'aucuns qui laissent ouverts leurs tonneaux jusqu'après avoir achevé de bouillir, en quoi ils se trompent, perdant
- fans le cuider (croire) faire, une partie de la quantité & de la bonne
- » qualité de leurs vins. Tenez, ajoute-t-il, pour une seule nuit, ouverte » une bouteille pleine de vin, vous trouverez le lendemain ce vin là

» être éventé, & avoir perdu de sa valeur ».

Ce qui arrive à la bouteille arrive aussi aux barriques. De deux pièces remplies du mê ne vin sait également, qu'on en bouche une, qu'on laisse l'autre ouverte, ou même qu'on la couvre, si on veut, avec une feuille de vigne ou un tuileau, la différence sera-frappante.

On doit donc avoir attention de bondonner, le plus fortement que Von peut, les barriques, auflifôt qu'on y a inféré du vin. Quoiquion 1888

### 280 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

les remplisse pas tout de suite, on ne doit pas moins y mettre la bonde; ne l'ôter qu'au moment qu'on y ajoutera d'autre vin, & la replacer sur le champ. Il n'y aura pas de déperdition d'espit ardent ni de gaz; le tout se combinera avec le vin, au lieu de s'évaporer, en augmentera la force & la durée, & lui donnera un goût plus slatteur. Après avoir sorcé la bonde avec un marteau, on tera bien de l'entourer de sable ou de cendre mouiliée qu'on pressera avec les mains, pour sermer exactement les intersices qui pourroient se trouver entr'elle & la douve. Pour plus grande sûreté, si on craint qu'elle saute en l'air, qu'on la retienne avec

un pied droit qui touchera au plancher d'en haut.

Le vin étant ainsi rensermé, bouillira très-vigoureusement; la feramentation sera presqu'aussi tumultueuse que dans la cuve, & se fera entendre de loin. Elle le sera moins, à la vérité, si on l'a laissé cuver pendant long-tems, & si au lieu de le retirer lorsqu'il aura atteint son maximun, ou lorsqu'il aura commencé à rétrograder, on a attendu que le marc soit descendu au point où il étoit avant son ascension, mais elle le sera toujours. Elle dure 6, 8, 10 jours, plus ou moins, suivant l'année, la qualité de la vendange & la manière dont on aura fait le vin. On ne touchera pas à la bonde tant que cette fermentation durera. On est dispensé par cette méthode de verser journellement du vin dans les barriques, & de tenir celles-ci toujours pleines.

Bien loin de les remplir, il faut au contraire avoir grand foin d'y lailler environ deux pouces de vuide; fans cela, la liqueur brifera les barrières de sa prison & occasionnera du désastre dans le cellier: mais avec cette précaution, je puis assurer, & assurer bien positivement qu'on n'a rien à appréhender. Que ceux qui seroient inquiets sur le sort de leur récolte, calment leurs sollicitudes. A moins que les pièces ne soient pourries, ou qu'elles ne soient mal cerclées, ils ne verront aucun effort

fensible.

Ce que j'avance, je ne le dis qu'après une multitude d'épreuves de toutes espèces pendant une longue suite d'années. Je les ai faites sur des vins très-spiritueux, & sur des vins plats; sur du vin rouge, sur du vin blanc; dans de petites, de moyennes & de grosses barriques, même dans des soudres contenant plusieurs muids. Je n'ai jamais essuyé aucun accident. Cependant mon vin renserme toute la partie spiritueuse qu'il peut contenir, parce que j'en empêche l'évaporation autant qu'il dépend de moi, en couvrant la cuve très-scrupuleusement, pendant le séjour qu'il y sait; il agit par conséquent aussi violemment, qu'il est possible, contre les parois du tonneau.

On n'a pas besoin de laisser plus de vuide dans les soudres que dans les barriques ordinaires; deux, ou tout au plus, trois pouces suffissent auxquins comme aux autres. Les pièces qui ont les sonds épais en exigent moins que celles qui n'en ont que de minces. Celles

qui

qui ont des cercles de fer, moins que celles qui n'en ont que de bois. Chaque propriétaire se réglera à ce sujet sur la nature de son vin. Il agira prudemment d'y veiller la première année, le visiter plusieurs tois par jour, & mettre un fausset au haut du sond de devant, qu'il ouvrira, s'il apperçoit quelque dérangement, jusqu'à ce que chaque chose soit remise à sa place. La seconde année, il saura à quoi s'en tenir. S'il veut s'éviter l'embarras de ces fréquentes visites, il n'a qu'à lausset un per plus de vaide. La disserence ne sera jamais que d'un demi-pouce ou à peu-près.

Je viens d'apprendre avec le plus grand plaisir, que tandis que je pratiquois dans le bas-Limosin les leçons d'Olivier de Serres, un plysicien distingué saisoit de semblables expériences dans un vignoblé différent du mien, & un climat un peu plus chaud, celui de Montpellier, J'ai vu dans la bibliothèque physico-œconomique, que M. Mourgue, de l'Académie de Montpellier, s'étoit occupé du même objet. D'après la réussite que nous avons eue dans deux provinces éloignées, il y a lieu de croire que toutes celles du royaume en obtiendroient

une pareille.

J'aurois beaucoup desiré me trouver également d'accord avec cet Académicien sur les principes qu'il établit concernant le gaz vineux. J'avois toujours penté avec M. l'Abbé Rozier, que cette vapeur, quoique plus pesante que l'air atmosphérique, se volatilisoit lorsqu'elle étoit parvenue au haut de la cuve. M. Mourgue ptétend qu'au contraire, elle se répand en bas, comme feroit un liquide, & donne un moyen ingénieux pour en transvaser tant qu'on voudra dans les barriques. J'ai promené, à plusieurs reprises, une lumière autour des bords extérieurs de plutieurs cuves, la lumière n'a pas fouffert la moindre altération, pendant qu'elle s'éteignoit sur-le-champ aussirôt que je l'avançois dans l'intérieur. Enhardi par cette tentative, j'ai appliqué ma bouche autour des mêmes bords extérieurs, en renverfant la tête, & ayant le vilage tourné en haut pour recevoir le gaz, au cas qu'il en tombat, ma respiration a toujours été aussi libre. J'ai puisé avec un vase dans une cuve à moitié pleine de vendange, & bien remplie de gaz de l'existence duquel je ne pouvois pas douter. J'ai porté le vase hors de la cuve, j'ai plongé une lumière dedans, elle ne s'est pas éreinte; j'y ai plongé la têre, je n'ai rien senti. D'autres fois, j'ai refiré ce vase brusquement & avec la plus vive précipitation pour que l'évaporation n'eût pas le tems de se faire; les effets ont toujours été les mêmes. Je crois donc que cet air se volatilise trèspromptement. M. l'Abbé Rozier dans son Cours d'Agriculture pense de même; d'où il semble qu'on devroit conclure que le transvasement dans les tonneaux est au moins très-difficile, Mais M. Mourgue Tome XXXV, Part. II, 1789. OCTOBRE,

rapporte des faits positifs, & une expérience qui établit les essets du gaz hors de la cuve, je me rends à ses lumières. Il seroit à souhaiter que ce savant communiquat au public les nouveaux succès qu'il a eus dans cette partie, depuis la publication de son mémoire.

### OBSERVATIONS

Sur les défauts du Fourneau de coupelle des Essayeurs des Monnoyes:

Extrait d'un Mémoire lu à l'Académie, par M. SAGE.

A coupellation est l'opération quotidienne de l'essayeur: il peut y procéder en plaçant immédiatement la coupelle entre les charbons; mais dans ce cas il y a presque toujours du fin de rejetté, c'est pourquoi on a recours à un se urneau de réverbère, au milieu duquel est une mousse où

l'on place les coupelles.

Ce fourneau est loin d'avoir été persectionné depuis cent ans que Schindlers l'a décrit tel qu'il est gravé dans la Docimasie de Cramer, où cet Auteur dit spécialement que les mousses doivent avoir des ouvertures pour faciliter le jeu de l'air & du seu. Cependant les eslayeurs n'employent que des mousses auxquelles il n'y a point d'ouvertures bien sensibles, de sorte qu'ils sont obligés pendant la coupellation de laisser la porte de la mousse ouverte, afin de faciliter l'exhalation du plomb réduit en vapeurs qui se répandent dans l'atmosphère & assert, chant d'une manière lente & terrible, sur-tout lorsqu'on suit ce travail tous les jours, que le laboratoire est petit, & pas aéré convenablement.

Lors de la coupellation du plomb, il y en a au moins un dixième de réduit en vapeurs. Quoique ce métal foit très-petant, la tumée ou vapeur en laquelle il fe réfout par le concours du feu, est très-expansible, &

s'étend au loin d'une manière visible.

Si l'on a placé fous la moufle dix coupelles, & si l'on a mis dans chacune d'elles cent grains de plomb, il y a dans l'atmosphère apres cette opération cent grains de plomb de réduits en vapeurs; si le fourneau est allumé quatre sois dans la journée, l'essayeur se trouve dans une atmosphère continuelle de plomb & de gaz nitreux.

Le défaut d'ouverture dans la moufle contraint l'essayeur de laisser la

portière de cette moufle ouverte pour l'exhalation du plomb, & l'oblige de charger le dôme de la moufle de beaucoup de feu pour forcer le plomb rédeit en vapeurs à s'exhaler; l'air refroidit alors la coupelle en bain, & Pessayeur met du charbon allumé au-devant de la mousse, pour soutenir le plomb en bain.

Lortque le fourneau de réverbère employé à la coupellation est pyrotechniquement construit, il n'est pas sujet à tous ces inconvéniens, & la coupellation ne s'y parfait que lorsque la portière de la mousse est

fermée.

Le tourneau de coupelle des essayeurs est celui de Schindlers, c'est-à-dire, un prisme quarré terminé par une pyramide tétraëdre tronquée; on n'a pratiqué à ce sourneau que deux portes, une pour le cendrier, l'autre pour la mousle; c'est par la cheminée qu'on charge le sourneau, dont l'extérieur est en tôle & l'intérieur enduit de terre à creusets, ce qui oblige de charger le sourneau avec beaucoup de précaution asin d'empêcher la mousle de se briser.

Ce fourneau de coupelle des essayeurs est désectueux en ce que réayant pas de foyer, il ne produit pas assez de seu, aussi reste-t-il très-souvent du plomb dans les boutons de quartation, ce qui les rend aigres. Ce même sourneau ne produisant pas assez de seu pour tenir l'or en susson, il arrive qu'après la coupellation, ce méral pèse plus qu'avant, parce qu'il a retenu du plomb qui se seroit exhalé, si la coupelle eut éprouvé assez de chaleur vers la fin de l'opération.

On peut obvier à ces inconvéniens en faisant usage du fourneau de

coupelle construit dans les proportions suivantes:

Ce fourneau de terre à creusers doit avoir la forme d'un prisme quarré, Planche I'e, d'un pied de diamètre & dix huit pouces de haureur. Ses parois doivent avoir deux pouces d'épaisseur, de sorte que le diamètre intérieur de ce fourneau est de huit pouces. La pyramide tétraë lire qui fait dôme, a neus pouces de hauteur. Le sommet de cette pyramide creuse est tronqué & laisse une ouverture de trois pouces, & un rebord pour poser le tuvau ou cheminée qui doit avoir dix-huit ou vingt pouces de hauteur; certe cheminée n'aspire bien que quand le diamètre de son canal a quarre pouces. S'il est moins large, il n'a pas la propriéré d'exciter autant le seu. Sur un des plans de la pyramide est une couverture demi-circulaire de six pouces & demi de large sur quatre pouces de hauteur. Cette porte se nomme gueulard, & sert à introduire le charbon dans le sourneau.

Le corps du fourneau de coupelle est un prisme tétraëdre divisé en trois

parries ou sections horisontales.

La supérieure où est la mousse se nomme laboratoire. La mousse y est portée par quatre pitons, elle doit avoir quatre pouces de large sur Tome XXXV, Part. II, 1789, OCTOBRE. Nn 2

trois pouces & demi de hauteur, & deux portières dont une à main & l'autre à lunettes. La longueur de cette mousse doit être de sept pouces, chacun de ses côtés a six ouvertures verticales de huit lignes de hauteur sur deux lignes de largeur, il faut aussi pratiquer trois de ces ouvertures à la partie opposée à la portière de la mousse.

Le foyer de ce fourneau de coupelle a six pouces de haut & sa portière

cinq pouces & demi de largeur sur quatre de hauteur.

La porte du cendrier a quatre pouces de hauteur sur huit de largeur: le fond de ce cendrier s'enlève lorsqu'on veut, il répond à une colonne creuse de deux pieds de hauteur qui sert de socle au sourneau. Cette colonne est élevée de terre par quatre briques qui laissent des courans à l'air, de sorte qu'en sermant la portière du cendrier & ôtant son sond,

l'aspiration du fourneau devient très-forte. Voyez la Pl. I.

On lit dans les Mémoires de l'Académie pour 1761, que M. Tillet ne regardoit pas les fourneaux de coupelle sussifians dans certaines circonstances, parce qu'ils n'ont qu'un seul cendrier; cet Académicien dit que lorsqu'il veut augmenter le seu, il place le sourneau sur un second cendrier de sept à huit pouces. M. Tillet a soin dans ce cas de mettre une grille sur le second cendrier, de sorte que le premier devient sover.

Le diamètré intérieur du fourneau de coupelle dont je me sers étant de huit pouces, la moufle en ayant quatre, deux de ses côtés sont chauffés par deux pouces de charbon, il sussit d'en mettre à-peu-près autant sur sa voûte; mais ce qui est important, c'est de pouvoir charger & dégarnir le foyer à volonté: on voit qu'on peut le charger de six pouces de charbon, ce qui équivaut à la quantité qui se trouve dessus la mousse &

sur ses côtés.

Il ne faut point charget le fourneau de trop petits charbons, si l'on veut avoir beaucoup de chaleur, parce qu'il faut qu'il puisse s'y introduire une grande quantité d'air, ce qui n'a pas lieu dans le fourneau des essayeurs de monnoie, aussi leur faut-il beaucoup de tems & de charbon pour coupeller imparsaitement.



# MÉMOIRE

SUR LE TETRAGONIA OU ÉPINARD D'ÉTHIOPIE;

Ou L'ON INDIQUE SA CULTURE ET SES USAGES;

Par. M. AMOREUX fils, Docteur en Médecine, à Montpellier.

L'ECONOMIE rurale & domestique fait de tems en tems quelques bonnes acquisitions sur les découvertes des voyageurs & des naturalistes. La Botanique offre en particulier tant de richesses à cet égard, qu'il est surprenant qu'on ne fasse, pour ainsi dire, que glaner dans une moisson si belle. Ne seroit-ce pas par défaut de communication entre le Botaniste, l'Econome & le Cultivateur? Leur intérêt est pourtant commun, il seroit tems qu'ils se conciliassent. Il est vrai que la langue de la Boranique, sans être devenue plus myllérieuse, semble exclure aujourd'hui plus que jamais le commun des hommes, & n'être intelligible que pour les adeptes. Toute renfermée dans la notion exacte des plantes, ses expressions sont caractéristiques, ses termes la plupart nouveaux, ses descriptions courtes & précises, quelques phrases tournées en aphorisme peuvent servir de texte à un long commentaire. Quelques désignations, qui n'ont que le même sens sous des expressions peu différentes, prisés chez divers auteurs, sont ce qu'on appelle la synonymie; & en deux mots, dont l'un annonce le genre, l'autre l'espèce, consiste la nomenclature moderne. Ce qu'il y a de plus embarrassant pour ceux qui voudroient être initiés dans la science ou l'approfondir, c'est l'homonymie & la synonymie des plantes; felon qu'on consulte tel ou tel auteur. Plusieurs plantes ont porté le même nom, chaque plante en a reçu successivement plusieurs. La construction des genres d'après les différens systèmes, a séparé des espèces autresois réunies & en a rassemblé plusieurs nouvellement découvertes.

La plante dont je vais tracer l'histoire n'a pas éprouvé tant de vicissitudes, parce qu'elle ne date pas de sort loin; ce n'est que de ce siècle qu'elle a été inscrite au catalogue des Botanistes. Cependant elle a déjà changé deux ou trois sois de nom générique, & l'on a emprunté un nom ancien pour la désigner.

Le mot Tetragonia étoit appliqué, du tems de Théophrasse, au susain, Evonymus, à cause que le fruit de cet arbrisseau est formé de quatre pièces anguleuses. Mais que de plantes appartiendroient au

genre des fruits terragones, s'il falloit y réunir tous ceux qui appro-

Commelin imposs le nom de Tetragonocarpos à la plante africaine dont il s'agit ici, Boerhaave se retint, Linné l'abrégea par celui de Tetragonia. M. Adanson, à qui il n'a pas plu de l'adopter, l'a changé

en celui de Ludolfia, qui n'a pas été conservé.

Le genre de Tetragonia, établi par Linné dans la classe de l'Ico-fandrie Pentagynie (voitin de celui des Mesenbryanthemum) n'a été composé d'abord que de deux espèces, l'une herbacée, l'autre frutiqueuse: c'est le surnom ou le nom trivial, comme disent les Botanistes, sous lequel elles ont été connues, Tetragonia herbacea & Tetragonia fruticosa. La première est celle qui nous occupe en ce moment.

On ne connoissoit encore dans les jardins d'Europe que ces deux espèces en 1780, lorsque M. Reichard publia à Francsort son ample édition du Systema Plantarum. Tout à coup on en a porté le nombre à celui de sept; on les trouve dans la quatorzième édition du Systema de Murray, qui a paru en 1784. M. Forster vient d'en ajourer une huinème espèce qui a été trouvée à la Nouvelle Zélande & ailleurs, is l'a fait connoître sous le titre de Tetragonia halimisotia. Ce savant voyageur se doutant bien que cette espèce pourroit être prise pour celle qui étoit déjà connue sous le nom de Tetragonia expansa, en a donné une ample description dans sa differtation curieuse de Plantis esculentis insularum Oceani australis. 1786.

Je crois pourrant être fondé, tant par la description que M. Forster sait du T. halimisolia, que par celle qu'on lit dans le lystème de M. Murray du T. expansa, & par ce que nous présente le T. herbacea que j'ai long temps cultivé, & dont je joins ict le dissin, fait d'après nature; je crois, dis je, être sondé à penser que si ces trois plantes ne sont pas la même, il peut y avoir entrelles deux variétés d'une

seule espèce, & la plus grande affinité entre toutes.

En effet, toutes trois herbacées, rampantes, rameuses, à seuilles alternes, pétiolées, entières, en ser de lance, un peu ondées, chargées de vésicules cristallines (1), avec des nervures ramisées, très faillantes en dessons; sleurissant dans l'aisselle, la sleur étant pour l'ordinaire solitaire, de couleur de sousre, avec beaucoup d'étamines, & sans corolle; le calice servant de pericarpe, à une drupe, ou petit fruit charnu, en forme de toupie applatie, ou en cône renversé, ayant 4 ou 5 angles,

<sup>(1)</sup> Au sujet de ces points cristallins, M. Forster d't que le T. halimifolia ressemble à cet égard à quelques atriplem, chenopodes & mesembryanthèmes, d'où on pourroit le surnommer, ajoute-t-il, Papulosa, vel rorida. Tout cela convient parsaitement à notre épinard étranger, que nous croyons être la même plante.

effacés sur le corps, plus marqués à l'extrémiré où ils se terminent en pointe, ou en corne; ensin toutes trois habitant entre les tropiques, & dans d'autres pays très-chauds, comment auroient-elles des dissé-

rences marquées & un caractère distinct?

Mais qu'importe après tout que chacune de ces plantes fasse espèce à part, ou que ce ne soit que des variétés l'une de l'autre, si toutes peuvent nous être utiles à titre de plante oleracée. C'est sous ce point de vue, que j'ai principalement à cœur de présenter le Tetragonia, pour le rendre recommandable aux jardiniers. Et comme il ne saut que des noms familiers au cultivateur, nous nommerons en sa faveur cette plante économique, Epinard d'Ethiopie, tant par le rapport qu'elle a, à cause de son utilité, avec la plante vulgairement connue sous ce nom, que pour rappeler son lieu natal. Ainsi on a nommé Epinard d'Espagne l'Atriplex hortensis, Epinard sauvage le Chemopodium bonushenricus, &c.

La culture de ce nouvel épinard ne sera pas plus difficile que celle des autres. La terre ordinaire des poragers sui convient, le climat de la France sui est favorable pendant six ou sept mois de l'an, & c'est une plante annuelle qui n'en demande pas davantage. La plante éthiopienne ne peut qu'aimer le soleil ou la chaleur; elle exige aussi de fréquens arrosemens pour prendre toute l'extension dont elle est susceptible; car pour être productive elle se passeroir plusôt de l'instituence du soleil que de ceile de l'eau: la sécheresse & le gros vent sont ce

qu'elle a le plus à redouter, elle en est bientôt flétrie.

On la femera donc, non en planche, comme l'épinard ordinaire; mais sur le bord des sillons, afin qu'elle puisse être arrosée plus commodément en saisan courir & séjourner l'eau à volonté dans les rigoles, ou pour y retenir celle de la pluie. On placera une graine seulement dans chaque trou qu'on fera avec le doigr ou avec le bout du plantoir à deux pouces, au plus, de prosondeur, & à la distance d'un pied ou deux les uns des autres. Chaque graine, ou plutôt chaque fruit, contenant quatre semences menues, donnera autant de plantes, s'il n'y a

pas d'obstacle à ce qu'il n'en fournisse qu'une ou deux.

Ce feroit un embarras que de caffer ou d'écrafer ces fruits, pour en retirer féparément les graines. C'est ce que s'ai expérimenté, & rarement ai-je pu obtenir les quatre graines entières. En semant celles-ci une à une, elles ne levent pas toutes, parce qu'on en endommage presque toujours quelqu'une. En semant le fruit entier, les quatre graines ne germent pas non plus ensemble, soit qu'il en avorte dans le suit même, soit qu'elles s'ét uffent en germant. Mais le plus souvent il en germe deux ou une, & cette seule semence suffit pour donner naissance à une plante qui s'étendra beaucoup si la culture & le terrain sont à son gré.

Je dois faire remarquer à ce sujet, que le fruit du Tetragonia est proprement une espèce de noix, ou un noyau osseux, couvert d'une substance songueuse brune, rensermant quatre ou cinq petites graines, en sorme de larmes bataviques, placées dans autant de locules. D'où il paroît que le caractère genérique assigné par M. de Linné, n'est pas tout-à-sait exact, lorsque ce savant dit : semen unicam, osseum, quadriloculare. Une semence n'a pas des clossons, ces divisions n'appartiennent qu'à un fruit, à un péricarpe, dans lequel les semences sont logées. Ainsi l'on ne peut pas dire rigoureusement que le Tetragonia n'ait qu'une semence, pussque son noyau, qui est enveloppé d'une chair & d'une peau, en contient quatre dans autant de petites loges.

Il fort communément une fleur de l'aisselle de chaque feuille, à laquelle succéde bientôt le fruit; & par extraordinaire, sur les tiges robustes, il en sort quelquesois deux, trois & quatre du même lieu. Les plantes luxuriantes présentent encore une singularité végétale bien remarquable, c'est que d'un fruit il en sort quelquesois deux ou trois autres qui y sont comme entés; on diroit des polypes qui pullulent sur la mère polype. C'est un effet de la culture qui change l'organisation des plantes en déroutant souvent l'observateur. Ainsi sont les plantes prolisères, celles à sleurs doubles, à tige applatie, à seuilles panachées, & toutes les belles monstruosités que l'adonide passionné admire.

L'enveloppe coriace du fruit du Tetragonia ne s'entr'ouve pas & ne s'en fépare pas, elle se sèche plutôt. Il y a apparence qu'elle pourrit en terre, & que le noyau intérieur s'entr'ouvre par la force expansive végétante.

des graines disposées à germer.

Les essais que j'ai saits pour m'assurer du tems le plus propre au semis de cette plante, m'ont appris qu'aux mois de sévrier & de mars c'étoit encore trop tôt dans notre climat (à Montpellier) pour en confier les graines à la terre. Il en a levé quelques unes après un mois, qui n'ont pas sait de grands progrès, beaucoup ont pourri. Il en arrive sans doute de même aux fruits qui rombent naturellement & qui passent l'hiver sur la terre ou parmi les débris des plantes; j'en ai vu très-peu renaître au printems.

Le commencement du mois d'avril est encore un temps critique, si l'on ne sème sur couche ou dans des abris; mais à la mi-avril la saison étant plus décidée, notre épinard éthiopien lève en quinze & vingt jours, & s'annonce par deux cotyledons linéaires. J'en ai semé chaque mois & pendant le fort de l'été dans des pots pour avoir la commodité de les tenir à l'ombre, ce qui m'a toujours réussi. On pourra donc semer successivement ce nouvel épinard pour en avoir toujours, jusqu'à ce que les pluies fréquentes d'automne ou un froid piquant le détruisent.

La végération de cette plante est tellement soutenue en vigueur pendant

sa durée, qu'elle ne cesse jamais d'être en sleurs & en fruits tant que ses

rameaux s'allongent.

On cueillera avec soin les fruits qui tomberoient par trop de maturité. Il en reste quelques-uns sur le squelette de la plante dans l'arrière-saison. Ces fruits sont verds d'abord, ils jaunissent, puis ils brunissent ou noircissent graduellement de la base à la pointe; c'est leur point de maturité. Après les avoir sait sécher en les étendant sur des planches ou dans des tamis, on les serrera dans un lieu sec, en les remuant quelque-sois pour les garantir de la vermoulure, qui pourtant ne pénètre pas le noyau. J'en ai semé qui avoient vieilli quatre ou cinq ans.

Pour faire usage de cette plante, en sa tondant on ne cassera point les tiges & les branches, si ce n'est les extrémités les plus tendres. Il sussirie de les dépouiller de leurs seuilles, il en repoussera de nouvelles, qui

seront alors moins grandes & plus confuses.

L'épinard d'Ethiopie peut être employé à tous les usages de la cuisine auxquels on fait servir l'épinard ordinaire. Il a l'avantage sur celui-ci d'être plus doux, il est plus aqueux; j'en ai fait l'épreuve plusieurs sois. C'est beaucoup pour une plante succedanée que d'en suppléer une autre par les mêmes qualités; c'est avoir une qualité de plus que de la surpasser en bonté. Celle-ci feroit présérée à l'épinard commun si elle étoit aussi vulgaire. Peut-être aussi que son titre de plante étrangère pourra la mettre en saveur chez les amateurs de jardinage. L'un de ses avantages sera toujours d'occuper moins de terrein, en sournissant la même quantité de seuilles. Il n'est pas même nécessaire de la détruire comme quand le jardinier coupe sans espoir de repousse l'épinard au collet.

M. Forster nous dit que quoique les habitans de la Nouvelle Zélande & ceux de l'île Tongatabu ne fassent aucun usage du Tetragonia halimifolia, cependant cette plante mérite d'être mise au nombre des meilleures oleracées, & ce qui le prouve, ajoute ce savant voyageur, c'est que lorsque nous étions de séjour dans ce port, l'immortel Cook avoit ordonné qu'on en sît cuire chaque jour & qu'on en servit aux matelots

à déjeûner & à dîner.

L'épinard d'Ethiopie naturalisé dans nos jardins & dans les campagnes serviroit encore à engraisser la volaille. J'en juge par le dégâr qu'en firent de gros canards muets qu'on avoit laisséserrans pendant quelques jours dans mon jardin & qui distinguèrent bientôt cette plante sur tant d'autres. Ils dépouillèrent de leurs feuilles celles que je livrai ensuite à leur voracité. Il faudroit en ce cas ne servir aux oisseaux de la basse-cour que des plantes fraîches ou leur laisser le queter sur la place les repousses, parce que comme la rétragone est grasse & succulente, elle se siétrit bientôt quand elle est coupée, elle devient molasse, de même que lo squ'elle manque d'eau, toute la plante se sanc alors. Elle se rétablit dans sa fraîcheur & renaît, pour ainsi dire, par l'arrosement, ou si l'on tient les

Tome XXXV, Part. II, 1789. OCTOBRE.

# 290. OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

tiges coupées dans l'eau; car les seuilles se reidissent bient ît, de manière qu'on peut les conserver plusseurs jours par ce moyen. Je croirai même qu'elles s'adoucissent toujours plus en asparant l'eau en abondance. Elles jauniroient & pourriroient enfin par un trop long sejour dans l'eau : c'est ce que j'ai vu arriver aussi. En ce cas, les tiges se macèrent au pied les premières après cinq ou six jours, & sa plante sanée ou pourrie se réduit à rien.

Je n'ai pas observé que la tétragone sût dégradée & rongée par des insectes, si ce n'est peut-c're par les escargots, qui en veulent à toutes les plantes potagères; mais j'ai moins à me plaindre de leur dégât en cette occasion qu'en bien d'autres. Tout le dommage que notre plante peut éprouver, vient de la grêle qui en percille & lacère les seuilles, ou de la part de la sécheresse qui les sait recoquiller, en même-tems qu'elle empêche l'accroissement de la plante entière.

Îl est naturel aussi que la gelée détruise bientôt une plante annuelle, originaire de la zone torride. Elle se reproduit d'ailleurs & on la multiplie facilement de graine. Qu'il seroit satisfaisant de pouvoir

compter autant de plantes utiles que de plantes connues!

### Explication des Figures de la Planche II.

Fig. 1. Brin de la plante.

Fig. 2. La fleur.

Fig. 3. Le fruit.

Fig. 4. La graine.

Fig. 5, Les cotyledons.

Fig. 6. Les feuilles séminales sortant d'entre les cotyledons.

Fautes à corriger dans un Mémoire du même Auteur, au cahier de Juillet.

Page 11, ligne 3, anus, lisez Manus Ibid. ligne 21, pedens, lisez pedines Page 13, ligne 1, de celle, lisez en celle Page 14, ligne 33, peden, lisez pedines Ibid. ligne 36, Olianus, lisez ELIANUS



### OBSERVATIONS

SUR LA VOLATILITÉ DU CAMPHRE A L'AIR LIBRE;

Par M. KUNSEMULLER:

Mémoire traduit de l'Allemand, par M. COURET.

PERSONNE n'ignore que le camphre est une substance volatile; mais sa volatilité n'est pas si grande, qu'on le croit ordinairement, & c'est ce que je vais tâcher de prouver par les expériences suivantes (1).

Afin d'apprécier au juste le degré de volatilité du camphre, j'en exposai deux morceaux que j'avois pesés exactement à l'air libre, sur deux capsules de papier plattes, & j'observai chaque sois que je les repesois, que la perte se faisoit dans la partie inférieure, par les interstices des pores.

Le premier morceau A fut placé dans une chambre aérée, dont la température étoit depuis 9 jusqu'à 10 degrés au-dessus de 0, au thermomètre de Réaumur.

Le deuxième morceau B sut placé à l'air libre dans un endroit couvert, où la température étoit depuis 4 jusqu'à 8 degrés au-dessous de 0.

(A) Température depuis 9 jusqu'à 10 degrés au-dessus de 0.

Le premier décembre 1787 j'exposai deux onces de camphre à la température ci-dessus mentionnée, & elles perdirent en vingt-quatre heures;

| Le 2 décembre     | o 8 grains |
|-------------------|------------|
| Le 3:             | 16         |
| Le 4              | 23         |
| Le 5 4            | 28 =       |
| Le 6              | 33         |
| Le 7              | 38 =       |
| Le 8 jusqu'au 15  | 42 ×       |
| Le 15 jusqu'au 22 | I 23       |
|                   |            |

<sup>(1)</sup> J'ai souvent observé que, lorsqu'on met un petit morceau de camphre, ou une goutte d'une huile effentielle, sur un verre plein d'eau, le camphre, ou l'huile, sont touiours en mouvement, & j'attribue ce phénomène à leur évaporation continuelle. Note du Traducteur.

| 292 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Le 22 jusqu'au 29                                                       |
| Le 29 décembre jusqu'au 5 janvier 1788 4 2 ½                            |
| Le 5 jusqu'au 12 4 40                                                   |
| Le 12 jusqu'au 19 5 15                                                  |
| Le 26 jusqu'au 3 février                                                |
| Le 3 jusqu'au 16                                                        |
| Le 16 jusqu'au 23 6 45 ½                                                |
| Le 23 jusqu'au premier mars 7 9                                         |
| Le 1 jusqu'au 8                                                         |
| Le 8 jusqu'au 15                                                        |
| 20 - 1                                                                  |
| Perte totale                                                            |
| J'exposai en même-temps la même quantité de camphre à la tempé-         |
| rature B.                                                               |
| Etant exposé à la susdite atmosphère, il perdit en vingt-quatre heures, |
| Le 2 décembre                                                           |
| Le 3 16                                                                 |
| Le 4                                                                    |
| Le 5 27                                                                 |
| Le 6                                                                    |
| Le 7                                                                    |
| Le 8 jusqu'au 15                                                        |
| Le 15 jusqu'au 22 1 11 ½                                                |
| Le 22 jusqu'au 29 1 47                                                  |
| Le 29 jusqu'au 5 janvier 1788 2 20                                      |
| Le 5 jusqu'au 12 2 52                                                   |
| Le 12 jusqu'au 19 3 23                                                  |
| Le 19 jusqu'au 26 3 53                                                  |
| Le 26 jusqu'au 3 février                                                |
| Le 3 février jusqu'au 16 4 51                                           |
| Le 16 julqu'au 23 5 18                                                  |
| Le 23 au premier mars 5 42 ½                                            |
| Le premier mars jusqu'au 8 6 5                                          |
| Le 8 jusqu'au 15 6 42                                                   |
| Perte totale 6 42                                                       |

D'après ceci on voit que deux onces de camphre exposées à une température de 9 jusqu'à 10 degrés au-dessus de 0, ne perdirent pas la moitié de leur poids en quatorze semair es de tems. On peut conclure qu'il faut quinze semaines pour opérer l'évaporation de la moitié de cette dose de camphre.

Le camphre qui sut exposé à l'air libre, à la température B, perdit

dans le même espace de tems, un gros six grains moins que A.

Je m'apperçus qu'une température humide accéléroit plus vîte la

volatilisation du camphre qu'une autre plus sèche.

On peut conclure d'après ces expériences, que le camphre n'est point si volatil qu'on l'avoit cru; mais plus on augmente le degré de la chaleur, plus il se volatilise. Il est sur-tout bien remarquable que dans une dissérence de 14 jusqu'à 19 degrés, la perte ne soit pas beaucoup plus considérable que l'on observe ici. Il y a lieu de croire que le camphre exposé à la température B, attira un peu d'humidité de l'armosphère, ce qui sit qu'on ne put pas apprécier sa perte, quoiqu'un peu plus considérable.

## REMARQUES

Sur une Teinture bleue retireé de la racine de la Mercuriale des Montagnes;

Mémoire extrait des Annales Chimiques de CRELL, par M. COURET.

L'A mercuriale des montagues (Mercurialis perennis, Lin. Mercurialis montana testiculata & spicata, C. B. P.) croît abondamment dans les bois taillis, au pied des buis, sur les montagnes, dans le Bugey, & au Mont-Pila. Elle sleurit dans les mois de mai & de juin. La plaute entière, sur-tout les racines coupées, répandent une odeur un peu nauséabonde, & ainsi que la décoction qu'on en prépare. Samuel Dale la regardoit comme un poison.

Les racines sont rameuses, & elles prennent en desséchant à l'air libre, une couleur bleue, ou d'un bleu tirant sur le noir. Si on verse de l'eau froide sur ces racines sèches, & coupées par petits morceaux, on obtient une teinture d'une belle couleur bleue bien soncée, & laquelle est plus solide, & moins sensible qu'aucune couleur qu'on tire du règne

végétal.

Le vinaigre, la dissolution d'alun, de vitriol martial, de même que l'huile de tartre, n'y produisent aucun changement; l'esprit de vitriol

### 294 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

concentré, & ainsi que l'eau-forte ne paroissent non plus y avoir aucune action notable: cependant si on ajoute une grande quantité de ces derniers acides à cette teinture, sa couleur bleue se change en une belle couleur violette, ou d'un rouge cramoiss. Au reste, il saut observer que l'eau-forte ne change jamais en totalité cette couleur, ce qui a lieu cependant dans l'indigo. De même lorsqu'on laisse long-tems cette teinture exposée à elle-même, sa couleur bleue se change en une couleur d'un rouge cramoiss, qui ne change jamais. Les racines bouillies avec de l'eau, sournissent, au lieu d'une belle couleur bleue, une teinture d'un beau violet, laquelle résistoit à l'action des acides, des alkalis, des sels terreux & métalliques, comme la précédente.

L'esprit-de-vin rectifié n'a aucune action sur cette racine, & n'en retire

aucune couleur.

La chevelure épaisse des racines, qui ne sont pas devenues bleues à l'air libre, mais grisâtres, donnent avec de l'eau distillée, soit par insusion ou par décoction, une teinture d'un beau rouge cramossi, au lieu d'être bleue.

Les racines d'un chevelu très-fin, traitées à l'eau ou à l'esprit-de-vin, ne donnent aucune couleur. J'ai fait évaporer plusieurs fois dans une tasse de porcelaine quelques onces de cette teinture bien concentrée, & j'ai obtenu un extrait tantôt d'une couleur bleue, tantôt rouge, ou une couleur préparée.

La toile de lin, le papier à écrire, trempés dans cette teinture bleue, & ensuite séchés, avoient une couleur blanche comme le papier de

poste de Hollande.

La laine de brebis, la soie, la toile de lin & le coton, qu'on a d'abord sait tremper dans la dissolution d'alun, de vitriol martial & de l'étain, & ensuite bouillis avec une décoction de racines, tant grites que violettes, ne prirent aucune conleur. Il faut cependant observer que la laine & la soie, trempées d'abord dans une dissolution d'étain, & ensuite préparées avec cette décoction, semblent en retirer une légère couleur de lilas (1).

<sup>(1)</sup> Nous ne donnons cet extrait que pour engager les savans versés dans l'art de la teinture, à faire leurs efforts pour fixer cette belle couleur sur quelque corps, & nous ne doutons pas, que quelqu'un qui possède beaucoup de connoissances dans cette partie délicate, ne puisse y parvenir. Note du Tradutteur.



## MÉMOIRE

Pour extraire l'Alkali minéral du Sel commun, d'une manière très - avantageuse;

Par M. WESTRUMB:

Article traduit de l'Allemand, par M. COURET.

1. M. HAHNEMANN prétend que la préparation de l'alkali minéral du fel commun est liée à beaucoup de difficultés, & par conféquent il conclut que cette méthode est impraticable dans les fabriques (1).

J'ai déjà entendu un grand nombre de personnes qui se plaignoient de môme, de n'avoir pas pu parvenir à décomposer le sel marin par cette voie, & s'ils avoient obtenu un peu d'alkali, il étoit en si pettre quantité, que l'on ne se trouvoit pas seulement récompensé de ses peines & de ses frais. Mais depuis ce tems-là, j'ai procédé déjà plufieurs sois à la décomposition du sel marin, par la voie que je vais indiquer; & je suis parvenu à obtenir de l'alkali minéral, qui me revient à meilleur marché, que ne sait celui que je retire de la soude; ainsi ce procédé peut être regardé comme très-avantageux pour les personnes qui sont dans le cas d'en saire usage d'une certaine quantité. Ayant procédé souvent à la consection de cet alkali avec mon ouvrier, la pratique nous a appris qu'il y avoit un tour de main, pour bien y réussir. & je vais en exposer ici au secteur de ce Journal, le vrai

On prend huit onces de sel d'Epsom de Lorraine, qui est un sel de Glauber, & trois onces & demie d'alkali fixe purisé du tartre; par la solution de ces deux sels dans l'eau pure, on obtient d'abord par l'évaporation, filtration & cristallisation, du tartre vitriolé, & ensuite l'alkali minéral en beaux cristaux, le quet ce revientra pas bien cher; attendu que tous les produits sont en usage en médecine. Note dus Traducteur françois.

<sup>(1)</sup> Dans le cas où le Mémoire dont je vais donner ici au Public la traduction ne seroit pas vrai dans toutes ses parties, je vais indiquer un moyen súr de se procurer de l'alkali minéral bien pur, & encore plus facilement que par la méthode de M. Westrumb; mais comme il n'entre pas dans ma saçon de penser de m'ériger simplement en critique, sans pouvoir donner de meilleures raisons que les autres, comme a seit dernièrement un pharmacien contre moi. J'aurois mieux aimé recevoir une bonne leçon de sa part sur les extraits, qu'une critique qui n'apprend rien. Du reste, quoiqu'il soit connu par plusseurs ouvrages & mémoires, je ne le nonmerai point, ne voulant point me laisser entrainer dans la carrière de la critique; je reviens à mon procédé.

moyen. Cependant je ferai observer, qu'il ne faut pas travailler en petit le sel marin, avec l'alkali fixe vegétal, pour bien atteindre à son but; & c'est de là que proviennent les grandes difficultés que M.

Hahnemann a essuyées.

2. On fait dissoudre 20 livres de sel marin dans 60 livres d'eau, & on ajoute à cette solution 25 livres de potasse pure. On fait évaporer la liqueur, jusqu'à ce qu'il s'y forme une pellicule saline, & qu'elle tombe plusieurs tois au tond, & qu'il s'en forme toujours une nouvelle; alors on retire le vaisseau du feu, & on ne laisse pas refroidir la liqueur tout-à-sait (de sorte que la liqueur soit depuis 55 jusqu'à coo du thermomètre de Fareinheit). Pendant le retroidissement il se formera une grande quantité de cristaux de sel digestif; ensuite on passe la liqueur à travers d'une flannelle, & on en sépare tout le dépôt qui est au fond; lorsque la liqueur claire a été laissée encore à-peu-près une heure en repos, il s'y forme une certaine quantité de cristaux de sel digestifs, mêlés avec une certaine quantité d'alkali minéral, jusqu'à ce qu'elle soit totalement refrosdie. Alors on verse le reste de la liqueur dans un autre vaisseau propre, & en l'exposant dans un endroit bien froid, il s'y formera une grande quantité de cristaux d'alkali minéral, presque purs.

3. Le sel resté sur le siltre est du tarrre virriolé, & du sel digestis; si on laissoit resroidir la liqueur sur ces sels, les cristaux qui en résulteroient, seroient tout-à-sait sales, & dénaturés par la consistance hui-leuse du premier dépôt; & il ne seroit alors presque plus possible d'en

féparer l'alkali minéral.

C'est pourquoi il faut les laver avec un peu d'eau chaude, après les avoir bien écrasés avec une spatule, on le conserve, ainsi que celui qui s'est formé après avoir filtré la liqueur, au sond du vase, pour la préparation prochaine: ce sel peut être employé encore, pour saler les roses, & pour la consection du sel ammoniac.

4. Après avoir décanté la liqueur, qui nage sur les cristaux d'alkali minéral, on la sait évaporer de rechef, & on procède à la cristalli-sation comme la première sois, s'il se montre beaucoup de sel digestif; dans le cas contraire on laisse refroidir la liqueur, & on conserve

le sel digestif pour être purifié.

5. Si on trouve encore des cristaux d'alkali minéral, on peut faire évaporer le reste de la liqueur, jusqu'à ce que tout le sel en soit séparé; s'il restoit encore un peu de siqueur, on la conserveroit dans un vase de verre, jusqu'à la prochaine opération; ou bien on la soumet à une évaporation sponranée, pour en obtenir le reste de l'alkali minéral, & du sel digestif. Cette opération se laisse terminer trèsaissement en 6 ou 7 jours, & soumit ordinairement 25 livres d'un alkali qui n'est pas bien pur.

6. Maintenant on procède, à la purification du sel digestif obtenu en dernier lieu, & de l'alkali mineral. On fait dissoudre le premier dans l'eau, par le moyen de l'ébullition, on fait rapprocher la liquent jusqu'à moitié, & on l'expose à la cristallisation; le sel digestif cristallisera, & à la surface de la liqueur, il s'y formera encore des cristaux d'alkali minéral, qu'on pourra en séparer très-sacilement. En répétant une seconde sois ce travail, l'opération sera terminée; s'il reste encore un peu d'eau mère contenant de l'alkali minéral, on pourra la conserver pour la mêler avec celle qui restera en dernier lieu dans la purification de l'alkali minéral.

7. La purification de l'alkali minéral s'opère en le faisant dissoudre dans une égale quantité d'eau, & ensuite en l'exposant dans un endroit trais à la cristallisation. S'il contient beaucoup de sel digestif, il se montrera après la seconde évaporation. On peut recueillir cette sois-ci l'alkali minéral, comme on l'a fait dans la précédente (6) purification; lorsque l'alkali est assez pur, le sel digestif ne se montre que dans la troissème évaporation, & alors lorsqu'on est un peu versé dans

la pratique, tout l'alkali en est déjà presque séparé.

8. Ce travail m'a fourni, presque constamment, 20 livres d'alkali pur en gros cristaux transparens, & 1 livre & denie de celui qui n'est pas si pur, & toute l'opération peut être finie en 12 ou 14 jours, & encore plutôt si on est bien adroit, pour qu'on n'ait pas besoin de prendre toures les précautions ci-dessus mentionées, à la lettre. A la vérité M. Hahnemann a bien raison de dire que ce travail ne finit point; mais qu'il me cite une fabrique, où l'on prépare des sels par le moyen des doubles assinités, où ces inconvéniens n'ayent pas lieu. En même tems, il ne saut pas oublier de faire observer que, tout ce qui réussit en grand, ne réussit pas de même en petit; parce que les surfaces ne sont pas assez grandes, & d'ailleurs souvent la nature se perd entre les mains de l'ouvrier, & en grand il ne cherche jamais à décomposer le sel jusqu'à la dernière molécule, pusque, au contraire, il garde toujours les dernièrs résidus jusqu'à la prochaine opération.

### OBSERVATIONS

Sur des vices originaires de conformation des parties génitales, & fur le caradère apparent ou réel des Hermaphrodites;

Par M. PINEL, Docteur en Médecine.

L'Es vices de conformation des parties génitales méritent singulièrement d'être observés, non-seulement comme un objet de curiosité, mais encore en ce que leur connoissance est propre à établir les virais fondemens d'une Tome XXXV, Part. II, 1789, OCTOBRE, Pp.

partie de l'art de guérir qui est encore très-peu avancée; je parse de la jurisprudence médicale. Comment en esset les tribunaux peuvent - ils prononcer sur des cas d'impuissance de l'homme ou de stérilité de la femme, si le médecin ou le chirurgien ne leur fait bien connoître dans son rapport les variétés sexuelles de conformation, qui s'écartent de l'ordre naturel, & qui peuvent être un obstacle plus ou moins puissant à la propagation de l'espèce? Comment les ministres des autels avertis quelquesois par des bruits publics sur ces écarts de la nature, peuvent-ils se prêter ou se resuser aux desirs d'une personne qui veut se marier, si on ne les éclaire sur tout ce qui peut s'opposer à la validité du mariage? Des recherches semblables sont encore les seules qui soient propres à répandre de nouvelles lumières sur le caractère vrai ou apparent des hermaphrodites, qui ont donné lieu jà tant de sables, & sur la nature desquels

l'opinion des savans n'est point encore fixée.

Les auteurs qui ont voulu développer les causes de l'impuissance ont insisté principalement sur celles qui tiennent à l'état moral, à l'influence d'une imagination vivement frappée, aux excès dans les plaisirs de l'amour, & quelquefois à une ardeur extrême, ou même à un excès de vigueur; comme ces causes sont d'une nature cachée, ou plutôt qu'elles dépendent de l'état si variable de l'irritabilité & de la sensibilité des organes sexuels, elles offrent une apparence de merveilleux, qui ne peut manquer de plaire au plus grand nombre, & sur laquelle on s'arrête avec complaisance. On a donc multiplié les observations de ce genre qui ne sont guère susceptibles ni de précision ni d'une discussion raisonnée, & on a négligé celles qui sont seules susceptibles d'exactitude, puisqu'elles tiennent à des vices originaires de conformation, & qu'on peut leur donner le dernier complément par la description anatomique des parties après la mort de l'individu. Ruisch & Morgagni doivent être cependant exceptés, comme je le dirai ci-après; car ces auteurs célèbres nous ont transmis quelques exemples des vices organiques des parties de la génération, qui se rapprochent plus ou moins de quelques-uns de ceux que je vais rapporter. Je ne parlerai point d'ailleurs des autres obstacles physiques qui peuvent être la suite des maladies vénériennes, & dont on trouve des exemples dans le premier volume des Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I.

Vices de conformation qu'on ne peut rapporter qu'à un seul sexe, & qui n'offrent aucun caradère d'Hermaphrodite.

Le conduit de l'urètre est une des parties qui est le plus souvent affectée d'une disposition vicieuse dans la structure contre nature des organes de la génération. On a observé en effet que tantôt ce canal s'ouvroit en dessous, ou même à la racine de la verge, tantôt en dessus; qu'il formoit

qu'enfin d'autres fois, comme dans le cas que je vais rapporter, il n'exiltoit aucun canal de l'urerre, ou plutôt que le membre viril éroit comme ouvert, en sorte que la tunique interne étoit à découvert, &

formoit une grande partie de la surface supérieure de la verge.

Vers la fin du mois de novembre dernier on transporta à l'hôpital de la Charité un jeune homme d'environ vingt ans, attaqué d'une fièvre putride, & qui joignoit aux symptômes de cette maladie un écoulement involontaire d'urine, qu'il déclara être habituel & provenir de naissance. On fut donc porté à examiner les vices de conformation qui pouvoient donner lieu à cet écoulement; & voici le résultat de cet examen.

On n'appercevoit d'abord aucune trace d'ombilic; mais il paroissoit à la partie inférieure de l'abdomen dans l'intervalle des os pubis écartés, une espèce de fungus rougeâtre d'environ un pouce deux lignes de diamètre & d'un pouce & demi de hauteur. La surface de ce fungus étoit inégale & offroit des ensoncemens à sa partie moyenne & inférieure. Aux deux côtés de cet enfoncement on voyoit deux ouvertures entièrement analogues à celles qu'ont ordinairement les uretères dans la vessie, & c'est par-là que l'urine s'écouloit involontairement, ce qui se remarquoit particulièrement peu de tems après que le malade avoit pris quelque boisson. La verge étoit placée au-dessous de ce fungus vers lequel elle se dirigeoit, de manière à rester naturellement appliquée contre sa partie inférieure, & à recouvrir parfaitement les deux ouvertures qui donnoient issue à l'urine. Cette application étoit d'autant plus facile que la surface supérieure de la verge étoit totalement applatie, comme si on en eût enlevé la moitié, dans la direction du conduit de l'urêtre, en sorte que le corps de cette verge avoit une forme demi-cylindrique.

Ce jeune homme eut le malheur de succomber à la fièvre putride dont il avoit été attaqué, & son corps sut transporté à l'amphithéâtre de la Charité, où M. Boyer, chirurgien gagnant - maîtrise, le fit voir à ses élèves. On sépara ensuite tout ce qui se rapportoit aux organes de la génération & aux voies urinaires pour examiner le tout en particulier & pour en bien constater l'ensemble & les dépendances. On scia par conséquent des deux côtés les os pubis pour ne conserver que ce qui éroit nécessaire à l'examen anatomique de ce cas singulier. C'est par ce moyen qu'il me fut facile de reconnoître dans tous les détails cette conformation

contre nature & de prendre les dimensions exactes des parties.

Le membre viril avoit dans sa longueur environ un pouce & demi, & il prenoit son origine à la partie antérieure & inférieure du fungus avec lequel il formoit à sa base un enfoncement demi-circulaire. La surface supérieure de cette verge formée, comme je l'ai déjà dit, par une expansion des tuniques de l'urêtre, étoit unie & un peu rougeatre. A la partie postérieure de cette surface & devant l'enfoncement demi-

Tome XXXV, Part. II, 1789. OCTOBRE.

circulaire on voyoit une petite éminence qui n'étoit autre chose que le verumontanum, & qui paroissoit dans un état naturel propre par conséquent à favoriser l'émission de la liqueur spermatique. Sur les côtés de cette éminence on remarquoit les orifices des conduits éjaculateurs, & aux environs on trouvoit ci & là des lacunes muqueuses éparses, dont les plus profondes avoient jusqu'à quatre lignes. Le gland étoit aussi comme fendu & ouvert supérieurement dans la direction du canal de l'urètre, & le prépuce qui étoit très-court, n'existor qu'à sa partie insérieure. Les autres parties extérieures des organes de la génération, comme le scrotum, les testicules, le cordon des vaisseaux spermatiques, paroissoient dans l'état naturel, & n'offroient aucune variété apparente.

Voilà l'exposition fidèle de ce qui s'est offert à mes yeux antérieurement à la dissolution des parties: il me reste à exposer ce que la dissection a fait plus particulièrement connoître, & à completter par-là le résultat de

l'observation.

La partie inférieure de la ligne blanche étoit très-étendue, & les muscles droits, sans doute à cause de l'écartement des os pubis, laissoient entr'eux un intervalle d'un pouce & demi. A l'endroit où cet écartement répondoit au cellus du fungus, on remarquoit un enfoncement qui paroissoit être l'ombilic, puisqu'on y voyoit encore les traces de la veine ombilicale & des artères du même nom. A l'extérieur, cet enfoncement répondoit à une cicatrice où la peau se continuoit avec la surface du fungus. Les os pubis que j'ai déjà dic avoir été trouvés écartés, laissoient entreux un intervalle de deux pouces. Une substance de nature tendineuse passant de l'un à l'autre, formoit une espèce de ceintre, & servoit comme de

ligament à ces os écartés.

Mais ce qui piquoit sur-tout ma curiosité, c'étoit de découvrir la nature & l'origine du fungus dont j'ai déjà parlé. Ce fut à ma grande surprise que je reconnus que c'étoit la vessie elle-même qui étoit fendue antérieurement ou plutôt ouverte, & dont les parois plissées & dans un état de vacuité, s'étoient rassemblées en forme de fungus. Elle étoit hors de l'abdomen, & s'étoit comme renversée de dernière en devant en passant au-dessous du ceintre ligamenteux qui ut ittoit les os pubis. Il fut aisé alors de reconnoître quelles étoient les deux ouvertures qui donnoient issue à l'urine, pussqu'en introduisant un stilet à travers une petite sente pratiquée à un des urerères, on le conduisoit en devait par une de ses ouvertures. On ne peut plus douter donc que ce ne sût le vrai aboutissant des uretères.

Le péritoine qui recouvre la partie postérieure de la vessie sut ensuite enlevé, & j'apperçus distinctement les fibres charnues de ce viscère. On remarquoir la glande prostate au col de la vessie dens l'intervalle des os pubis. Elle avoit moius de volume que dans l'état ordinaire, & sa forme n'étoit pas non plus naturelle. En examinant les uretères j'ai été surpris de leur grande dilatation. Leur calibre égaloit presque celui des intestins grêles: cependant ils se rétrécissoient en s'avançant vers la vessie, surtout à la distance d'un demi-pouce de leur terminaison, & ils venoient s'ouvrir chacun par l'orifice dont j'ai déjà parlé aux côtés de l'enfoncement qui étoit au-dessous du fungus. Les reins étoient d'un volume considérable, d'une surface inégale & bosselée comme dans le sœus. Le rein droit contenoit plusieurs vessies dans lesquelles on trouvoit de l'urine.

Il s'agissoit encore de bien constater l'état & la disposition des vésicules séminales: or, je ne remarquai en elles aucune variété, si ce n'est qu'elles étoient très-petites peut-être par la continence dans laquelle l'individu a vécu; car on sait que tout organe, soit de la digestion, soit de la génération, prend d'autant moins de développement qu'il est meins exercé. Les orisices des conduits éjaculateurs à côté du verumontanum surent constatés de nouveau de manière à ne plus laisser de doute, puisqu'en ouvrant une des vésicules séminales & en y introduisant une soie, celle-ci

vint fortir par un de ces conduits.

Les corps caverneux de la verge n'offrirent rien de particulier, si ce n'est que leurs racines étoient plus écartées qu'à l'ordinaire, sans doute à cause de l'écartement des os pubis; mais l'urêtre offroit une position remarquable. On sait en esset que dans l'état naturel il marche entre les corps caverneux & la partie intérieure de la verge, & que sa substance semble se résléchir en haut en prenant du développement pour sormer le glaud. Il en étoit autrement à l'egard de l'individu dont je parle; comme ses tuniques de l'urêtre ne sormoient point de conduit, & qu'elles effroient une serte d'expansion à la surface supérieure de la verge qui paroissoit comme tronquée, les tuniques se ressechtssicient en bas vers l'extrémité de la verge, & sormoient ainsi le gland tronqué qui étoit une suite de la conformation vicieuse.

On voit par ce qui vient d'être dit, que l'individu dont il est question, manquoit d'un réservoir de l'unne, puisque la vessie étoit entièrement ouverte & ne remplissoit aucune sonction; ce qui le rendoit sujet à une incontinence d'urine qui s'échappoit par l'embouchure des uretères à mesure que la sécrétion s'en faisoit dans les reins; ce qui devoit lui rendre l'existence très-malheureuse. On voir également que quoique les testic des, les canaux désérens, les vésicules séminales & les orisses des conduits éjaculateurs sussent dans l'état naturel, & que par consequent la sécrétion, l'elaboration & l'émission de la liqueur spermatique pussent être faites suivant les vues de la nature, cependant par le désaut de conduit de l'unton des sexes. On pouvoit donc prononcer que l'individué étoit dans un cas absolu d'impuissance physique, quoiqu'il put avoir d'aileurs le signe extérieur de la virilité.

Morgagni en traitant des vices originaires de la conformation des

sexes (1), rapporte une observation sur la disposition de l'urêtre en forme de demi-canal à la partie inférieure de la verge; il y joint un exemple semblable pris de Salzman avec cette différence que l'urêtre qui avoit la forme d'un demi-canal, se portoit dans toute sa longueur sur la partie supérieure ou le dos de la verge. Ruysch reconnoît aussi (2) avoir observé une sois cette conformation de l'uretre en demi-canal. On doit compter de même parmi les variétés de ce genre l'observation que J. Gianella communiqua à Morgagni & qui fut inférée dans le supplément des ouvrages de ce dernier anatomiste (ep. LXVII); mais il faut remarquer que dans ce dernier cas l'urètre qui avoit la forme d'un demi-canal ne s'étendoit que sur une partie du dos de la verge vers sa base. Ce qu'il y avoit aussi de particulier, c'étoir que ce canal étoit d'une certaine étendue à son origine, & que d'après un examen superficiel on avoit pris cette ouverture pour la vulve d'une temme, ce qui avoit fait faussement regarder cet individu comme un hermaphrodite. J'ajouterai encore que ce malheureux qui vouloit se marier, ayant éte dénoncé par ses proches comme hors d'état de consommer le mariage, & ayant été visité par des médecins habiles qui confirmèrent cette rumeur publique, il en conçut un chagrin si violent qu'il tomba dans une maladie mortelle.

Parmi les autres variétés contre nature de la conformation du conduit de l'urêtre, on doit compter son imperforation à l'extrémité du gland & son ouverture au-dessous de la verge à une distance plus ou moins grande de sa base. En voici un exemple qui me sur communiqué il y a deux ans par M. de la Croix, Médecin à la Ferté. L'homme qui faisoit le sujet de cette observation avoit alors trente ans & vouloit se marier; sur certaines rumeurs publiques qui s'élevèrent M. de la Croix fut chargé de l'examiner: il trouva que le membre viril est loin d'avoir les proportions ordinaires, puisque hors l'état d'érection il a à peine un pouce de longueur, & qu'il n'est pas plus gros que le doigt auriculaire. On observe au-dessous de la verge & le long du canal de l'urêtre deux ouvertures avec des bords calleux & qui se ressertent cependant comme des sphincters. L'une de ces ouvertures est voisine du gland & de cinq ou six lignes de diamètre; l'autre qui est plus près de l'anus, a un diamètre encore plus grand. L'une & l'autre de ces ouvertures donnent une libre issue aux urines. Les testicules paroissent avoir une position renversée; ils ont cependant le volume que comporte l'état naturel, excepté le testicule droit qui est comme flétri à cause d'une ancienne hernie scrotale. L'un & l'autre de ces organes sécréteurs de la semence sont relevés de manière que la verge paroît au milieu d'eux comme une petite protubérance. Le gland est imperforé &

<sup>(1)</sup> Ep. xLVI, de fedib. & cauf. Morb.

<sup>(2)</sup> Th. anat. 3, n. 5, note 1 & 2, & n. 224

l'extrémité de l'urêtre est bouchée par une espèce de membrane qui fait une saillie naturelle lorsqu'il rend les urines par les deux ouvertures dont

il a déjà été question.

L'espèce d'impuissance dont étoit atteint ce jeune homme, soit par la sétrissure ou l'espèce de langueur des parties de la génération, soit par l'imperforation du gland qui empêchoit la liqueur spermatique d'être dardée convenablement dans l'union des sexes, soit enfin parce que cette liqueur ne pouvoit que s'écouler lentement & sous forme de bave par les deux ouvertutes inférieures de la verge, devint d'une notoriété publique par divers incidens. Il recherchoit une fille en mariage, & les parens de cette fille avoient consenti à cette union, avec d'autant plus d'empressement que le futur contractant n'étoit point dépourvu de fortune. Tous les arrangemens étoient pris, & on apporta les bans au curé de la paroisse pour les publier. Celui-ci prévenu par des avis particuliers fit des difficultés, & représenta au jeune homme les obstacles naturels qui devoient changer sa determination. La célébration du mariage sut quelque tems différée sous divers prétextes; mais le jeune homme qui mettoit un certain point d'honneur à détruire des imputations humiliantes, & qui étoit d'ailleurs vivement sollicité par les parens de la fille, voulut forcerle curé de hâter la cérémonie. L'affirire fut alors entièrement divulguée, & les curés voisins soutinrent que la voix publique ne devoit point interrompre les fonctions du ministère. Ils croyoient avoir d'autant plus de raison, que ce cas d'impuissance ne se trouve point rapporté dans Sainte-Beuve, dans Pontas rédigé par Coller, ni dans les Conférences d'Angers. Le curé de la paroisse se voyant sur le point d'être sommé, répondit qu'il ne procéderoit point à la célébration du mariage que d'après une visite authentique faite par un médecin habile qui dresseroit un procès-verbal de l'état des parties génitales du futur contractant, & qui décideroit si. l'impuissance de ce dernier étoit absolue ou supposée.

M. de la Croix chargé de cet examen, décida que le jeune homme n'étoit nullement propre à remplir le but du mariage, qui étoit la propagation de l'espèce, que le membre viril manquoit du volume & du ressort nécessaires à la génération, que le bout du gland étant impersoré, la liqueur spermatique ne pouvoit s'écouler que par une espèce de suintement, par les deux ouvertures inférieures de la verge, qu'en un mot l'individu étoit hors d'état de procéder à la sécondation d'une semme d'une manière régulière, sauf des exceptions & des cas très-rares sur lesquels on ne peut point prononcer. Le curé de la paroisse sur lesquels on ne peut point prononcer. Le curé de la paroisse fut par ce moyen à l'abri des poursuites dont on le menaçoit, & le jeune homme, toujours serme dans sa résolution de prendre une semme, changea de lieu pour accomplir son projet; mais la publicité de son aventure sit naître les mêmes difficultés, & on admira son intrépide, mais inutile courage.

Quoique les vices originaires de conformation soient rarement suscep-

### 304 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

tibles d'être guéris par les efforts de l'art, le cas précédent n'auroit pas été cependant sans ressource quant aux dissornités physiques, si on eût voulu y remédier durant l'âge tendre & même une époque plus avancée. Il auroit sussi d'ouvrir avec un bislouri le bout du gland qui n'etoit sermé que par une membrane, & de saire cicatriser les rebords de cette ouverture artiscielle. Quant aux deux autres ouvertures originaires qui étoient au-dessous de la verge, on pouvoit en scarisser les bords, & en opérer ainsi la réunion par des moyens connus en chirurgie; mais étoit il aussi facile de remédier à l'espèce de langueur & au peu de développement du

principal organe de la reproduction?

Les vices de conformation peuvent aussi bien affecter les parties naturelles de la femme que celles de l'homme, & produire des variétés remarquables dans la position & la structure du conduit de l'urètre. M. Pascal, chirurgien de Brie-Comre-Robert, vient de me communiquer un exemple de ce genre, dont une petite fille qui n'a que deux ans est le sujer. On voit au-dessus du pubis une tumeur dont la surface est inégale, & de couleur rouge, ce qui a fait dire aux bonnes-gens que la mère avoit eu envie pendant sa grossesse de manger des cerises, quoiqu'elle atteste le contraire avec sincérité. Aux deux côtés & à la partie inférieure de cette tumeur, on trouve deux petites ouvertures qui font fermées naturellement par des valvules, mais qui donnent passage à l'urine lorsqu'on presse le ventre de l'enfant ou qu'elle fait quelqu'effort de toux, ou qu'elle pleure. En euvrant la vulve on y trouve tout ce qui caractérise à l'extérieur le sexe de la femme; mais on n'y remarque nullement de méat urinaire. Les deux ouvertures du bas-ventre qui donnent issue à l'urine, sont-elles les embouchures des urerères comme dans le cas que j'ai détaillé ci-dellus? ou bien font-ce les orifices d'un double urêtre qui part de la vessie? Ce sont-là des questions qu'on ne pourra résoudre qu'après la mort de l'individu.

#### II.

Vices de conformation, qui offrent l'apparence des deux sexes dans le même individu, ou qui semblent caractériser l'état d'Hermaphrodite.

« On n'a aucuns faits avérés, dit M. de Buffon, au sujet des hermaphrodites, & la plupart de ceux qu'on a cru être dans ce cas, n'étoient que des semmes, dans lesquelles certaines parties avoient pris trop d'accroissement ». L'exemple suivant va faire connoître un de ces jeux singuliers de la nature, qui est d'un genre bien différent de ceux dont parle M. de Bufson. Le sujet est un jeune homme d'environ 16 ans, qui est venu à Paris l'année dernière, & qui est né en Bourgogne. Il s'est fait voir dans plusieurs Académies de la capitale, & même dans des sociétés particulières. Je l'ai examiné avec soin, & voici

voici les principales singularités qu'il m'a offertes dans sa conformation sexuelle extérieure.

Le membre viril a la forme ordinaire de celle d'un jeune homme de fon âge, à cela près, qu'il n'a point d'ouverture à fon extrémité; & qu'on doit préfumer qu'il manque de conduit intérieur. Ce membre viril a peu de longueur, par une circonstance particulière de la situation des deux testicules. En esset, ces deux corps glanduleux ne se trouvent point dans la capacité destinée à les recevoir, qui est le scrotum, mais ils sont comme retenus, après leur sortie des anneaux abdominaux, & forment aux deux côtés du pubis, deux éminences saillantes. Le scrotum, par l'absence de ces deux organes, a peu de capacité; mais ce qu'il y a de singulier, & ce qui donne à ce mâle une sausse ce qu'il y a de singulier, & ce qui donne à ce mâle une sausse en partie gauche & en partie droite, par une sente qui a l'étendue ordinaire de la vulve dans la semme, & qui a plus d'un pouce de prosondeur.

En séparant les lèvres de cette division contre nature pour en examiner l'intérieur, on ne voit aux deux côtés aucune inégalité, ni aucune des parties qui caractérisent le sexe de la semme, comme le clitoris, les nymphes, l'ouverture du vagin; mais le fond de cette fente paroît terminé par une espèce de couture ou de raphé, excepté dans la partie du fond de la fente, la plus voisine de l'anus, car c'est là qu'on trouve le méat urinaire. Ce conduit de l'urine, au lieu donc d'être placé vers la partie supérieure du sillon qui divise les bourses, ce qui offriroit une ressemblance de plus avec les parties naturelles de la femme, est situé vers la commissure inférieure de la fente, & n'est guère qu'à un pouce de distance de l'anus. On voit donc que l'urêtre au lieu de s'ouvrir à l'extrémité du membre viril, comme dans l'état naturel, n'a que très peu d'étendue, & que ce jeune homme rend l'urine comme les femmes, à cela près, que le conduit est situé beaucoup plus inférieurement. Il est bien simple que des personnes qui n'ont point des connoissances précises d'anatomie, se soient méprises sur le vrai caractère du sexe de cet individu, & on ne doit point être surpris qu'il ait porté des habits de femme, avant d'arriver à Paris, pendant qu'il a pris des habits d'homme dans la capitale.

Cet individu n'a point encore de barbe; mais le poil dont le pubis commence à être ombragé, annonce l'époque de la puberté. Il rapporte qu'il éprouve fouvent des désirs, à l'approche des personnes du sexe, avec le signe extérieur de la virilité; mais on voit, en même tems, qu'il est inhabile à propager son espèce; car en supposant que les testicules, les canaux détérens & les vésicules séminales soient dans l'état naturel, ce qu'on ne pourra reconnoître avec certitude, qu'après sa mort, la liqueur spermatique ne peut point avoir d'issue, puisque la verge est impersorée, ou que si on suppose que le conduit par lequel il rend

Tome XXXV, Fart. II, 1789. OCTOBRE. Q

On trouve une observation un peu plus concluante en faveur des hermaphrodites, dans les Transactions Philosophiques de la Société de Londres, année 1667. On crut d'abord à la natilance de cet individu qu'il étoit du fexe de la femme, '& on lui donna le nom d'Anne; on lui fit porter aussi dans la suite des habits de fille; mai vers la sixième année de son âge, un jour qu'elle étoit à fauter & à jutter avec d'autres enfans, elle sentit se former, comme deux bubonocelles ou hernies qui n'avoient jamais paru auparavant. C'étoit les testicules, qui étoient déjà très-développés, & rentermés dans deux scrotum, ridés & environnés de poils. On ne les distinguoit de ceux des jeunes gens, dans l'état ordinaire, qu'en ce que chacun de ces testicules avoit son scrotum particulter; c'étoit par le prolongement de la divison de ces deux bourses, que se formoient les lèvres naturelles d'une vulve.

Pour passer maintenant de mercure à venus, on trouvoit dans la fente intermédiaire aux deux bourses, les nymphes sans clitoris, & plus bas l'ouverture du vagin, & ensin dans l'intérieur de ce conduit le cou de l'uterus. Tout sembloit annoncer une semme, mais vers la treizième année, il lui sortit un membre viril pendant qu'elle sai-soit des efforts pour pêtrir de la pâre, & elle resta très-eronnée de cette métamorphose. Ce membre viril avoit quatre pouces de longueur dans l'état d'érection & il occupoit la place ordinaire du penis dans l'homme. Il avoit aussi son gland, son prépuce, son frein, mais il étoit impersoré à son extrémité, de sorte cependant que le trou paroisseit seulement sermé par une membrane qu'il auroit été facile de percer.

A l'âge de seize ans cet hermaphrodite, car ce titre paroissoit alors sondé, éprouva l'évacuation menstruelle, qui eut son cours périodique à l'ordinaire; ce qui continua pendant deux ans, après ce terme cette évacuation disparut, & la barbe commença à croître, pendant que tout le corps devint velu. Les mammelles s'effacèrent, & la voix devint entièrement virile. Toute l'habitude du corps, en un mot, annonçoit plurôt un homme qu'une semme. Cet individu assuroit qu'il pouvoit également remplir les sonctions de l'un & de l'autre sexe, mais qu'il annoit mieux jouir des temmes. Il éprouvoit des désirs en les voyant,

& il entroit en érection. Au contraire lorsqu'il desiroit l'approche d'un homme, son membre viril restoit dans le relâchement. Il taut ajouter encore qu'une certaine nuit, que cet androgine passa avec des libertins dans la danse & les plaisits de la table, son caractère de semme parut se développer avec énergie; car un jeune homme beau & bien fait, qui étoit de la compagnie, devint pour elle un objet de concupiscence; elle en sur même si passionnée, que n'ayant pu en jouir, elle tomba le lendemain dans un véritable accès d'hystérie, accès qui sur caractérisé par ses symptômes ordinaires, & par sa nature des remèdes qui surent employés pour la guérison.

Il faut cependant convenir que pour donner tout le complément possible à cette observation, il autoit sallu après sa mort, constater si les organes de la génération de l'un & de l'autre sexe étoient dans leur état d'intégrité, & si l'individu étoit un hermaphrodite dans toute

l'étendue du terme.

Que doit-on donc penser de la grande question des hermaphrodites sur lesquels on a débité tant de fables. A-t-il réellement existé des individus dans lesquels on air remarqué les caractères distinctifs de l'un & de l'autre sexe, comme l'observation précédente le fait fortement présumer? Je ne puis répondre qu'en rapportant le témoignage des autres; mais je pourrois citer deux anatomistes srançois très-connus, & tous deux de l'Académie des Sciences, qui ont assuré avoir observé & constaté une fois, un semblable phénomène. On trouve encore dans un Journal Anglois (The Critical review, for March 1788), la citation d'un exemple de cette nature. Le rédacteur de ce journal, en rendant compte d'un cas dans lequel on avoit faussement pris une fille pour un jeune garçon, réfute l'opinion de M. Brand, qui pense qu'il n'a jamais existé d'hermaphrodite. Il assure avoir lu une description authentique, d'un individu doué des organes de l'un & de l'autre sexe, & pleinement hermaphrodite. Il fait aussi mention d'une personne qui n'avoit les signes caractéristiques d'aucun sexe. Quel homme d'ailleurs pourroit fixer la limite des variétés que peuvent offrir les productions de la nature?

On n'en doit pas moins conclure des observations précédentes, qu'il faut être très-circonspect dans ses jugemens, & ne point s'en rapporter légèrement aux apparences extérieures, puisque les individus qui peuvent offrir les caractères distinctifs de l'état hermaphrodite, doivent être très-rares, & que le plus souvent on consond avec cet état, des vices d'une conformation originaire des parties sexuelles, qui n'ont avec lui qu'une ressemblance vague & très-éloignée.



## EXAMEN COMPARATIF

DES COULEURS JAUNES DE LA SEMENCE DU TREFLE ET DE LA GAUDE;

Par M. Dizis, de la Société Royale de Biscave, & Elève de M. D'ARCET, au Collège Royal de France.

IVI. WOGLER nous a annoncé dans ce Journal de Juillet dernier, que parmi le grand nombre des substances végétales, qui fournissent la couleur jaune, la semence du tresse rouge (Trifolium pratense purpureum majus, Raii), une variété du Trifolii pratensis, donnoit à la laine une couleur jaune, qui résiste assez bien aux insluences de la lumière. La grande provision, que l'Angleterre & la Suisse font de cette graine pour teindre en vert, ont engagé M. Wogler à soumettre cette semence aux expériences qu'il nous a communiquées. Comme il n'est pas indifferent dans l'art de la teinture, de fixer son choix sur les substances teignantes, j'ai voulu voir si réellement cette graine étoit présérable à la gaude, végétal très-commun qui met la teinture en possession d'une riche couleur.

#### Bouillon, N°. i.

Je mis demi-once d'alun dans cinq sivres d'eau de rivière, que je fis bouillir, j'y lisai pendant une demi-heure un écheveau de laine

pour l'aluner.

On a d'une autre part fait bouillir pendant cinq minutes, trois onces de graine de trefle dans cinq livres d'eau de rivière; ensuite on a possé & remis sur le seu cette décoction: après avoir bouilli on y a lisé un écheveau de laine alunée l'espace d'un quart-d'heure, au bout de ce tems la laine a été lavée & féchée. Cette laine a pris un beau jaune franc, bien plus vif & plus brillant que celui fait par la gaude; car la gaude seule fait le jaune citron; en sorte que pour amener la gaude à faire le ton de couleur du jaune du trefle, il faudroit ajouter dans le bain, du terra merita, ou de la garance, pour porter un peu au rouge.

Bouillon, N°. 2.

Je sis aluner un nouvel écheveau de laine de la même manière que dessus. Il sut lisé pendant cinq minutes dans une décoction de trois onces de semence de tresse à laquelle on avoit ajouté quarante-huit

grains de composition, à l'eau forte. La laine est venue beaucoup plus terne que la première, qui a infiniment plus d'éclat, en sorte que la

composition n'a fait que nuire au brillant de la couleur.

Ces écheveaux teints par ces deux procédés, furent passés ensemble à la cuve au bleu. La laine qui avoit été teinte sans composition, est sortie d'un beau vert terrasse; & l'autre teinte avec addition de composition, est sortie avec la même couleur, mais deux tons plus clairs que l'autre.

Bouillon, N°. 3.

On a aluné, à froid, un écheveau de soie Piémont (1); d'une autre part on a aluné à chaud un écheveau de laine, on les a passés ensemble dans un bain préparé avec six onces de semence de tresse, l'espace de cinq minutes (2), la soie a pris une belle couleur pistache, & la laine le même ton de jaune que dans la première expérience. Cette même soie a été passée à la cuve au bleu pendant une minute, elle est devenue d'un verd canard assez beau.

### BOUILLON, Nº. 4.

J'ai fait un bain avec trois onces de femence de trefle, & quarantehuit grains de composition à l'eau forte. J'y ai passé un écheveau de foie Piémont alunée à froid; mais la couleur jaune appliquée sur la soie, a été également détrutte par la composition, comme au bouillon n°. 2.

Ayant vu la couleur que la laine & la soie reçoivent de la semence de tresse, je sis par comparaison les mêmes expériences avec la gaude. Il résulte de mes essais, 1°, que la gaude donne à la laine & à la soie une couleur de cirron très-belle; qu'au contraire, la semence du tresse teint la laine en un beau jaune, & la soie en couleur pittache. 2°. Que la couleur citrine que la gaude donne à la laine & à la soie, peut être amenée au même ton de jaune, que celui sourni par la semence de tresse, en ajoutant dans le bain un peu de garance, ou de terra merita, pour porter un peu au rouge; il en résulte encore un jaune plus durable; car une nuance de couleur tendre & peu durable, qui a été rabattue par une autre couseur de bon teint, résisse bien plus aux influences de la lumière. 3°. Que le jaune fait par la semence de tresse, & la gaude, sur la laine & la soie, ne peuvent soussirir la pré-

<sup>(1)</sup> On alune la foie, en la failant tremper une heure dans une disfolution d'alun froide.

<sup>(2)</sup> J'ai refait ici cette expérience sur la laine avec la soie, pour voir si la laine se chargeroit plus vite de la couleur jaune que la soie; cela ne m'a donné sieu à aucune remarque.

### 310 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

sence de la composition à l'eau sorte. 4°. La couleur jaune de la semence de tresse ne peut s'appliquer sur la laine & sur la soie, sans que ces substances n'aient été alunées; il en est de même de la gaude. 5°. Ensin le bleu appliqué sur le jaune de la semence de tresse, sait un verd terne moins beau, & qui satisfait moins l'œil, que le verd sait avec sa gaude. Peut-être qu'en travaillant cette couleur, on pourroit parvenir à lui donner cette fraîcheur & le brillant qui appartient au verd sait avec la gaude. Mais la gaude est si commune chez nous, qu'elle est présérable à la semence du tresse.

La semence du tresse est dans la classe des semences émulsives, l'émulsion que j'en ai faite étoit assez blanche. Cette semence est décolorée au

premier bouillon.



# NOUVELLES LITTÉRAIRES.

Supplément au Distionnaire des Jardiniers; par M. DE CHAZELLES, Doyen des Présidens à Mortier au Parlement de Metz, ancien Directeur de l'Académie Royale des Sciences & Arts de Metz, 2 vol. in-4°. même format & mêmes caractères que le Distionnaire, imprimés à Metz, sous l'inspection de l'Auteur, avec fronton & le dessin de quelques Plantes nouvelles & interessantes. Le premier volume se distribuera à Paris dans le courant d'octobre prochain, chez Guillot, Libraire de Monsieur, rue des Bernardins, vis-à-vis S. Nicolas-du-Chardonnet; à Metz, chez Bouchard, Marchal & Devily, Libraires; & à Nanci, chez Bonthoux, 1789. Prix, 12 liv. le volume.

M. le Président de Chazelles recommandable par cinquante ans de zèle & d'assiduité dans la magistrature, après avoir employé ses momens de loisir & de délassement pendant près de dix années à procurer au Public la traduction du Dictionnaire des Jardiniers, par le célèbre Miller, anglois, avec les secours des plus habiles anglois qu'il a trouvés dans sa province, comme MM. les Bénédictins de Dieuloucosd, vient de completter ce travail précieux, en donnant la description exacte de toutes les plantes non comprises dans le Dictionnaire; mais asin de borner cet Ouvrage immense en deux volumes, il en a retranche toutes les phrases & tynonimes latins, en renvoyant le Lecteur au Système végétal de Linné, pour la vérification. Il a pareillement été forcé, pour ne point s'étendre au-delà des limites prescrites, de ne saire qu'indiquer toutes les plantes cryptogames, les mousses, les algues, les champignons, les

graminées & plantes aquatiques qui ne sont point susceptibles de culture. Il a suivi le Systême végétal de Linné, quatorzième édition, par Murray.

Ce Supplément, sait essentiellement pour les amateurs & jardiniers, présente dans une courte description de chaque plante, ce qu'il est nécessaire de savoir pour en diriger la culture avec succès. On y a joint aussi quelques planches de plantes nouvelles & intéressantes, afin d'en donner une idée plus juste & plus précise, comme la Diona a muscipula, l'Aphiteia, & partie de celles qui ont été découvertes dans le Japon, au cap de Bonne-Espérance, par le Docteur Thunberg.

Une Table des noms françois.

Enfin, on n'a rien néglige dans ce Supplément, soit pour l'exactitude dans les descriptions, soit pour le style & la clarté.

N. J. EDLINVON JACQUINS, lehrers der Krauterkunde ander hohen schutezu Wien, Anleitung zur Pslanzenkenntniss nack LINNERS methode zum Gebrauth Seinertheoresischen Vorlesungen. Introduction à la connoissance des Plantes d'après la methode de LINNÉ; par M. DE JACQUIN, Professeur de Botanique de la haute Ecole de Vienne pour l'usage de ses lecons théoriques. A Vienne, chez Wapler; & à Strasbourg, dans la Librairie académique, 1787, in-8°. de 171 pages, avec 11 planches. Prix, 4 liv.

Actuellement M. Jacquin est un des Botanistes distingués du nord. Un Livre élémentaire sur les plantes ne peut qu'être accueilli avec le plus grand empressement, lorsqu'il vient de lui. L'introduction qui fait l'objet de cet article, offre d'abord toute l'étendue & l'importance du règne végétal, la nécessité de connoître la culture des plantes, & le degré d'intelligence qu'elle exige. Ce rudiment est terminé par l'explication de l'état de la Botanique, son rapport avec la Médecine; des vues critiques sur les systèmes, il n'y en a aucun naturel, suivant lui; le meilleur de tous est celui de Linné, il en démontre les désauts, le commente, explique le sexe des plantes, traite de la nomenclatute, & donne des observations particulières. Ces élémens sont aimer l'étude de la Botanique.

Sujets proposés par l'Académie Royale des Sciences, Inscriptions & Belles-Lettres de Toulouse, pour les Prix des aunées 1790, 1791 & 1792.

L'Académie avoit proposé pour sujet du Prix ordinaire de 500 livres, qui devoit être distribué cette année, de déterminer la cause & la nature du vent produit par les chûtes d'eau, principalement dans les trompes des forges à la Catalane, & d'assigner les rapports & les disserces de ce vent avec celui qui est produit par l'éolipyle. Parmi les Mémoires envoyés au concours, aucun n'a entierement

rempli ses vues. Celui qui a pour épigraphe, Causas rerum naturalium non plures, &c. sans atteindre le but proposé, a mérité en particulier ses éloges par la méthode qui y règne, l'étendue des connoissances & la sagacité qu'il supposé. Cependant l'académie, toujours convaincue de l'importance de la question proposée, l'annonce de nouveau pour le sujet du Prix de 1792, qui sera de 2000 livres. Elle desire que les solutions qu'on lui présentera, soient sondées sur des expériences directes, & que les Auteurs aient pour but principal, la théorie des trompes ou soussilets d'eau, tels qu'on les emploie dans les forges des Pgrénées.

Le Sujet proposé pout la seconde sois en 1784, pour le Prix double de 1787, étoit d'assigner les essets de l'air & des sluides aérisormes introduits ou produits dans le corps humain, relativement à l'économie animale; mais ni les Mémoires qui surent présentés en 1784, ni ceux qui le surent en 1787, n'ayant rempli qu'une partie des vues de l'Académie, elle crut devoir renoncer à ce sujet, & proposer le suivant pour le Prix de 1790, qui sera de 500 livres: Déterminer les effets

de l'acide phosphorique dans l'économie animale.

Elle avoit proposé la même année 1784, pour le Prix de 1787, 1°. d'indiquer dans les environs de Toulouje, & dans l'étendue de DEUX OU TROIS LIEUES A LA RONDE, une terre propre à fabriquer une poterie légère & peu coûteuse, qui résisse au seu, qui puisse servir aux divers besoins de la cuisine & du ménage, & aux opérations de l'Orfévrerie & de la Chimie.

2°. De proposer un vernis simple pour recouvrir la poterie destinée

aux usages domesliques, sans nul danger pour la santé.

Les Mémoires qu'elle reçut en 1787, n'ayant prélenté rien de satisfaisant sur ces deux questions, l'Académie se détermina à les proposer de nouveau pour le Prix de 1790, qui sera de 100 pissoles, avec cette différence, qu'elle crut devoir étendre à dix lieues aux environs de Toulouse, l'espace circonscrit par l'ancien Programme, à deux ou trois lieues seulement.

L'infériorité des poteries qui se sont à Toulouse, & les atteintes lentes, sourdes, peu apparentes, mais d'autant plus dangereuses, dont le vernis de plomb qui les recouvre affecte l'économie animale, ont déterminé l'Académie à s'occuper d'un objet aussi important.

Les Auteurs qui travailleront sur ce sujet, joindront à leur Mémoire des ustensiles, ou seulement des échantillons de poterie faite avec la terre qu'ils indiqueront. Ces échantillons seront, les uns recouverts du vernis proposé, & les autres sans couverte, simplement bisquits, & propres à servir de creusets. L'Académie soumettra ces échantillons aux épreuves nécessaires, pour constater qu'ils remplissent les conditions du Programme.

L'Académie

L'Académie ayant proposé en 1782, pour sujet du Prix, d'expojer les principales révolutions que le Commerce de Toulouse à essujes, & les moyens de l'animer, de l'étendre, & de détruire les obstacles, soit meraux, soit physiques, s'il en est, qui s'opposent à son activité à ses progrès, & n'ayant rien trouvé dans les Mémoires qui lui surent présentés en 1785, qui sût digne de son attention, elle se détermine à le proposer encore pour 1788. Les Auteurs des Mémoires qui lui surent présentés cette année, sui ayant paru avoir sait des recherches plus utiles sur les moyens de ranimer le Commerce & d'en éclaireir l'histoire, elle proposa encore le même sujet pour le Prix triple de 1791, qui sera de 1500 livres.

Les Savans sont invités à travailler sur les sujets proposés. Les Mémoires de l'Académie sont exclus de prétendre au Prix, à la réserve

des Associés étrangers.

Ceux qui compoteront sont priés d'écrire en françois ou en latin, & de remettre une copie de leurs Ouvrages, qui soit bien litible, sur-tout

quand il y aura des calculs algébriques.

Les Auteurs écriront au bas de leurs Ouvrages une Sentence ou Devise; ils pourront aussi joindre un billet séparé & cacheté qui contienne la même Sentence ou Devise, avec leur nom, leur qualité & leur adresse.

Ils adresseront le tout à M. Castilhon, Avocat, Secrétaire perpétuel de l'Académie, ou le lui feront remettre par quelque personne domiciliée à Toulouse. Dans ce dernier cas, il en donnera son récépissé, sur lequel sera écrite la Sentence de l'Ouvrage, avec son numéro, selon l'ordre dans lequel il aura été reçu.

Les paquets adressés au Secrétaire doivent être affranchis.

Les Ouvrages ne seront reçus que jusqu'au dernier jour de janvier des années pour les Prix desquelles ils autont été composés. Ce terme est de rigueur.

L'Academie proclamera, dans son Assemblée publique du 25 d'août

de chaque année, la pièce qu'elle aura couronnée.

Si l'Ouvrage qui aura remporté le Prix, a été envoyé au Secrétaire en droiture, le Tréforier de l'Académie ne délivrera le Prix qu'à l'Auteur même qui se fera connoître, ou au porteur d'une procuration de sa part.

S'il y a récépissé du Secrétaire, le prix sera délivré à celui qui le

préfentera.

L'Académie, qui ne prescrit aucun système, déclare aussi qu'elle n'entend pas adopter les principes des Ouyrages qu'elle couronnera.

# 314 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Frix proposes, le 25 Août 1789, par la Société Royale des Sciences.

La Société Rayale avoit proposé en 1787, pour le concours de

cette année, le fujet fuivant :

L'Assemblée Provinciale des Evéch's comprenant divers Cantons rennts a afferences époques, on den ande s'ils ont des intérêts différens relativement aux Manufactures & au Commerce, & s'il est des moyens de concilier ces intérêts?

N'ayant reçu audun Memoire sur cette question, elle s'est déterminée à la retirer du conçours, & à proposer, pour celui de l'année pro-

chaine 1790; la question suivante:

Quels sont les moyens d'assurer la subsessance du peuple, de manière qu'en évitant les inconvéniens de la disette, on ne porte pas de présidée à l'agriculture?

Enfin, la Société Royale rappelle que l'année dernière, elle a proposé

pour sujet du Prix de 1750, la question suivante:

Quels sont les moyens conciliables avec la Législation Françoise, d'animer & d'étendre le patriotisme dans le Tiers-Etat (1)?

: Le Prix, pour chacun des Smets proposés, lera une médaille d'or de la valeur de 400 liv. qui seça d'stribuée le jour de S. Louis, 25 août.

Toutes personnes, excepté les Membres résidens de la Société Royale, seront reçues à concourir pour ces Prix. Les Auteurs mettront leur nom dans un billet cachere, attaché au Mémoire qu'ils enverront, & sur ce billet sera écrite la sentence ou devise qu'ils auront mise à la rêre de leur Ouvrage. Ils auront attention de ne se faire connostre en aucune manière, sans quoi leurs Mémoires ne seront pas admis au concours. Les Mémoires pourront être écrits en françois ou en latin, & sils-seront adresses, franc de port, à M. le Payen, Secrétaire perpéruel, avant le premier juillet de chacune des années pour lesquelles les questions sont proposées.

Paix distribué & proposé par la Société Royale d'Agriculture de Laon, dans sa Séance publique du 5 Septembre 1789.

La Société avoit proposé, l'année dernière, pour sujet du Prix de 300 liv. qu'elle doit adjuger cette année-ci, les trois questions suivantes:

1°. Quelle règle doit-on suivre dans la taille de la vigne, sur le nombre d'yeux qu'il faut laisser, relativement à l'espèce de vigne, à la qualité du bois qui peut avoir été gelé l'hiver, & a la nature du terrein ; & y a-t-il une manière particulière de tailler les ceps mulotés?

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui tous les citoyens sont égaux. Il p'yla p'us de tiers-état, plus de noblesse. Il n'y a que des François. Note de M. de la Métherie.

2°. De quelle manière doit-on provigner la vigne, à quelle profondeur doit-on enterrer le provin ; quelle règle doit on suivre pour retirer

la vigne, lorsqu'elle a été gelée au printents?
3. Dans quel terrein la greffe de la vigne convient elle, comment & dans quel tens faut-il pratiquer cette opération, ne nuit-elle pas en général à la qualité du vin?

Parmi les Memoires que la Société a reçus ail, s'en est trouvé deux qui n'ont pu être admis au concours, parce qu'ils étoient fignés, & que l'un des deux est arrivé deux mois après l'époque fixée pour l'admission des Mémoires. Celui qui a paru l'emporter de beaucoup sur les autres Mémoires, est coté No. 4, & il a pour dévise ce verside Virgile 20 . ...

> Primus humum fodito primus deveda cremato : .) ."I Sarmente, .... George Gorge

L'ouverture du billet qui accompagnoit ce Mémoire a appris & la Société qu'elle avoit une seconde couronne à décerner à l'Auteur du Mémoire qui avoit déjà mérité son suffrage l'année dernière : c'est donc avec un nouveau plaisir, qu'elle annonce aujourd'hui, que l'Auceur du Mémoire couronné, est M. Beffroy, Officier au bataillon de garnilon d'Orléans, de plusieurs Sociétés d'Agriculoure; demeurant à Chévrigny; près Laon. L'Aureur profite avec succès de l'avantage qu'il a d'habitel le pays pour lequel il écrit; il joint à cet avantage les, qualités d'un Cultivateur instruit, & d'un Ecrivain clair & méthodique. La Société ne peut que faire des vœux pour que ce Mémoire, ainsi que celui qui alété cous ronné l'année dernière, soient rendus publics pat lavoie de l'impression.

Le Mémoire qui a mérité l'Accessit, au jugement de la Société; est

· · · · · · · · · · · · · · apertos Bacchus amat, colles, do 65 eg samen of mons entorie

dont l'Auteur est M. Porcier, Prêtre, Chantre de Saint Pierre, à Beaune en Bourgogne. Ce Memoire contient une observation précieuse sur la taille de la vigne, dont l'objet est de donner aux Cultivateurs une règle sûre de tailler, quelle que soit l'espèce de la vigne & la nature du terrein.

La Société a atrêté qu'il seroit fait une mention honorable du Mémoite. 

Si l'Etat donné à l'Agriculture,

Elle le lui rendra avec usure.
L'Aureur de ce Memoire est M. Chevalier, Custivateur à Argenteuil, & Député à l'Assemblée Nationale, le même qui, l'année det l nière, a eu l'Accesset au Prix. On trouve d'excellens préceptess dans, ce Mémoire; mais il contient, ainsi que la plupart des autres admis, au concours, des pratiques qui ne sont point applicables aux vignebless

Tome XXXV, Part. II, 1789. OCTOBRE.

#### migration of the time time the contract of OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

du Pays de Laonnois : la Société a cependant annoncé qu'elle desiroit que les questions relatives à la vigne sussent traitées sous ce point de vue. Un tel motif lui paroissoit suffisant pour exciter l'émulation des Cultivateur du Laonnois, & les engager à s'empresser de concourir à des Prix destinés principalement à leur utilité & à l'avantage de la Province.

La Société, fidèle à remplir le plan qu'elle s'est tracé dans son Programme de 1787, propose, pour ce sujet du Prix de 300 livres, qu'elle distribuera dans la Séance publique qui se tiendra au mois de septembre 1790, les questions suivantes relatives à la troisième divifion de re Programme : o fir pour de nie e sammagora, sa de noit

1°. Combien de labours doit on donner à la vigne, depuis le prorignage jusqu'à la récolte?

12. Quels sont les temps les plus favorables à ces labours?

3°. La crainte des gelées du printemps ne doit-elle pas engager à retarder, le liage de la vigne ? sout tel, de fant 136 116

4°. Quel est le temps & la meilleure manière d'ébourgeonner, de rogner, & d'ésurdenter la vigne, pour éviter la coulure qui pourroit être une suite de ces façons faites à contre tems?

el La Société destre que la folution de toutes ces questions soit applicable aux vignes du Laonnois en particulier; parce que le but qu'elle a en vue en proposant ces questions, est de procurer le bien & l'avantage du Pays au centre duquel elle est établie.

Les Savans & les Cultivateurs sont invités à concourir à ce Prix, même les Associés non résidens à Laon: Les seuls Membres & Asso-יבין בונייונים :

ciés résidens en sont exclus.

Les Mémoires seront écrits lisiblement en françois ou en latin, & envoyés avant le premier juin de chacune des années indiquées pat

les Programmes. Ce terme est de rigueur.

Les Auteurs ne mettront point leur nom à leurs Ouvrages, mais seulement une sentence ou devise. Ils attacheront à leur Mémoire un Biller figné, & cacheté par eux, qui contiendra, avec la même sentence ou dévise, leurs noms, leurs qualités, & leur adresse. Ce billet ne Pièce auroit remporté le Prix, ou mérité soit l'Accessit, soit une mention honorable.

Les Ouvrages destinés pour le Concours seront adressés, à Laon. francs de port, au Secretaire-Perpétuel de la Société. Dans le cas où. les Aureurs préféreroient de faire remettre directement leurs Ouvrages entre les mains du Secrétaire-Perpétuel de la Société, ce dernier en donnera son récepisse où seront marques la sentence de l'Ouvrage, : &- son numéro, selon l'ordre ou le tems dans lequel il aura été reçu. E. L., 1755. OCTOBRES.

S'il y a un récépissé du Secrétaire pour la Pièce qui aura remporté le Prix, le Trésorier de la Société délivrera la somme du Prix à celui qui lui rapportera ce récépissé; il n'y aura à cela nulle autre sormalité.

S'il n'y a pas de récépissé du Secrétaire, le Trésorier ne délivrera le Prix qu'à l'Auteur même qui se fera connoître, ou au porteur d'une procuration de sa part.

Séance publique tenue par la Société Royale d'Agriculture de Laon, le 5 Septembre 1789.

M. l'Abbé GODART, Doyen de l'Eglise Collégiale de S. Jean, Directeur, a ouvert la Séance par un Discours dans lequel il a rendu compte des travaux de la Société pendant le cours de cette année.

M. DE BRY, fils, Avocat, à Vervins, Associé, a lu un Discours sur les avantages de l'Agriculture, & le parallèle des mœurs agricoles

avec celles des habitans des villes.

M. COTTE, Prêtre de l'Oratoire, Chanoine de l'Eglise de Laon; Secrétaire-perpétuel, a annoncé le Prix adjugé par la Société, & il a fait ensuite le rapport de tous les Mémoires qui ont concouru pour ce Prix.

M. l'Abbé MARTIN, Chanoine de l'Eglise de S. Jean, & Curé de l'Hôpital, Prosesseur adjoint de Botanique, a lu un Mémoire sur la topographie des environs de Montcornet en Thiérache.

M. COTTE a lu le rapport des réponses faites aux questions proposées par la Société, sur les effets du froid rigoureux de l'hiver dernier à l'égard des végétaux & des animaux.

M. le Secrétaire-Perpétuel a terminé la Séance, en annonçant le

sujet du Prix proposé au concours pour l'année prochaine.

#### DE PAR LE ROI,

Evablissement d'une Ecole-Pratique pour l'Education des Arbres Forestiers, pour les Pépinières & la taille des Arbres fruitiers, & pour la culture des Plantes potagères & la conduite des couches, dans le Fauxbourg de Vaise de la Ville de Lyon, confirmé & autorisé par Sa Majesté.

Il n'existe aucun art, aucune science, même de pur agrément, dont on ne puisse apprendre les élémens dans une école consacrée à les enseigner. Cependant l'Agriculture, une des plus grandes, des plus difficiles & des plus importantes de toutes les sciences, est la seule qui soit restée soumise, particulièrement dans les provinces éloignées de la Capitale, à une routine souvent abusive & aveugle. Une école d'agriculture seroit donc l'établissement le plus avant geux; mois il suppose la propriété ou la jouissance assurée d'une très-grande établisse

de terrein, & elle exige beaucoup d'avances auxquelles les circonstances ne permettent pas de se livrer.

La conduite des jardins potagers & celle des pépinières destinées à l'éducation des aibres forestiers & des arbres fruitiers, torme une partie essentielle de l'agriculture. Ces deux dernières n'ont jamais été si importantes que dans le moment présent, où le prix excessif des bois de chaussage & de construction démontre leur rareté.

Cette disette a nécessité l'établissement des pépinières royales, asin d'y trouver les arbres nécessaires aux plantations des grandes routes, & dont, sans cette sage prévoyance du Gouvernement, il n'auroit pas été possible de se procurer un nombre sussifiant. Personne ne doit ignorer que ces arbres sont sournis gratuitement aux propriétaires dont les champs bordent les grandes routes, & que, lorsqu'il y a des arbres surnuméraires, ce surplus est encore donné gratuitement aux particuliers qui les demandent pour border les routes du second ordre.

D'après l'état présenté au gouvernement par M. l'Intendant de Lyon, il a reconnu que, sans augmenter la dépense pour l'entretien de la pépinière publique, sans diminuer le nombre des arbres forestiers qu'on a coutume de délivrer chaque année, il étoit possible, en tirant un meilleur parti de son terrein, d'unir à cet établissement, non-seulement une pépinière d'arbres fruitiers, pour y sormer une école gratuite où les éleves recevroient l'instruction sondée sur la théorie & sur la pratique dans ces deux gentes de culture, mais encore une école de jardinage.

On se plaint dans les provinces de l'extrême dissiculté d'y trouver des jardiniers instruits, de bons railleurs ou conducteurs d'arbres. Les riches propriétaires sont sorcés d'en faire venir, à grands frais, de la Capitale; & souvent, malgré leurs dépenses, leur espérance est trompée. L'établissement de l'école de la pépinière publique préviendra ces abus, si les propriétaires choisissent suites suites sur avant de les envoyer,

& auxquels il ne manque que l'instruction.

Cette école sut ouverte au commencement de 1788. M. l'abbé Rozier, dans la seule vue de rendre ses connoissances utiles à l'état & à sa patrie, se chargea de son établissement & de sa direction. Elle est régie sur le même plan que les écoles vétérinaires, c'est-à-dire, que chaque propriétaire & chaque province ont le droit d'y entretenir un ou plusieurs élèves qui y sont instruits gratuitement pendant deux années consécutives, se même plus long-tems si on le juge à propos. Le jardinier en ches est chargé de nourrir, loger, blanchir, coucher, éclairer & chausser chaque élève, moyennant une modique pension annuelle de 150 liv. qui lui est payée en entrant. L'entretien de l'élève

reste aux frais de celui qui l'envoie, & 30 à 36 liv. suffisent pour cet objet.

On ne reçoit aucun élève au-dessous de l'âge de dix-huit ans, qui ne fait pas lire, & ne veut pas se soumettre aux réglemens de l'école, & au travail manuel comme un simple journalier.

Les études des élèves sont de deux espèces, l'une de théorie & l'autre de pratique. Par la théorie, ils apprennent tout ce qui concerne la physique des arbres; par exemple, la manière dont le germe est fécondé dans la fleur & forme la graine; comment cette graine germe, vegere, pousse, & constitue ensuite un arbre; comment cet arbre se nourrit; comment sa sève se vicie & occasionne ses maladies, son dépérissement, sa mort, &c.

Ces notions préliminaires & indispensables, cette étude de l'anatomie de l'arbre & des plantes, & de routes les parties qui concourent à leur formation, conduisent naturellement à la théorie de la taille des arbres, fondée, non sur des idées vagues, mais sur des principes phyliques, qui sont l'explication des loix de la nature, & qui mettent l'élève dans le cas de raisonner de son travail.

Une simple théorie seroit insuffisante, si elle n'étoit pas unie à une pratique journalière. Pour rendre l'instruction complette, les élèves sont chargés du sémis & de leur transplantation dans la pépinière, de leurs greffes; & enfin, pendant la première année, ils apprennent de quelle manière on doit tailler les arbres, & ils les taillent eux-mêmes pendant la seconde, sous les yeux du jardinier en ches.

Il résulte de certe marche progressive, que la pratique est toujours éclairée par le flambeau de la théorie, & la théorie démontrée par une saine pratique. On sur le même plan pour l'étude du jardinage, la conduite des couches, &c. &c.

L'utilité de cette école, & l'affluence des élèves, même de dissérentes nations, pendant l'année 1788, ont déterminé Sa Majesté à confirmer cet Erablissement & à le prendre sous sa protection spéciale, puisqu'il tend si visiblement à l'avantage de ses sujets.

· La ville de Lyon doit se glorisser d'avoir été le berceau des deux plus beaux établissemens-pratiques en faveur de l'agriculture, son école vétérinaire & son école de la pépinière publique.



# T A B L E

### DES ARTICLES CONTENUS DANS CE CAHIER.

| Mémoire sur les causes du dépérissement des Bois dans la Pro                 | vince         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| du Dauphine; par M. ACHARD DE GERMANE, Avocat, pag                           | e 24I         |
| Mémoire sur quelques espèces de Chararsons de la Guyanne fran                | coile.        |
| par M. Sonnini de Manoncour, Correspondant du Cabi                           | net du        |
| Roi, Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-1                     |               |
| de Nancy, &c.                                                                | 264           |
| Histoire-Naturelle des Serpens; par M. le Comte DE LA CEF                    |               |
| Garde du Cabinet du Roi, des Académies & Sociétés Roya                       |               |
| Dijon, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Metz, Agen, Stock                           | kolm,         |
| Hesse-Hombourg, Hesse-Cassel, Munich, &c. tome second: ex                    | trait,        |
|                                                                              | 270           |
| Observations sur les Albinos & sur deux Enfans - Pies                        | par           |
| M. ARTHAUD, Docteur en Médecine, Associé au Cercle des                       | Phi-          |
| ladelphes.,                                                                  | 274           |
| Mémoire sur l'avantage de boucher exactement les Barriques,                  |               |
| tôt qu'on y a introduit du Vin nouveau; par M. SALVIAT,                      | 278           |
| Observations sur les défauts du Fourneau de coupelle des Essa                | yeur <b>s</b> |
| des Monnoies, extrait d'un Mémoire lu à l'Académie                           | , par         |
| M. SAGE,                                                                     | 282           |
| Mémoire sur le Tetragonia ou Epinard d'Ethiopie, où l'on india               | ue sa         |
| culture & ses usages; par M. Amoneux fils, Dodour en Méde                    |               |
| à Montpellier,                                                               | 285           |
| Observations sur la volatilité du Camphre à l'air libre; par M. Ki           |               |
| MULLER, Mémoire traduit de l'Allemand, par M. COURET,                        |               |
| Remarques sur une Teinture bleue retirée de la racine de la Merc             |               |
| des montagnes; Memoire extrait des Annales Chimiques de Cr<br>par M. Couret, |               |
| Mémoire pour extraire l'Alkali minéral du Sel commun, d'une me               | 293<br>miere  |
| très-avantageuse; par M. WESTRUMB; article traduit de l'.                    | Alle-         |
| mand, par M. COURET,                                                         | 295           |
| Observations sur des vices originaires de conformation des P                 |               |
| génitales, & sur le caractère apparent ou réel des Hermaphroa                | lites :       |
| par M. Pinel; Docteur en Médecine,                                           | 297           |
| Examen comparatif des couleurs jaunes de la semence du Tresle                |               |
| Gaude ; par M. DIZE , de la Société Royale de Biscaye , & .                  | Elève         |
| de M. D'ARCET, au Collège Royal de France,                                   | 308           |
| Nouvelles Littéraires,                                                       | 310           |
|                                                                              |               |



Fourneau de Coupelle

Octobre 1780.





Octobre 1789.





## SUITE DU MÉMOIRE

SUR LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES BOIS DANS LA PROVINCE DU DAUPHINÉ;

Par M. ACHARD DE GERMANE, Avocat.

### SUITE DE LA TROISIÈME QUESTION.

Quels sont les moyens de remédier au dépérissement des Bois & Forêts en Dauphiné?

Nous n'avons, sur cette matière, que des loix obscures & compliquées; c'est un cahos pour l'homme raisonnable. Le réglement de 1731 renvoie sans cesse à des ordonnances antérieures, à des arrêts du conseil inconnus c'est une science, que l'étude de toutes ces ordonnances, &c. L'homme sensé en rougit. Est-ce ainsi qu'on doit en user, lorsqu'il s'agit de loix prohibitives? Comment peut-on punir le cultivateur ignorant, pour avoir violé des loix qui sont tout autant de mystères. On voit une soule de loix qui ont été suivies d'exceptions ou d'interprétations, des loix nouvelles, qui militent avec les anciennes. Dans ce code compliqué, la justice s'y plaint bien plus qu'elle ne s'y exprime; mais il ne suffiroit pas de greffer un nouveau plan de législation sur l'ancien, il faut en sormer un nouveau, prositer des sautes commises par les anciens législateurs, & saire oublier, s'il se peut, leurs ouvrages, par l'utilité de celui qu'on y substituera.

Tels sont les points les plus généraux, qui doivent mériter l'attention du gouvernement. Je vais maintenant descendre dans quelques détails

relatifs à la loi locale, qui est suivie parmi nous.

Pour prévenir les abus dans l'usage des permissions, on a ordonné qu'après l'abattage des bois du domaine, il seroit fait un compte & recollement des pièces abattues, aux frais de l'adjudicataire: ce sont les officiers des maîtrises, qui sont chargés de cette vérification, & qui

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE, SI

reçoivent leur paiement de ceux qu'ils doivent juger coupables ou

innocens.

Ne vaudroit-il pas mieux ordonner que les châtelains & les confuls fissent cette verification, sous une rétribution modérée & avancee par le Roi; & que s'il se trouvoit des contraventions, après les avoir constatées en présence de l'adjudicataire, ils sussent autorisés à le punir, & à faire supporter par l'adjudicataire, leurs propres vacations, plus sortes que dans le cas où il seroit innocenté: on ne craindroit plus alors qu'on les séduissit; ils autoient même une sorte d'intérêr à découvrir les abus & à les constater. Tel est l'art dont un législareur doit user; il doit intéresser les passions des hommes, s'il veut les déterminer essicaement à leurs devoirs.

On pourroit encore prendre des précautions plus grandes; on pourroit autorifer le juge local à faire une visite lui-même, pour examiner si les conditions imposées à l'adjudicataire, ont été remplies; & si le châtelain & les consuls s'étoient écartés de la vérité dans leur verbal, sur l'état de la forêt après la coupe, on pourroit l'autoriser à les condamner à la restitution de leurs vacations, & même à les punit par une amende.

On ne verroit pas alors, sous prétexte de coupes de bois permises,

dévaster des fotêts entières.

On pourroit en user à-peu-près de même, lorsqu'il s'agiroit d'autres

grandes coupes des forêts particulières.

Le réglement ne prend pas encore assez de précautions, lorsqu'il permet à des particuliers de couper des plantes de bois dans les forêts communes.

Il ne faut pas sans doute que le ciroyen souffre; mais on ne lui doit

donner que la faculté de satisfaire ses besoins réels.

La loi doit principalement être attentive à bien s'assurer de ces besoins: lorsqu'on sollicite de pareilles permissions, elle doit prendre des précau-

tions, afin qu'elles ne soient pas un titre pour dévaster.

Cene sera jamais en employant le ministère d'un maçon ou d'un charpentier, comme l'exige le réglement, que le besoin réel du particulier pourra être constaté sûrement. Il est rare que des gens sans fortune, qui sont aux gages d'un propriétaire, ou qui espèrent d'être employés aux réparations même qui ont le prétexte dont il se sert pour obtenir la permission de

couper du bois, donnent des certificats sincères.

On pourroit obvier à une partie des abus, en autorisant le juge ou le châtelain, à nommer d'office deux personnes de l'art, pour examiner la nécessité d'extraire quelques plantes de bois; que la procédure sût faite sommairement & sans frais; qu'elle sût lue dans une assemblée de la communauté, pour y consentir ou s'y opposer. Si le besoin réel se trouvoit constaré, la coupe de bois seroit permise relativement aux besoins de celui qui sollicite la permission: s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission: s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission: s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission : s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission : s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission : s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission : s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission : s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission : s'il se trouvoit qu'il eût demandé cette vérissement aux besoins de celui qui sollicite la permission de celui qui sollicite

cation inutilement & sous prétexte d'un besoin idéal, il seroit juste de lui saire supporter les frais de la procédure qu'il auroit provoquée témérairement, & de le condamner à une amende, pour qu'on sût plus avisé à

solliciter de pareilles permissions sans nécessité.

Je crois néanmoins que s'il s'agissoit de l'abattis d'une sorêt importante de haute suraye, qui seroit arrivée à son terme, il seroit à propos d'en demander la permission au Conseil, qui, avant de l'accorder; seroit prendre sur les lieux des informations, pour constater la nécessité de cette opération. Ces grandes coupes peuvent intéresser l'état, mais il est inutile d'obliger des particuliers à se pourvoir au Conseil, pour des coupes journalières & usuelles. Il est trop onéreux de solliciter ces permissions dans un tribunal éloigné; il en résulte ensuite que ceux qui les obtiennent, se dédommagent (en les excédant) des frais de sollicitation.

Mais il ne suffit pas de s'occuper des moyens de conserver les forêts, il faut encore penser à les rétablir, il faut en préparer pour

la postérité.

. M. de Buffon a remarqué qu'il n'est aucun terrein dont on ne puisse tirer parti; il y a, à la vérité, des espèces de bois qui présèrent certaines terres à d'autres; c'est au physicien à déterminer celles qui sont les plus propres aux plantations de bois qu'on projette.

L'administration appercevant dans cette province, beaucoup de contrées mortes qui ont été abandonnées, & qui ne sont propres à aucune autre espèce de production, devroit donc déterminer les propriétaires

à y faire des semis ou des plantations de bois.

Lorsqu'il s'agit des propriétés des communautés, il est indispensable de donner au bail à rabais, ces plantations ou semis, en expliquant bien clairement les procédés que l'adjudicataire doit suivre, soit dans le choix des sujets, soit dans la manière de les planter ou semer. Pour intéresser l'adjudicataire au succès de son travail, pour le déterminer plus efficacement à continuer ses soins à ses plantations, l'administration pourroit lui saire espérer une petite récompense, si elles avoient réussi. On sent en effet que, si après avoir planté des arbres, on les abandonne à leur soiblesse, ou si on n'est pas attentis à les garantir des incursions indiscrètes, ils périront sur le sol même auquel on les aura consiés: il faut donc leur accorder une protection spéciale pendant tout le tems que dure leur ensance.

Les affaires publiques sont ordinairement négligées. Les communautés ne s'empresseront pas à faire faire ces travaux, dont chaque individu reconnoît néanmoins l'utilité. Punir une communauté de cette négligence, ce seroit une injustice inutile: une communauté est un être positique, qui n'a d'activité, & qui ne peuten avoir, que par le secours de ses officiers. C'est donc eux seuls qu'il faut punir de leur indissée.

Tome XXXV, Part. II, 1789, NOVEMBRE. Sf 2

rence sur les affaires publiques; l'administration pourroit donc exigèr que dans un bres terme ils sissent vérisier, par des personnes expérimentées, soit la quantité de sol qui ne seroit propre qu'à produire du bois, soit l'espèce qui lui conviendroit, & faire passer le bail à rabais des semis ou plantations; il saudroit, qu'en cas de négligence, ils sussent punis par une amende, sur le simple procès-verbal du juge qui constateroit l'oubli de leur devoir.

Lorsque dans les bois des communautés on apperçoit des vuides qu'on appelle clairières, on pourroit prendre les mêmes précautions pour les repeupler par la voie du récepage ou du semis, dans le cas

où le plant manqueroit totalement.

A l'égard des propriétés des particuliers, & sur-tout des seigneurs, il paroîtroit peut-être plus dissicile de les déterminer à y planter des bois.

La propriété des biens est l'un des attributs les plus précieux des François. Chacun peut modifier à son gré, ou négliger ses biens. Il semble donc que ce seroit offenser les loix de la monarchie, de gêner un propriétaire dans la manière dont il doit jouir de son bien, &

de le forcer de couvrir de bois un sol qu'il veut négliger.

Cependant l'autorité publique pourroit l'y obliger, si ce sol n'étoit propre à aucune autre espèce de production. Tout propriétaire doit être soumis à la soi suprême du bien public, intéressé à ce qu'il n'y ait aucun sol inutile dans l'état; le droit particulier est subordonné à l'intérêt général, qui exige que l'on fasse des plantations de bois, lorsque cette production est sur le point de manquer à la province. L'autorité peut donc accorder au propriétaire un terme pour mettre en valeur son bien, passé lequel terme, son droit soit confisqué au profit de la communauté, sous la charge d'y faire des plantations de bois; cet acte de violence n'ayant lieu qu'en conséquence des besoins publics, ne pourra être regardé comme un attentat au droit de propriété; d'ailleurs, outre l'intérêt général, celui qui semblera en être la victime, y trouvera son intérêt particulier; il sera dépouillé de ses droits, mais ce fera après avoir constaté qu'il les aura dédaignés, & qu'il aura préféré, à l'avantage de conserver une possession inutile, celui d'une communauté à laquelle il tient par tant de rapports, & dont il profitera comme individu.

On pourroit conserver des égards pour les seigneurs qui sont propriétaires de la plus grande partie de ce terrein abandonné, ce seroit

d'y créer une modique cense en signe de directe.

J'apperçois dans le lointain tous les inconvéniens qu'éprouveroit une pareille détermination de l'autorité; mais je vois des avantages plus grands, en ordonnant aux propriétaires, même aux feigneurs, de mettre en culture leur terrein, sous peine d'y perdre leurs droits

qui seroient dévolus aux communautés, sous les mêmes charges; on réveilleroit les propriétaires de leur indolence, on les engageroit à donner à leurs biens une culture assidue. Un édit récent a voulu encourager, par des exemptions de la dîme & des impositions, les propriétaires à déstricher. Cet édit a eu peu de succès; le projet que je présente en auroit un plus sûr: j'ose promettre, qu'après l'avoir adopté, tout le sol de la Province seroit, dans peu d'années, livré à la culture, & qu'il donneroit aux habitants toutes les productions dont il seroit susceptible, parce qu'il est dissicile de croire que les propriétaires se déterminassent à se laisser dépouiller de leurs droits de propriété, même sur un solvingrat.

Ces particuliers feroient-ils recevables à se plaindre de ce qu'on les auroit privés de leurs droits, lorsqu'on auroit constaté leur resus d'en user? Quel intérêt y auroient-ils, puisqu'ils ne seroient privés que d'un bien qui, par leur négligence, étoit d'un produit nul pour eux?

Il ne seroit cependant pas à propos de mettre les possesseurs dans la nécessité précisément de planter des bois dans les terreins vagues (1) : on doit leur laisser la liberté de donner à leur sol telle modification qu'il leur plaira; on a censuré avec raison une loi qui assujettit les propriétaires des terres, dans certaines îles françoises, à une espèce particulière de plantations; un philosophe célèbre de nos jours a prouvé que cette loi blessoit autant l'intérêt public que celui des particuliers: la qualité du terrein, le climat varient; une loi agraire qui fait violence à la disposition de la propriété, ne doit donc pas borner le possesseur à une culture déterminée qui peut n'être pas aussi avantageuse à certaines terres qu'à d'autres.

On devroit porter plus loin les précautions pour prévenir la disette des bois, ce seroit d'obliger les propriétaires à faire des plantations de saules dans les parties humides, de peupliers dans celles qui le sont moins; d'ormes, &c. dans celles qui ne le sont pas, au bord de leurs fonds. Il en résulteroit plusieurs avantages; le premier seroit la jouisfance peu attendue d'un seuillage excellent pour la nourriture des bestiaux pendant l'hiver, sur-tout celui des saules & du srêne, le bois ainsi brouté seroit encore utile pour le chaussage; le second, seroit de préparer, sous un attente un peu longue à la vérité, des pièces de bois qui, sans être du rang de la haute sutaie, seroient très-bonnes pour la bâtisse.

Pour parvenir à ces plantations, il ne faudroit pas s'en rapporter au caprice des propriétaires, trop souvent plus portés à la contradiction qu'à la soumission, ou indifférens à des avantages éloignés. On devroit

<sup>(1)</sup> Les coprices mêmes de l'industrie, méritent l'indusgence du gouvernement; tout genre de contrainte l'effraie. Cette contrainte est une erreur dangereuse en politique.

## 326 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

obliger les officiers municipaux à faire des tournées annuelles, pour fixer les endroits où il faudroit planter des arbres, & déterminer le nombre & l'espèce des sujets; on dresseroit procès-verbal de ces visites, pour être conservé dans les archives des communautés, à l'esset d'être

recolé les années suivantes, pour s'assurer de son exécution.

Mais toutes ces précautions que prendra le législateur, ne sont propres qu'à assurer des bois à la génération future : les bois ne sont pas du nombre de ces productions que chaque année conduit à leur maturité; ce n'est qu'après un tems considérable qu'on peut couvrir un sol de bois. Il faut donc penser à nos propres besoins, en même tems qu'à ceux de la postérité. Il faut chercher d'autres ressources dans la Province : prévenons les besoins de ces habitans, pour avoir plus de raison de les

punir, s'ils s'écartent de leurs devoirs.

Le luxe nous a créé de nouveaux besoins, le mauvais exemple rend nécessaires certaines profusions. Il n'y a plus de comparaison de la modération de nos aïeux avec nos excès; dire à de grands seigneurs, à certains bourgeois même, qu'ils doivent être économes du bois, que leurs excès sont cause de la dévastation des forêts; que le bien public exige de diminuer le nombre de feux dans leurs maisons, qu'il suffit d'en avoir un ou deux dans chaque famille; ce seroit donner des avis inutiles, jamais l'administration ne parviendroit à retrécir le cercle des besoins, jamais elle ne mettroit les riches en état de résister à la tentation perpétuelle des supessuités; elle ne pourroit pas gêner le propriétaire; même dans ses prodigalités; le pouvoir d'user de son bien pour satisfaire ce qu'il appelle ses besoins, est une suite de son droit de propriété; c'est son premier droit, comme le devoir de ceux qui ont l'autorité, est de le protéger. Ce n'est donc pas de cette manière que l'on réussira à diminuer la consommation du bois : il faut indiquer quelque autre reffource.

Voici un moyen qui peut venir au secours des particuliers, & surtout des artistes qui sont obligés d'employer le seu, tels les chapeliers, les maréchaux, ceux qui ont des sourneaux, des martinets, ceux qui préparent la soie, la chaux pour bâtir, &c. ce seroit de saire exploiter cette multitude de mines de charbons qui se trouvent dans le Dauphiné, notamment dans les montagnes. Le gouvernement peut se reprocher de n'avoir pas donné une attention suffisante à ces mines observées par plusieurs physiciens.

Si on les faisoit exploiter, & qu'on obligeât les artisans à se servir du charbon de terre, sous peine d'une légère amende, il se feroit une moindre consommation de bois; & tandis qu'on préviendroit une plus grande dévastation des bois existans, on donneroit le tems aux jeunes

plantes de prendre des accroissemens.

C'est principalement dans le Haut-Dauphine, qu'on auroit besoin

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. '32

de ce secours; cette partie de la province est demeurée sans industrie, sans commerce, sans activité; l'indigence a été la suite de la langueur des habitans. Comme l'esclavage, elle abat la vigueur naturelle; on n'y a pas le courage ni les moyens de tenter des entreprises qui pourroient amener à leur suite, des profits qu'on regarde comme incertains.

Aucun ne veut comprometre les plus petites avances, dont la perte

pourroit déranger sa fortune.

Ce seroit sagesse de venir au secours des habitans de cette partie de la province, & après avoir bien constaté la présence d'une mine, d'aider à ceux qui voudroient entreprendre son exploitation, en prenant des précautions pour assurer la restitution des sommes avancées par le gouvernement, dans le cas où la mine récompenseroit les travaux des entrepreneurs.

L'exploitation de ces sortes de mines, est d'ailleurs peu coûteuse;

elle ne demande pas autant de frais que celle des autres.

#### QUATRIÈME QUESTION.

Quel est le parti le plus avantageux que l'on pourroit tirer des Bois, Landes, Marais & Pâturages publics?

Cette question est complexe: je crois devoir distinguer:

#### S. I.

#### Concernant les Bois.

Pour tirer le meilleur parti possible des bois & forêts, il est nécessaire de suivre dans leur exploitation, les regles d'une physique éclairée,

& d'établir une police qui s'y conforme exactement.

C'est donc le physicien que l'on doit consulter; & c'est d'après ses essais, que l'on doit se décider & opérer; c'est avec le slambeau de l'expérience, qu'on peut faire des pas assurés sur cette matière. Le génie souvent s'égare dans des systèmes, parce que ses spéculations n'ont pas été suivies d'essais physiques, ou parce qu'ils n'ont pas été saits avec sagacité.

On distingue deux espèces de bois, l'une qu'on appelle taillis : on coupe périodiquement ce bois; lorsqu'il est encore jeune, il repousse; lorsqu'il a été coupé, il sert d'aliment au seu, le cultivateur en sorme

des espaliers, des échalas, &c.

L'autre, qu'on appelle futuye, croît jusqu'à l'âge de 50 ans, & quelquesois plus d'un siècle. Cette espèce de bois sert à la mâture, au charronage, à la charpente.

Quant au taillis, les physiciens ont observé qu'on ne peut pas précisément fixer le tems où il est plus avantageux d'en faire la coupe: c'est la nature du terrein, le degré de sécondité, sa prosondeur, qui doivent déterminer à rapprocher ou à éloigner les coupes. Lorsque le sol est ingrat, il est un âge après lequel cette espèce de bois ne fait que décroître, parce que ce terrein ne peut plus lui sournir des sucs, & que les racines de l'arbuste lui ont approprié tous ceux qu'il pouvoit en recevoir.

On donne cependant comme regle générale, que dans les mauvais terreins, on peur couper les taillis à feize ou dix-huit ans; dans le médiocre, à vingt-trois ou vingt-quatre; dans les meilleurs, on doit

l'attendre jusqu'à trente.

On devroit obliger les propriétaires des taillis, à mettre dans les coupes, un ordre permanent & relatif à la qualité du fol, après une épreuve préliminaire qui en auroit été faite. Cette opération pourroit fe faire dans chaque communauté, par des gens de l'art, dont les verbaux, homologués par les juges, formeroient la règle perpétuelle qu'on devroit suivre.

Le réglement de 1731 veut que le terme de la coupe des bois communs étant arrivé, elle foit faite par tous les habitans & par le moyen des corvées; que les bois foient entassés & distribués par les

officiers municipaux, assistés de deux prud'hommes.

On n'a pu observer cet article du réglement; il entraîneroit trop d'abus & d'inconvéniens, relativement au partage. Combien une divifion proportionnelle, qui seroit faite d'après ce réglement, ne produiroit-

elle pas de discussions & de débats?

Il seroit plus expédient de diviser les taillis en autant de portions, qu'on mettroit d'années entre les coupes, à l'effet que chaque année il y eût un quartier destiné à fournir aux besoins des habitans. Cette forme de division ne peut cependant avoir lieu, que dans le cas où le bois taillis a assez d'étendue pour que chaque portion suffise aux besoins des habitans pendant une année; car si le bois n'étoit pas assez étendu pour comporter ce partage, il faudroit nécessairement, après avoir sixé les coupes périodiques du taillis, désendre aux propriétaires d'en prendre dans le bois, jusqu'à ce que le rerme des coupes sût arrivé.

Ainsi, par exemple, si on divise le taillis en quatre portions, & que le bois doive être coupé à l'âge de 16 ans, après la coupe d'un quartier, il devroit être désendu absolument d'en couper pendant trois ans; ensuite le second quartier seroit livré aux habitans, la quatrième année; & ainsi des autres; & après avoir parcouru le cercle, on recommenceroit à couper dans le premier quartier, le taillis qui auroit crû pendant la révolution de seize ans, tems nécessaire suivant la donnée.

Après ces règles établies, on devroit indiquer au commencement de l'année, dans une délibération de la communauté, la portion de bois qui, suivant le cercle déterminé, seroit destinée à servir pendant cette, année, aux besoins des habitans, & sixer un seul jour de la

semaine où chaque particulier pourroit en prendre.

Alors tous les habitans seroient réunis, pour ainsi dire, & témoins des abus, si on en commettoit; chacun feroit sa provision pour la semaine; hors du jour sixé, il seroit desendu, sous peine d'une amende, d'entrer dans la forêt; il seroit alors sort aisé de constater les contraventions.

Il feroit juste, en suivant cet ordre, de permettre aux officiers municipaux d'imposer, sur un rôle particulier, les aubergistes, &c. à raison du bois qu'ils consomment au-delà de leurs propres besoins, & qu'ils

pourroient cependant prendre dans le bois commun.

Si le bois taillis de la communauté n'est pas assez étendu pour en vendre à l'etranger, il devroit être désendu d'en exporter; si au contraire il forme, pour ainsi dire, la richesse du pays, & qu'il y en est assez pour fournir aux besoins des communautés voisines, pour éviter les excès, on devroit fixer un ou plusieurs jours de la semaine, où il feroit permis d'en couper pour les transporter ailleurs. Telle est la règle qu'on suit dans les pays de l'Embrunois; cette police a beaucoup contribué à y conserver les bois.

Pour rendre l'exploration du taillis plus lucrative, on devroit faire coupe nette, fans laisser des balivaux; l'ordonnance de 1669 & le réglement de 1731, exigent d'en conserver; mais depuis long-tems les physiciens se sont apperçus du préjudice que le taillis en souffre; on en donne pour raison, que les balivaux jettent de l'ombre & de l'hun dité sur les taillis, & interceptent l'action du vent & du soleil.

Il est cependant une exception à la règle proposée de faire coupe nette dans les taillis; le pin ne repousse pas sur souche, il ne se propage qu'au moyen des graines qui tombent au pied de cet arbre; il seroit donc imprudent de faire coupe nette; ce seroit le moyen de détruire cette espèce de bois. Il saut donc en laisser pour sa régénération.

Ainsi, au lieu de diviser cette espèce de bois en coupes, il vaudroit mieux laisser aux habitans la liberté de les couper çà & là, suivant

leurs besoins & leur caprice.

Le taillis repousse avec plus d'avantage, lorsque les souches ont été coupées à sleur de terre, & sans les éclater; on s'est apperçu que les souches élevées ne donnent pas des rejettons aussi vigoureux, que celles qui sont coupées à sleur de terre. On devroit donc ordonner de les couper aussi près de terre qu'il séroit possible.

Il seroit aussi avantageux de couper ces bois exactement & de suite, soit bons, soit mauvais sans distinction, & pour ainsi dire, de les moissonner, sans permettre aux propriétaires de choisir. Ce sercit le moyen de prévenir les altercations, & d'ailleurs le taillis seroit ensuite de la

même, venue,

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE.

## 330 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

On devroit défendre severement l'introduction des chèvres, moutons, &c. dans les taillis, pendant le tems qu'ils ne sont pas défensables; ces sortes d'animaux sont les ennemis & les destructeurs des raillis.

Le réglement de 1731 déclare les bois défensables dès l'âge de six ans. Cette règle n'est pas exacte; le taillis, dans un terrein de mauvaile qualité, n'est pas seulement en état de se défendre dès l'âge de dix ans; cette règle devroit donc être réformée; on pourroit ordonner que les propriétaires des taillis, en faisant examiner la qualité du sol, comme je l'ai proposé, seroient déterminer l'âge auquel le taillis n'auroit plus à redouter l'incursion de ces sortes d'animaux.

On remarque souvent un abus dans l'exploitation des taillis en plaine; abus qui leur porte un préjudice notable. On y introduit des charrettes pour transporter les bois, leur passage détruit les nouveaux jets; on devroit obliger les propriétaires de faire transporter hors de la forêt

les bois coupes, sans le secours de voitures.

Comme dans cet endroit il s'agit d'indiquer le meilleur parti poffible à tirer des bois, il ne sera pas hors de propos de s'occuper d'une espèce de bois qu'on pourroit planter dans le sol qui semble condamné à

la stérilité, & que pour cette raison l'on dédaigne.

Lorsque dans les communautés on trouve un sol ingrat & mal situé, on devroit obliger les particuliers à y planter des pins. On s'est apperçu que dans un terrein qui semble ne pouvoir offrit à l'homme aucune production, les pins, sans autre soin que celui que la nature veut en prendre, pourroient être plantés avec succès, & que ce fonds de bois, exploité convenablement, pourroit devenir aussi fructueux & aussi durable qu'aucune autre espèce de bois.

Les fruits du pin sont de petites pommes écailleuses, pyramidales; qui renferment une semence ou graine qu'on nomme pignon. Le vent les transporte au loin, en sorte qu'après les avoir plantés, même à une distance éloignée, tout le sol intermédiaire s'en trouve couvert, après

un certain espace de tems.

Non-seulement cette espèce de bois peut être utile pour le chauffage, mais encore il produit, au moyen des incisions qu'on fait à son écorce, une réfine précieuse; la médecine se sert encore du pignon &

de l'huile qu'on en tire.

On apperçoit dans le haut Dauphiné des montagnes dont le roc n'est pas à découvert, on remarque au bas de quelques-unes une couche de terre pierreuse & sablonneuse; c'est précisément ce sol auquel le pin donne la préférence.

On auroic, à la vérité, l'inconvénient d'attendre plusieurs années la jouissance de cette plantation; mais si on considère que cette plantation est peu dispendieuse, & qu'elle pourroit être aussi fructueuse que permanente, l'administration ne regrettera pas les soins qu'elle aura pris

pour l'encourager.

Quant aux tutayes, je pense qu'on devroit obliger les propriétaires de cette espèce de bois, de l'éclaircir dans le principe, & de ne laisser subsister que la principale tige; par cette précaution, on évite que le bois ne croisse en touffe, d'ailleurs les sucs du terrein se divisent moins, & la tige que l'on conserve s'en approprie une plus grande quantité; cette opération devroit être saite dans les six premières années des plantations des sutaies.

Il n'est pas possible de donner précisément l'époque où il est plus avantageux de couper les bois de suraye; on doit principalement consulter la prosondeur du sol; M. de Busson pense qu'on devroit fixer la coupe à l'âge de cinquante ans lorsque le terrein a deux pieds & demi de prosondeur; à soixante & dix, lorsqu'il a trois pieds & demi; & à cent, lorsqu'il a quatre pieds & demi de prosondeur; & que dans les terres légère & sablonneuses, on pourroit fixer le termes des coupes à quarante, soixante & quatre-vingts ans; il a observé qu'après cet âge les bois de sutaye s'altèrent.

On devroit donc obliger les propriétaires à faire examiner la qualiré du fol de leurs bois de futaye, de la même manière que pour les taillis, pour en fixer les coupes, & après que la règle auroit été faite,

les forcer à l'exécuter.

Lorsque le terme de la coupe seroit arrivé, on devroit obliger le propriétaire des surayes de saire couper en même tems, & ravaler jusqu'à la racine, tous les arbres & souches de mauvaise venue, ceux qui sont rabougris ou qui ont été endommagés, asin qu'ils pussent repousser par cépée; on ne devroit pas permettre de faire choix des plus belles plantes de bois dans une sorêt, & de laisser les mauvaises qui ne donnent aucune espérance, & qui cependant pourroient se régénérer.

On devroit aussi désendre aux propriétaires des sorêts de vendre les bois sur plante, mais seulement lorsqu'ils sont coupés; ils useroient plus sagement & plus soigneusement de leurs propriétés que les étrangers. Ceux-ci n'auroient plus occasion de dévaster toute une sorêt, sous le

prétexte d'une coupe limitée.

On a eu raison d'ordonner que les gens de main-morte conserveroient un quart de leurs bois en réserve : l'état est fort intéressé à l'exécution de cette règle; mais on la viole journellement, & on autorise les gens de main-morte, par des permissions accordées trop facilement, à détruire ce fonds de bois.

Il seroit même à desirer que tous les propriétaires des taillis sussent obligés d'en mettre en réserve au moins un dixième pour croître en sutaye; ce seroit le moyen d'éviter le dépérissement de ces sortes de bois, qu'il Tome XXXV, Part, II, 1789. NOVEMBRE. Tt 2 importe beaucoup à l'état de prévenir, pour n'être pas obligé de recourir à l'étranger.

§. I I.

## Concernant les Landes & Pâturages communs.

Cette province présente de vastes plaines, tristes & uniformes, qui sont, pour ainsi dire, mortes & sans utilité; il seroit à desirer que l'administration donnât de l'activité & du courage aux habitans pour sorcer ce sol à donner quelque production; mais comme la nature du sol n'est pas la même par-tout, on doit s'attacher à connoître son tempérament, s'il est permis de s'exprimer ainsi, & l'espèce de production qu'on peut en retirer.

Lorsqu'un sol est propre à produire du bled ou du sourrage, il me paroît

plus expédient d'en ordonner la division.

On ne peut attacher les hommes à un terrein, que par l'attrait de la

propriété; elle seule peut amener à sa suite une culture assidue.

Les habitans des campagnes ne retirent des communaux qu'un produit nul, pour ainsi dire; les productions sont détruites par les désordres de la possession de tous.

Ce sol est abandonné à lui-même, il n'a aucune énergie.... C'est qu'il n'éprouve de soin ni de culture de la part de personne; c'est que l'habitant des campagnes n'y est pas attaché par les siens d'une

propriété immuable.

Messieurs, représentez - vous les hommes tels qu'ils étoient avant l'établissement des sociétés; ils ne connoissoient pas encore les douceurs & les avantages attachés à la propriété; tout étoit en commun parmi eux ; chacun, avant le partage originel, pouvoit s'approprier, sans injustice, les productions de la terre. Cette rivalité de jouissance, cette incertitude de profiter de ses travaux, cette défiance générale envers ses semblables, cette crainte d'être privé du fruit de ses sueurs, l'inertie qui en fut la suite, firent ouvrir les yeux aux premiers habitans de cette planette; les violences qu'ils éprouvèrent, dont ils étoient journellement menacés, & qui étoient préparées par le plus impérieux des besoins que l'homme ait à satisfaire, les forcèrent à procéder à des partages, à fixer ce que nous appelons aujourd'hui propriétés. On reconnut que la communauté des biens ne tend qu'à détruire, & que la distinction des propriétés tend à conserver; que cette co-propriété étoit funesse au plus laborieux & au plus industrieux; qu'elle ne pouvoir être avantageuse qu'au plus diligent, qui même n'en retiroit pas tout le profit possible. On vit la nécessité de faire des divisions, & d'assurer à chacun la jouissance de son let; c'est ainsi qu'on ramena l'ordre, & ce fut après cette révolution, que l'homme se livra entièrement à sa première vocation, celle de l'agriculture.

Les mêmes motifs qui déterminèrent nos premiers pères à partager la

terre entr'eux, militent pour engager les communautés à diviser le terrein dont tous les habitans sont co-propriétaires. L'anarchie y produit

plusieurs des maux que jadis on avoit éprouvés.

Combien notre légissaire exigeroit, en ce point, une réforme salutaire! Si un habitant s'avise de cultiver une portion du sol commun, on le poursuit comme un usurpateur; on le condamne à des amendes excessives; si on néglige ce sol, il n'est d'aucune utilité; la légissaire met ainsi l'industrie aux prises avec la justice: l'inertie n'est pas punie, c'est l'activité.

Si on consultoit bien l'esprit de nos loix nationales, on se convaincroit qu'elles ne désendent pas cette division générale des communaux; il n'y a que le suneste réglement de 1731, qui ait ordonné qu'ils demeureroient

pour l'usage commun des habitans.

A l'époque des édits de 1667 & de 1669, les seigneurs, ou ceux qui avoient quelqu'autorité, s'en saisoient passer des ventes à vil prix, ou ils s'en emparoient sans détour; on déclara nulles ces ventes, on imposa contre les usurpateurs des peines sévères; mais on ne désendir pas les divisions générales; qu'auroit-on gagné, en effet, en sorçant les propriétaires à laisser le terrein commun dans son ancien état de friche & d'inertie?

Un partage général entre les habitans ne peut pas être regardé comme une aliénation; la propriété ne passe à des étrangers, elle continue à reposer sur les mêmes têtes, avec cette seule différence qu'après le partage, la propriété de chacun est fixe sur une portion, au lieu qu'avant le

partage elle étoit indéterminée sur le tout.

Si on divisoit ce terrein commun, que je suppose ici de qualité médiocre, dans peu de temps l'on verroit toutes les terres occupées & mises dans leur plus grande valeur. Les individus d'une communauté seroient encouragés par cette sécurité qui naît de la propriété protégée par la loi. Au lieu de la misère qui afflige la plupart des habitans de la campagne qui ne peuvent acquérir des propriétés, & qui sont aux gages de ceux qui les possèdent, on verroit le bien-être se généraliser, & on devroit cet avantage à la division des terres communes.

On verroit ce sol si long-temps reposé, & nouvellement déstriché par des mains actives & industrieuses, donner des productions en abondance; une culture éclairée par le besoin, vaincroit cette infertie du sol; cette terre qui languit, tandis que la nature l'appelle à la sécondité, se changeroit en des champs tertiles, l'industrie corrigeroit le pli de la nature, & elle découvriroit sans des secons étrangers, le genre de production qui seroit le plus propre à ce terrein nouvellement soumis à son

empire.

Mais quelle est la forme qu'on devroit suivre dans le partage des communaux? Faudra-t-il apprécier les possessions de chacun des habitans,

## 334 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

pour y proportionner le lot qui doit lui écheoir dans le partage, ou bien concourront-ils également à cette division, en forte que le riche ait une

portion egale à celle du pauvre?

Je crois, Messieurs, qu'aucun de ces systèmes ne peut être adopté, ou plutôt on doit les suivre l'un & l'autre. C'est en démontrant l'injustice de tous les deux, que l'on reconnostra la nécessité d'admettre un troisième système dont vous sentirez la justice.

Si on divisoit les communaux per capita, on violeroit une loi de justice, qui porte que les individus d'une communauté doivent participer aux avantages communs, dans la même proportion qu'ils supportent les charges.

L'habitant sans propriété n'a pas contribué aux charges réelles; c'est le

riche qui a supporté les plus fortes contributions.

Il paroît aussi plus conforme à la raison, de donner une plus grande portion de terrein à celui qui est plus en état de faire des avances pour la mettre en valeur. Les misérables auxquels il écherra une portion considérable de terrein, ne pouvant la cultiver en entier, seroient forcés de l'abandonner, tandis que des colons plus riches l'auroient mise à prosit.

On doit d'autant plus peser sur cette raison, que pendant les premières années de la culture des friches, les récoltes ne peuvent atteindre, & encore moins couvrir les frais d'exploitation; il faut payer d'avance par des travaux opiniâtres, par des dépenses réelles, le biensait qu'on doit en retirer. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut être admis à partager les

trésors qui y sont renfermés.

Le système contraire présente autant d'inconvéniens. Si vous partagez les communaux pro modo jugerum, vous commettez une injustice envers le pauvre: pourquoi le riche pourroit-il plus se prétendre propriétaire de ce sol, que le pauvre? Tout leur titre est celui d'habitant de la communauté; posséder des biens, est-ce une raison d'en demander davantage? Ne voit-on pas que désendre aux pauvres la culture d'une partie des communaux, c'est les condamner à l'oissiveré, à cause de leur indigence, & à l'indigence, à cause de leur oissiveré.

Dans ce système, le propriétaire riche enleveroit la plus grande partie des communaux; cette partialité excessive en sa faveur, mettroit de nouvelles entraves à l'industrie des pauvres; & comme dans les temps malheureux du gouvernement féodal, ils seroient obligés de cultiver le

sol d'autrui, & seroient traités en esclaves.

Avant la division, l'habitant pauvre avoit un droit sur ces communaux; il pouvoit en user de même que l'habitant le plus riche. Celui-ci n'auroit pas été sondé à exercer des prohibitions envers lui, mais le partage ne saisant que déterminer la portion de chaque individu, doit-il lui faire perdre un droit pré-existant, & sa condition doit-elle se détériorer par un partage? Ce seroit une inhumanité d'exclure les pauvres du partage

des communaux; ce seroit encore une faute de politique, d'en exclure crux qui n'ont point de terre, mais des capitaux. Les uns avec leurs bras, les autres avec leur argent, cultiveroient ce sol à proportion de leurs forces & de leurs facultés.

Il est un moyen de prévenir tous ces inconvéniens, c'est de diviser la moitié des communaux par têtes, & l'autre par estime. Le riche & le pauvre seront dédomningés dans une des divisions, de la lésion qu'ils auront éprouvée de l'autre : aucun ne pourra se plaindre.

Tout ce que je viens de dire suppose que le sol est au moins d'une médiocre qualité; car s'il n'étoit susceptible d'aucune production en

grains ou en fourrage, il faudroit y planter du bois.

Tels sont les moyens qui me paroissent les plus propres à tirer parti des landes & pâturages communs (1).

#### 5. I.I I.

#### Concernant les Marais.

On apperçoit dans plusieurs régions de cette province, des maraisqui paroissent abandonnés. Cette surface étendue, qui s'ert de repaire à des animaux venimeux, & qui ne répand que des exhalaisons funestes a peut devenir féconde par des pentes ménagées pour l'écoulement des eaux.

Il y a encore des plaines immenses qui sont avoisinées de rivières; & c'est le danger ou la crainte des irruptions, qui détourne les propriétaires

de les mettre à profit.

Avant de s'occuper du desséchement de ces marais, ou d'assurer ces plaines contre l'invasion des torrens voisins, je crois qu'on doit préalablement examiner avec soin, la qualité du sol, & apprécier les dépenses que leur desséchement ou les digues nécessaires entraîneront; car si ces dépenses couvrent la valeur du sol, il seroit imprudent de les exposer, pour faire la conquêre d'un terrein qui sera de moindre valeur. L'administration ne doit pas consentir à créer de nouvelles propriétés, sans examiner si elles deviendront onéreuses par les dépenses qu'elles occa-

Si on divisoit ces pâturaux, on seroit privé de cet avantage, parce que les habitans ne pourreient que bien difficilement s'accorder à les affermer. Le caprice de quelques-uns pourroit empêcher le bien de tous.

<sup>(1)</sup> Je crois cependant qu'on pourroit admettre une exception à ce que j'ai proposé. Il existe dans les montagnes du Haut Dauphiné, des paturages immenses, qui attirent les bergers de Provence; ils forment un revenu considérable pour les communautés qui les afferment. Ces pâturages sont si abondans, que les habitans n'auroient pas affez de facultés pour y placer eux-mêmes une quantité de bestiaux qui répondit à leur produit & à leur industrie-

## 336 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

flormeront; tout comme un fage père de famille ne fait pas des acquisitions à un prix excessif.

Il faut d'ailleurs observer que les sommes employées pour séconder la surface des triches, manqueroient au cultivateur pour exploiter le

terrein dont il éprouve journellement la fécondité.

Il faue donc être assuré, avant de commencer des travaux aussi importans, que le terrein qu'on veut soumettre à la domination de l'habitant des campagnes, produira une quantité suffisante de richesses, non-seulement pour le dédommager des dépenses de la culture, mais encore pour, lui donner un prosit en sus.

Il faut être assuré qu'on verta dans la suite, des moissons flottantes

à la place des joncs qui couvroient ces marais.

Cet examen devroit être fait par des physiciens non intéressés dans les entreprises, & même par des étrangers de la province, qui n'eussent jamais l'espérance de s'associer aux travaux. Combien d'abus n'entraîne pas un usage contraire!

On devroit aussi exiger des officiers de communauté, qu'ils indiquassent dans les papiers publics de la province, le jour fixé pour l'adjudication de ces travaux, pour en instruire le public, & prévenir les abus de la

clandestinité.

Il faudroit encourager les communautés à entreprendre ce desséchemens, & à former les digues nécessaires pour prévenir le ravage des eaux, & rassure le peuple contre les inattentions de la nature.

On peut encore encouraget les communautés à ces travaux, par trois

moyens.

Le premier, en donnant des secours sournis par la province, qui doivent consister en une somme déterminée, relative néanmoins aux

dépenses & aux besoins des communautés.

Il y a, ce semble, une sorte d'injustice à prendre sur une contribution commune des secours qui ne doivent servir qu'à une association particu-culière, parce que peut-être les autres corporations ne se trouveront jamais dans le cas d'en réclamer pour elles. Mais les habitans d'une province doivent se considérer comme une même famille, dont tous les individus sont intéresses à la prospérité les uns des autres.

D'ailleurs telle communauté semble, par son état actuel, n'avoir pas besoin de recourir aux sonds publics, qui peut-être s'y trouvera obligée par des cas sortuits que la prudence humainé ne sauroit prévoir.

Le second, en permettant aux communautés d'emprunter à un taux un peu plus avantageux pour les créanciers, à l'effet de se procurer des sonts pour persectionner ces entreprises, quantitée de se procurer des

Ces emprunts ne doivent pas être envisagés de mauvais œil, soit parce qu'en rejettant dans l'avenir le paiement d'une partie de ces dépenses, on ne commet aucune injustice envers la postérité, puisqu'elle profitera

profitera d'un fol qui, dans les circonflances données, vaudra plus que les dépenses qui auront été faites, soit parce qu'une grande partie du numéraire employé à ces entrepules, s'arrête sur le lieu même, & dans les mains des habitans qui, conséquemment, sont plus riches après les travaux sinis, & plus en état de payer les dépenses que ces travaux ont occasionnées; la nécessité de payer fur le champ une somme importante, détourne souvent les communautés de faire des entreprises dont on sent l'utilité, mais dont on s'exagère les difficultéss & les embarras.

Le troisième, en simplifiant les opérations. Ce qui décourage la plupart des communautés, ce sont les longueurs, les difficultés qu'elles éprouvent pour avoir la liberté de s'occuper de ces travaux utiles.

Il faut passer des années entières pout obtenir des permissions, saire des devis, des adjudications, &c., il faut sans doute prévenir l'inconsidération des communautés qui, par la séduction de quelques volontés particulières, pourroient se livrer à des entreprises dispendieuses, dont l'avantage public ne seroit pas le résultat; car, dans les communautés, les suffrages sont souvent déterminés par les intérêts personnels de quelques-uns, ou par des égards dangereux, ou par des vues serviles, ou par des vues bornées; mais dès que cette utilité générale sera constatée par l'avis d'une ou plusieurs personnes de l'art qui auront mérité la constance de l'administration, il ne saut pas arrêter, par des formalités inutiles, une entreprise qui aura été reconnue avantageuse.

Lorsque le sol marécageux auroit été desséché, il seroit sage d'en permettre la division; j'en ai établi la nécessité dans le paragraphe précédent; dans peu de temps les propriétaires cultiveroient avec succès ces nouvelles propriétés. La végétation impatiente de ce sol se hâteroit de

récompenser les premiers travaux du cultivateur.

Il seroit seulement à propos d'instruire le peuple, que lorsque ce terrein ne seroit pas propre à donner des productons plus précieuses, on pourroit y semer cette espèce de grains, que l'Europe tient de l'Amérique septentrionale, & qui s'est si facilement naturalisé dans nos climats; tout sol, même le plus léger, le plus sablonneux, le plus maigre, lui est propre; il exige peu de travail. Les sauvages, avant d'av it reçu les connoissances que les Européens leur ont vendues si cherement, saisoient simplement un trou dans la terre avec un bâton, & y jettoient un grain de mais qui en produisoit deux cens cinquante ou trois cens autres.

La culture de cc grain réunit plusieurs avantages; plus robuste que les autres, s'il est permis de s'exprimer ainsi, il ne craint pas la gelée du printems, elle ne nuit pas à son abondance, il soutient plus long-tems la sécheresse & l'humidité. Sa seuille sert à la nourriture des bestiaux, c'est, pour ainsi dire, une double production pour le cultivateur.

On s'est apperçu de tous ces avantages par les essais qu'on en a saits Tome XXXV, Part. II, 1789, NOVEMBRE. V v

dans plusieurs régions de la province; car ce n'est qu'avec le secours de l'expérience que l'on doit hasarder ses opinions sur cet objet.

Pourquoi n'a-t-on pas encore adopté la culture du mais dans le haut-

Dauphiné, où il existe des contrées si vastes & si négligées?

C'est que, dans cette partie de la province, les lumières ne sont pas répandues, chacun y fait ce que sont les autres, l'habitude est le seul talent. Il seroit à desirer que l'administration instruisse le peuple des moyens de tirer de ce sol tout l'avantage que la nature lui offre.

Telles sont, Messeurs, mes toibles réslexions sur les objets importans que vous avez présentés à ducuter: d'autres plus favorisés de la nature, verront leurs ouvrages couronnés. Pour moi, convaincu de votre justice, & applaudissant à leur triomphe, je trouverai ma consolation dans mon cœur, qui me rendra toujours le rémoignage d'avoir, dans cet essai, concouru, autant qu'il étoit en moi, air bien public. Cette idée me tiendra lieu de la gloire que mon esprit n'aura pu mériter (1).

Les vues de l'auteur du Mémoire sont donc du plus grand intérêt, & peuvent s'appliquer par-tout en changeant ce qui tient aux localités, aux loix & aux contumes des pays. Par-tout il y a des terreins incultes qu'on pourroit semer en bois, par tout

les forêts sont mal administrées.... (Note de M. de la Métherie.)



<sup>(1)</sup> Les bois sont un objet de première nécessité, soit pour les constructions civile & navale, soit pour le chauffage. Ils deviennent néanmoins d'une telle rareté sur la plus grande partie du globe, qu'il est surprenant qu'on n'ait pas pris des précautions pour y remédier. L'Afrique, les parties méridionales de l'Asie en sont tellement depourvues qu'on est contraint presque par-tout de s'y chausser avec les excrémens des animaux. L'Europe se ressent également de cette disette; & les parties habitées de l'Amérique n'en sont point à l'abri : car il y a long-temps que le célèbre Franklin nous a appris que le bois devenoit rare à Philadelphie. Il n'y a plus guère que le nord de l'Europe & les parties peu habitées de l'Amérique qui soient les grands chantiers des hommes. Depuis long-temps l'Angleterre, la Hollande, &c. ne se chauffent qu'avec du charbon de terre, de la tourbe, &c. & sont obligées d'aller chercher leur bois de construction au nord de l'Europe & de l'Amérique. Les forcts de ces contrées se dégarnissent également. Si elles épuisoient à un certain point, les hommes courroient donc les risques de manquer d'une des choses les plus nécessires. D'ailleurs, il est contre la politique de dépendre à cet égard entièrement de quelques peuples ...

## MÉMOIRE

Sur les causes de la mortalité du Poisson dans les Etangs, pendant l'hiver de 1788 à 1789, & sur les moyens de l'en préserver à l'avenir;

Par M. VARENNE DE FENILLE, Associée ordinaire de la Société d'Emulation de Bourg, Correspondant de la Société Royale d'Agriculture de Paris, Associé de cette de Lyon.

L'A superficie des étangs de la Bresse a été gélée en entier, le 26 novembre 1788; & c'est seulement à la fin de janvier, que la glace a été entièrement sondue. Elle a eu communement depuis 16 à 17 pouces d'épaisseur, à raison de ce que, sur une première couche de glace d'envir. n 5 à 6 pouces, sont survenus de la neige, puis du verglas, puis de la neige encore, puis un saux dégel, & ensin une gelée telle que les thermomètres, après s'être soutenus pendant quelque teins entre 15 & 17 degrés de congélation, sont descendus, à Bourg, à 20 degrés & demi, la nuit du 5 au 6 janvier. Ensin, la dernière couche de glace a été couverte d'environ 16 pouces de neige:

Le dégel a commencé assez doucement, le 13 janvier : ses effets ont d'abord été peu sensibles; mais un vent violent, accompagné de pluie, s'étant élevé le 13 dans la partie du sud, les glaces se sont fondues brusquement & les rives des étangs ont été couvertes d'une prodigieuse

quantité de poissons, poussés par le vent & par les flots.

La mortalité paroissoit s'augmenter de jour en jour, & causoit de vives alarmes; parce que, indépendamment de la perre qui a été considérable, on avoit encore à craindre que le possson se corrompant, l'air n'en sût insecté.

Le bailliage de Bourg a rendu une ordonnance, à la date du 29 janvier, pour faire enterrer le poisson mort; elle a été exécutée avec assez d'exactitude en plusieurs endroits; mais des nuées de corbeaux, affamés depuis long tems, les loups, les renards & les chiens, ont dévoré la majeure partie de ces cadavres.

D'un autre côté, plusieurs fermiers, en particulier ceux de la seigneurie des Blanchères, appartenante à M. le baron de Bellevey (1), y ont

<sup>(1)</sup> M. le baron de Bel evey, premier syndic honoraire de la noblesse, & membre de la Socié é d'Emulation de Bourg, a eu la complaifance de me fournir

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE. Vv 2

conduit leurs troupeaux de cochons; pendant huit jours ces animaux y ont trouvé une nourriture abondante, sans qu'on se soit apperçu qu'elle

ait encore produit aucun mauvais effet sur eux:

On a d'abord attribué la mortalité du poisson uniquement à l'intensité du froid & à sa longue durée. Il est vrai que quelques poissons égarés, engourdis, surpris & privés de la clarté du jour, sous une voûte épaisse de glace & de neige, ont pu se trouver encroûtés dans la glace; mais ce n'a jamais été le plus grand nombre: & l'on verra, par la suite, que la rigueur du froid n'a contribué à la mortalité, qu'en laissant à une cause plus immédiate la faculté de déployer toute son énergie.

D'autres personnes, qui ne se sont apperçues de la mortalité qu'à l'époque du dégel, ont pense que le changement subit de température avoit pu l'occasionner; il semble que ce soit le sentiment de M. Cretté, correspondant de la société royale d'agriculture au Bourget. Dans la lettre qu'il a écrite à la compagnie, pour la confulter sur ce désastre, il expose qu'il possede au Bourger un étang d'environ six arpens, profond de quinze à dix-huit pouces à son entrée, & d'environ quatre pieds à sa bonde; que le sond en est gras & bourbeux; que néaumoins les eaux en sont claires, parce qu'elles sont rafraîchies par des sources & un ruisseau. « La glace, dit-il, avoit quatorze à quinze pouces d'épaisso seur; elle a commencé à fondre à la queue de l'étang, le poisson » s'y est porté en abondance pour respirer : un cent ou deux de carpes » très-vives, que j'y ai observées, ont disparu aussi-tôt qu'elles m'ont » apperçu ». Le lendemain y étant retourné, M. Crette n'en a pas trouvé une seule au même endroit : mais en parcourant les bords de son étang, il en a vu successivement trente ou quarante mortes sons la glace; on l'a cassée; les carpes étoient parfaitement faines & fraîches, & les ouvriers qui en ont mangé, n'en ont pas été incommodés. Le lendemain, le nombre des carpes mortes a augmenté. M. Cretté en a fait retirer un cent ou environ de dessous la glace, & soixante ou quatre-vingto anguilles qui avoient essuyé le même sort. Cette mortalité a continué pendant quatre à cinq jours de suite, sur les carpes & les anguilles seulement. Il n'a péri qu'un seul brochet, & pas une seule perche, ni un pointon blance Sant and agree of second

la plupart des faits confignés dans ce Mémoire; il a été à portée d'en vérifier beaucoup par lui-même, & d'interroger d'anciens fermiers sur ceux qui auroient pu lui-échapper; il possède un grand nombre d'étangs dans ses terres; il a fait une étude particulière de cer objet d'économie rurale, avec la fagacité qui lui est naturelle; & si je réussis à saissaire la Société Royale sur la question qu'elle m'a fait l'honneur de me proposer, c'est principalement à M. de Bellevey que je devrai ce précieux avantage.

Jusqu'à ce que M. Cretté ait achevé la pêche de son étang, on peut douter qu'aucune des cent ou deux cens carpes très-vives, qu'il a vues, ait été au nombre de celles qu'il a fait retirer de dessons la glace; & la pêche entière est le seul moyen de décider en pleine connoissance, si l'époque de la mortalité a précédé ou suivi celle du dégel : d'ailleurs, l'opinion que M. Cretté semble adopter, diffère absolument de celle des propriétaires & sermiers d'étangs que j'ai consultés.

Quel est donc le principe destructeur, qui, à l'aide de la gelée, a

été la cause immédiate de la mortalité?

Avant de répondre, il convient de rendre un compte exact des circonstances qui l'ont accompagnée : j'ai été à portée de recuentr un grand nombre de faits; leur comparaison, leur rapprochement, & quelques expériences particulières, permettront peut-être d'asseoir une theorie sur cet objet, & d'indiquer un préservatis.

En Bresse, les étangs sont situés ou sur un terrein d'argille blanche; Ou sur une couche de terre végétale & limonneuse, sous laquelle se rencontre un banc, soit d'argille, soit de marne argilleuse, sans quoi

l'eau se perdroit par infiltration;

Ou sur un terrein sangeux, bourbeux & anciennement marécageux. On concevra aisément qu'entre ces trois classes principales, il doit se trouver beaucoup de sous-divisions qui y participent plus ou moins. Il croît très-peu d'herbe dans les étangs situés sur l'argile; on les appele étangs blancs.

Le labourage la détruit en partie sur les étangs de la seconde clusse, lorsque ceux-ci sont mis en culture à la troissème année; je ne doute même pas que l'herbe ne se détruisse presqu'entièrement, si on laissoit

les étangs en assec pendant deux années de suite.

Les joncs, les roseaux, & une espèce de gramen auquel on donne le nom de brouille (1), couvrent quelquesois en entier les étangs de la troissème classe, à moins que l'extrême prosondeur de l'eau n'empéche ces végétaux de croître près de la chaussée.

Voici mai itenant les observations dont le rapport est unanime de la part des personnes que j'ai interrogées sur la mortalité dont il est ques-

tion, & sur les circonstances qui l'ont accompagnée.

10. On ne s'est point ap, e çu que proportionellement il y ait eu plus

<sup>(1)</sup> Ce gramen a été reconnu par le R. P. Luc, jacobin, membre de la Société d'Emulation de Pourg, & habile botanide, pour le Festum fluitans, paniculté ramos à erecla spiculis subsessibles teretibus muticis, de Linné. La brouille est un mot ancien & technique dans le pays. Les vieux titres portent le droit de champéage, nézage, & brouillage en faveur des propriétaires d'une pie, ou portione d'esse dans les étangs: je demande la permission de me server de ce terme, parougu'il abrège.

ou moins de perte dans les grands étangs que dans ceux d'une médiocre

étendue.

2°. Plusieurs étangs n'ayant que trois à quatre pieds de profondeur, ont été entièlement préservés, tandis que la perte a été totale dans les étangs de huit à dix pieds d'eau près de la bonde, & réciproquement. Ainfi, le plus ou moins de profondeur n'a été qu'une circonstance indifférente.

3°. La perte a porté sur les gros poissons comme sur les petits indis-

tinctement.

4°. En général, il paroît que la carpe est l'espèce qui a le plus souffert. Les brochets, les perches, & sur-tout les tanches, ont mieux résité. Cependant la perte a été générale dans quelques étangs de la Chartreule de Montmerle, suivant le rapport de Dom Prieur, ainsi que dans quelques étangs de la Dombes, suivant celui de M. Churlet (1).

5°. La précaution de faire des trous dans la glace, pour donner de

l'air au poisson, a été inutile (2).

6°. Les étangs situés sur un fol dur & ferme, qu'on nomme étangs

blancs; n'ont pas souffert, ou fort peu.

7°. Le poisson a presqu'entièrement péri dans les étangs valeux,

chargés de brouille, leches & roseaux.

8°. Les étangs nouvellement réparés ou construits, & ceux dont le bief & la pêcherie étoient bien nettoyés, ont incomparablement moins

souffert que les autres.

On nomme pêcherie une enceinte assez profonde, placée en avant de la chaussée, où le poisson se retire dans le tems de la pêche, à mesure que l'eau de l'étang s'écoule par la bonde. Le bief principal, ou le sossé dirigé depuis la queue de l'étang jusqu'à la bonde, y aboutit. La pêcherie doit être proportionnée à l'étendue de l'étang. On verra,

l'objet que je traite.

<sup>(1)</sup> M. Churlet, ancien châtelain de Lent, est l'auteur d'un très-bon Mémoire sur l'administration des étangs, qui vient d'être remis pour être lu à la Société d'Emulation. Ce Mémoire m'a été communiqué, il renferme des détails intéressans, & mérite d'être rendu public. M. Churlet a eu la complaisance de me répondre, par des observations très-judicieuses, aux questions que je lui avois fait passer sur

<sup>(2)</sup> Cette proposition me semble trop générale. J'ai peine à me persuader que la précaution soit inutile, lorsque, par un froid modéré, la glace n'a que deux à trois pouces d'épaisseur; mais je conçois qu'avec un froid de quinze à dix-huit degrés, ces soupiraux ont dû se refermer très promptement, & qu'alors, loin d'etre utiles, ils ont été nuisibles, en ce qu'ils ont favorisé la marande. Aufsi tôt que l'on fait une ouverture à la glace, le poisson y afflue; on l'y prend'aisément : il a été à vil prix à Bourg, pendant le temps de la plus forte gelée; les revendeurs en apportoient de tous côtés dans les maisons.

ci-après, que dans quelques étangs où il n'y avoit plus d'eau que dans la pêcherie, le poisson s'est parfaitement conservé (1).

9°. L'opinion générale est que la mortalité a précédé le dégel (2).

On ne trouvera peut-être pas hors de propos que je joigne à ces faits généraux, le récit de quelques faits particuliers qui les confirment, puisqu'il s'agit ici d'un objet qui tend à établir une théorie sur l'administration des étangs pendant les hivers rigoureux: les plus petites observations ne doit ent point être négligées, quand même leur longue énumération. & leur ressemblance deviendroient un peu satigantes.

M. le comte de Montrevel, qui m'a permis de le citer, a fait conftruire nouvellement, dans son parc de Chales, une sort belle pièce d'eau; elle est alimentée par un ruisseau limpide, qui s'y jette après avoir serpenté dans son parc. La pièce d'eau est empoissonnée, & n'a guèce que cinq pieds de prosondeur. On ne sousser pas qu'il y croisse ni jones ni herbes. Le ruisseau a tari pendant la gelée; il n'a pas péri un seul poisson; à la vérité, on a casse la glace de tems en tems.

n & un ofer pietns de foue ... Les étangs charges d herbes ont puis fouriert que ceux. n d'un terrein blanc, à moins que les premiers n'aient eu un bon bief & une pêcherie

» curée nouvellement ». ( Note communiquée par M. Churlet. )

(2) « Les poissons étoient morts à l'époque du dégel, qui n'a point contribué à v leur perte; quelques-uns viennent sur l'eau, d'autres demeurent sur la boue, ce v qui dépend du temps depuis lequel ils sont noyés ». (Note de M. Churlet.)

"Des observateurs peu familiarisés avec de pareils accidens, ont pu croire en visitant leurs étangs, où ils n'ont rouvé, dans les premiers jours du dégel, qu'une médiocre quantisé de poissons morts sur les rives, que ceux qu'ils y ont vus depuis en bien plus grand nombre, étoient morts à la suite du dégel; mais cela n'est pas exact. Tout le poisson a péri dans les glaces, ou a été étoussé dans les fonds vaseux » (Note de M. de Bellevey)

J'observerai seulement, sur cette note de M. de Bellevey, que je ne vois pas de raison pour laquelle, dans des étangs de neuf pieds de prosondeur, le poisson se service enterré dans la vuse, au point d'en être étoussé. D'ailleurs, si c'étoit là une cause de la mortalité, le poiss de la vase dont il auroit été couvert, l'eut embêché de revenir sur l'eau. J'ai pris un poisson noyé, qui surnageoit, je l'ai fait plonger au sond de l'eau, & j'ai jetté sur lui une très-petite quantité de vase, à peine en

étoit-il couvert; le poisson n'a pas remonté,

<sup>(1) «</sup> Le propriétaire ou fermier d'étangs doit avoir grand soin de tenir la pêcherie » & le bief en bon état, eussent-ils sept à huit pieds de profondeur auprès de la » chaussée: plusieurs étangs ont perdu l'ur poisson, parce qu'ils avoient une pêcherie » & un bief pleins de boue . . . Les étangs chargés d'herbes ont plus sousiert que ceux

a Il est intéressant de faire aux étangs de vastes & bonnes pécheries & de larges poies, & de les entretenir bien curés. On sait, par une experience de tous les temps, que si les étangs bourbeux sont mal entretenus, s'il survient de sortes gelées & beaucoup de neige, les poissons sont en danger de périr. Quelque peu d'eau qu'il y ait dans un étang, si la pêcherie & le grand bief sont nouvellement curés, les poissons s'y retirent, se trouvent sur un terrein serme & se garantissent d'être étoussés. Aussi dit on proverbialement: Pécherie neuve fait stireté d'étang ». (Note communiquée par M. le baron de Bellevey.)

M. le chevalier de Jalamondes, ancien capitaine-commandant de Carabiniers, a fait construire à la Sardière près de Bourg, un réservoir d'environ vingt mille pieds quarrés en superficie, sur cinq pieds de profondeur, & dans un fond argilleux; l'eau de ce réservoir n'est entretenue que par l'égoût des terres voisines. Il a conservé tout son poisson.

M. Gauthier de la Chapelle est propriétaire de cinq étangs près de la petite ville de Lent en Dombes. L'un des cinq était nouvellement réparé, & au moment d'être pêché lorsque la gelée est survenue. Il s'est hâté de faire fermer la bonde; elle n'avoit pu l'être assez exactement pour empêcher qu'il ne s'écoulât un peu d'eau. Le poisson s'est retiré dans la pêcherie & s'y est entièrement conservé; il en a péri une immense quantité dans les quatre autres étangs qui sont prosonds & situés sur un fond vaseux.

M. de Bellevey avoit déposé une quantité très-considérable de sort beaux poissons, dans un réservoir près de son château de Bellevey; il n'y croît point d'herbes, mais le sond en est très-vaseux : les carpes & les brochets y ont été suffoqués, il n'a conservé que les tanches. Le même accident m'est arrivé à ma campagne, dans un réservoir situé au milieu d'un pré, sur un sond où il ne croît point d'herbe, mais qui contient beaucoup de vase.

Ayant eu l'honneur d'écrire à Dom Armely, prieur de la Chartreuse de Montmerle, & syndic général du clergé de Bresse, pour prendre directement des informations sur un fait assez semblable à celui qui étoit arrivé à M. Gauthier de la Chapelle, mais que je ne savois qu'imparsaitement, voici l'extrait de la réponse qu'il a eu la complaisance de me saire le premier mars, & qui contient quelques détails intéresses.

### Monsieur,

ce Je n'ai pu répondre plutôt à la lettre que vous m'avez fait l'honmeur de m'écrire le 23 février, ayant eu besoin de consulter le frere préposé au soin de nos étangs, & qui n'est arrivé à la maison que le samedi soir..... Voici ce que j'ai pu recueillir sur la mortalité des poissons, & ce qui s'est passé dans nos étangs en cette année désastreuse.

» Sur un nombre d'étangs, nous n'en avons proprement que trois oui foient un peu considérables, & ce n'est que dans ces trois seuls que le poisson n'a point péri; il a péri dans tous les autres....

200 200 point la confervation du poisson à la profondeur 200 des étangs: le frere dont j'ai parlé, avoit fait écouler un de ces trois 200 étangs, que nous nommons PESAY, un peu avant les grandes gelées, 200 ne se doutant pas de ce qui devoit arriver; il ne ressoit que trois 200 pieds d'eau; & cependant se poisson n'y a pas péri; tandis que dans

345

» un autre, appelé LES Dombiers, qui a nea: pieds de prosondeurs

≈ il ne s'y en est pas conservé un seul.

» Si l'introduction de l'air dans les étangs glacés pouvoit seule 
conserver le poisson, nous n'en aurions perdu aucun, ayant eu le 
foin de rompre la glace en plusieurs endroits de chacun de nos étangs; 
mais puisqu'il n'a pas laissé que de périr, même dans les étangs de 
peu d'étendue, malgré cette précaution, c'est une preuve que ce 
procédé ne sussit pas pour le garantir, malgré son utilité apparente. 
Jusques-là voilà des faits; maintenant voici des conjectures : j'ai 
hésité si je vous les communiquerois, attendu que c'est le résultat 
des observations de ce bon srère, & qu'elles offrent quelque chose

» Il prétend que c'est LA BROUILLE, plante fort commune dans

n de singulier.

» les étangs, qui a donné la mort au poisson. Selon lui, là où cette » herbe a demeuré sous la glace, elle n'a pu exhaler sa qualité ma-» ligne & sulfureuse, elle a tué le poisson; il a remarqué que dans n les trois étangs où le poisson s'est conservé, dans s'un on avoit » arraché l'herbe avant d'y mettre l'eau (1), dans les deux autres l'eau » se trouvant assez basse, puisqu'il n'y avoit que trois pieds, la brouille » est demeurée au-dessus de la glace, & n'a pu insecter le poisson (2). » A l'appui de sa conjecture il cite un phénomène affez singulier; » il m'a rapporté qu'un jour de cet hiver où il geloit bien fort, ayant » été à l'étang dont j'ai parlé plus haut, appelé LES DOMBIERS, » qui a neuf pieds de profondeur, il s'appercut qu'il y avoit vers le milieu de cet étang une ouverture d'environ cinq pieds de circono férence, où il s'étoit fait un dégel, il examina la chose de plus près, » parce que la glace portoit jusqu'à la circontérence de ce trou. Aucun » vestige de pied d'homme ne se trouvoit imprimé sur la neige qui vouvroit l'étang dans ce moment, ce qui écartoit l'idée que ce trou » fût l'ouvrage de quelqu'un : en rapprochant donc ses idées, il ne » douta point que ce ne sût l'effet de la matière sulfureuse de la

Da malignité de la brouille m'a été confirmée par les gens du pays; le bétail qui en mange en certain tems, & fans doute en certaine quantité, (car il en est avide) en meurt. Elle devient plus

» brouille dont le fond de cet étang est couvert, qui auroit fondu la

(2) Vraisemblablement la pêcherie de ces deux étangs avoit été nettoyée; mais dom Prieur ne le dit pas.

» glace dans cet endroit, & s'étoit fait par là un passage.

<sup>(1)</sup> Précaution excellente & dont je suis fort alse de trouver ici l'observation; non que je sois de l'avis du bon frère, sur les qualités malignes & ver tout sussuités de la brouille; mais, sans être vénéneuse, cette plante peut vicier l'air & l'eau, comme nous le verrons par la suite.

» haute que celle que je vous envoie pour la reconnoître; ses seuilles » sottent sur la surface des eaux....

Je suis, &c.

## Signé, ARMELY, prieur.

"J'ouvre ma lettre à Seillon (autre Chartreuse près de Bourg)

pour y ajouter que ce que je regardois comme un système hasardé,

the une idée de notre frere, est pourtant l'opinion commune. Ici,

the dans la Dombes, on attribue la mortalité du poisson à la brouille ».

Le bon frère a rapporté à fon prieur les choses comme il les a vues, je le crois: mais a-t-il bien vu? Vraisemblablement la neige, tombée pendant la nuit précédente, avoit esfacé la trace des maraudeurs. Un trou de cinq pieds étoit tout ce qu'il leur en falloit pour prendre avec un piege, ou à la main, des poissons qui, vivant depuis long-tems dans une obscurité prosonde, accourent dès qu'ils voyent la lumière, & viennent respirer un air frais. La même cause auroit produit le même phénomère dans d'autres étangs aussi brouilieux que les Dombiers, & néamoins le frere Chartreux est le seul qui s'en soit apperçu. Si le trou avoit éré l'esse d'une chaleur souterraine, la glace auroit eu peu d'épaisseur sur les bords; & cependant il en a approché, la glace portoit jusqu'à l'orifice, &c. &c.: encore une sois, ce gramen n'a par lui-même autune qualité malsaisante.

Le tresse donne la mort au bétail lorsqu'il en mange en trop grande quantité, & il en est également avide. On ne doit point cependant en conclure que le tresse porte un caractère de malignité. La brouille a augmenté la mortalité, je n'en sais aucun doute; mais c'est en concourant, ainsi que la gelée, à l'action d'une cause plus immédiate, dont l'une & l'autre ont savorisé le développement.

Du rapprochement & de la comparaison des saits dont je viens de rendre compte, on peu tirer, ce me semble, les conclusions suivantes.

Il y a eu des étangs où, sous un volume d'eau peu prosond, le poiss'est entièrement conservé; donc ce n'est pas la gelée qui dans d'autres étangs l'a fait périr.

Le poisson vit & prospère; pendant l'été, dans des étangs où la brouille croît en abondance; donc la brouille n'a par elle-même aucune

qualiré vénéneuse.

Pendant cet hiver la perte a été totale dans des réservoirs sans brouille, mais vaseux; donc, indépendamment de la brouille, il y a eu une cause de mortalité. Quelle est-elle? Hé, la reunion de tant de faits ne conduit-elle pas naturellement a couclure que c'est uniquement à la qualité de l'air que le poisson a été forcé de respirer, qu'il faut attribuer cette épidémie?

On sait que les ouies remplissent, à l'égard des poissons, les mêmes

fonctions que les poumons à l'égard des animaux terrestres. Les poissons aspirent l'eau par la bouche, l'expirent par les ouies. Ce viscere est composé de parties innombrables, mais néann oins distinctes. C'est d'ins le temps de l'expiration, & au moyen du froissement & de la division extraordinaire que sousserent les parties de l'eau, que l'air qui y est mèlangé, se détache pour entrer dans les vaisseaux capillaires des ouies, & aider à la circulation du sang (1).

Le poisson a donc besoin que l'air dont l'eau est imprégnée, soit d'un degré de pureté comparable à celui que respirent les animaux terrestres. Mais dans les étangs vaseux, marécageux & brouilleux, & sous une croûte de glace de quinze pouces d'épaisseur, qui a duré plus de six semaines, l'air, partie constituante de l'eau, & qui y est en quelque sorte dissous, n'a-t-il pas du se corrompre à la longue, causer ensin une sorte d'asphyxie au poisson, non pas, à la vérité, aussi prompte que celle que je suis parvenu à lui donner par artisice, mais capable de le rendre malade & de le faire périr?

On avoit déjà reconnu depuis long-temps, qu'il s'exhale continuellement, du fond des marais, un air fétide & corrompu, qui n'engendre que trop souvent des épidémies mortelles. A la vérité, ces émanations sont plus nombreuses quand la chaleur en favorise le développement, & voilà pourquoi les pays marécageux sont plus mal-sains pendant l'été, mais il en sort dans tous les temps, & il sussit de remuer le sond des marais pendant l'hiver, pour s'en convaincre, par la quantité de bulles d'air qui s'élèvent & viennent crever sur la surface.

Les magnifiques expériences faites de nos jours, sur l'air & sur les substances aériformes, nous ont appris la nature de celui qui s'échappe des marais. On lui a donné indifféremment le nom de gaz inflammable mosétisé, & d'air inflammable des marais; on y a aussi reconnu la présence de l'air crayeux ou air fixe (2), ce gaz des marais produit par

<sup>(1)</sup> Voyez dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1701, le Mémoire de M. Duverney, sur la circulation du sang des poissons qui ont des ouies, & sur leur respiration.

Voyez encore le savant & intéressant Mémoire de M. Bronssonnet, sur la respiration des poissons. Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1785, & dans le Journal de Physique, octobre 1787.

<sup>(2)</sup> Voyez les Elémens d'Histoire-Naturelle & de Chimie, par M. de Fourcroy, page 40 du Discours préliminaire; & l'Essai analytique sur les dissérentes espèces d'Air, par M. de la Métherie, page 78. La présence de l'air sixe, dans le gaz des marais, paroit encore indiquée par ces vapeurs blanches, plus épaisses que le brouillard, qui ne s'élèvent qu'à un ou deux pieds sur la surface des marais, à la sin d'un beau jour d'été, & qui ressemblent à la sumée des corps enslammés qu'on éteint en les plongeant dans l'air sixe d'une cuve en sermentation; si cette vapeur s'élève un peu, on sent qu'elle picotte les yeux: c'est alors que l'odeur des marais est plus sétide & plus dangereuse à respirer; à peine, au contraire, la sent-on pendant la

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE. Xx 2

les matières végétales & les substances animales qui pourrilleut dans l'eau ; il se dégage des marais, des étangs, des égoûts, des tatitues. Il paroît qu'il est composé de trois substances aériformes, mélangées à différentes doses, à savoir, l'air fixe, la mosette & l'air instammable. Quoi qu'il en foit, & sans entrer dans une dissertation sur la théorie des airs, qui n'est point de mon sujet, il suffit, pour celui que je traite, de savoir que ni l'air inflammable, ni la mofette, ni l'air fixe ne sont respirables, & que le poisson a besoin de respirer.

Maintenant, si l'on rapproche les circonstances dans lesquelles le poisson a périodans les étangs, de celles où il a été conservé, on reconnoîtra que la mortalité a été d'autant plus grande, qu'il a dû se rencontrec plus de matière propre à produire du gaz inflammable moférifé, & de l'aic

La vase n'est que le résidu de la stercoration & de la transpiration abondante des posssons, du suc des terres qui s'égouttent dans les étangs, & de cette innombrable quantité d'intectes qui naissent, croillent, multiplient & périssent dans les eaux stagnantes.

Plus il y a de vale raffemblée, plus la fermentation a été excitée, plus il a dû se former de gaz inflammable mêlé de mosette. A l'égard de l'air fixe, comme l'eau en est avide, elle s'en est emparée; mais on verra bientôt à quel point l'eau imprégnée d'air fixe est mortelle au poisson.

La brouille a augmenté la corruption. Cette plante ne se trouvant plus en contact avec l'air extérieur, est tombée en pourriture, & la pourriture a produit un gaz qui n'étoit plus respirable. Cette substance aériforme s'est élevée au-dessus de l'eau, d'où elle n'a pu se dégager sous une voûte

glacée de quinze à seize pouces d'épaisseur.

Le poisson n'a donc plus eu que de l'air en partie méphitique à restirer; il a commencé par souffrir, puis il a été malade, enfin il a péri. Suivant toute apparence sa mort a été d'autant plus prompte, & l'épilémie d'autant plus générale, que les causes de mortalité ont été plus abondantes & plus actives. On n'a pu faire, à cet égard, d'observations, tant que la gelée a duré; mais il est certain que les poissons, avant de périr, ont été très-languillans, qu'ils avoient perdu leurs forces, & la qualité de l'air qu'ils venoient chercher à la furface de l'eau, a augmenté leur engourdissement au point qu'on en a trouvé dont les nâgeoires dortales étoient collées contre la glace, quoique le corps flortat dans l'eau (1).

chaleur du jour. Sans doute, parce que pendant le jour les plantes qui y croissent, aspirent de l'air fixe & expirent de l'air pur, & que le contraire arrive pendant la nuit; & tout porte à croire que cette propriété des végétaux, en général, est plus prononcée dans les plantes aquatiques, que dans cel es qui croissent sur un terrein

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que j'ai perdu mes dorades de la Chine. Depuis plusieurs années l'avois coutume de les transporter, avant l'hiver, des bassins de mon jardin dans un

Après avoir remonté des effets à la cause, pour la connoître, j'ai pensé que la vérité de cette découverte ne seroit ni contestable, ni douteuse, si de cette cause j'obtenois les mêmes effets, c'est-à-dire, si je parvenois à donner artificiellement au poisson la même maladie qu'il avoit éprouvée naturellement par le concours des circonstances dont la rigueur de l'hiver l'avoir rendu victime.

Ayant communiqué cette idée à M. l'abbé Barquet, habile professeur de Physique, & principal du collège de Bourg, il a bien voulu m'aider de ses lumières, des instrumens qui me manquoient, & de son talent à parsaitement disposer une expérience, & nous avons fait ensemble celles dont je vais rendre compte.

#### PREMIÈRE EXPÉRIENCE

Le 6 mars, à onze heures & demie du matin.

Nous avons placé sur l'appareil pneumato-chimique, une cloche de verre remplie d'eau, dans laquelle étoient deux tanches d'environ sept pouces de longueur, & sort vives. Ensuite nous avons réduit l'eau qu'elle contenoit, à environ moitié, en y introduisant de l'air instammable produit par la limaille de ser & l'acide vitriolique. Les deux tanches se sont d'abord sort agitées, leur respiration étoit précipitée, elles remontoient du sond du vase à la superficie de l'eau, & redescendoient avec précipitation. A ces grands mouvemens, qui ont duré environ une heure, ont succédé des instans de repos, puis de nouvelles agitations, mais de plus courte durée que les premières. Ces deux animaux se sont affoiblis de plus en plus, leur agonie a été très-longue. Plusieurs sois je les ai cru morts, même dans la journée du 6; cependant ils respiroient encore. Mais le

canal. J'avois fait placer un tonneau à une des extrémités de ce canal, où, jusqu'à cette année, il n'avoit point gelé, parce qu'il s'y trouve quelques sources. Le tonneau a été percé à divers endroits, avec une tarière, au-dessous du niveau de l'eau. C'est-là que mes poissons rouges étoient rensermés. Le fond du canal est très-vaseux, la superfisie en a gelé entièrement; mais à l'endroit dont je parle, l'épaisseur de la

glace n'avoit guère que deux à trois pouces.

Mon jardinier avoit casse la glace à dissérentes sois, & l'avoit jettée hors du tonneau; mais ayant constamment apperçu les dorades au sond de l'eau, & bien pottantes en apparence, il avoit depuis négligé cette précaution. Au dégel, j'en ai trouvé dix à douze collées contre la glace par l'épine dorsale; toutes les autres étoient mortes & couchées sur leur côté, au sont du tonneau. Je ne rapporterois pas ce petit sait, s'il n'avoit été accompagné d'une circonstance remarquable, dont je suis très-saché de n'avoir pas été le témoin. Mon jardinier m'a assuré que toures les sois qu'il avoit casse la glace, il en étoit serti de l'a r comme d'un soussele. On m'a rapporté que la même remarque avoit été saite par pluseurs de ceux qui avoient percé la glace de leurs étangs. Ce fait bien avéré prouveroit invinciblement la formation récente d'un nouvel air produit par une fermentation intérieure; mais à cet égard je n'ai requeilli rien d'assez authentique pour l'assurer.

mouvement de leurs lèvres se ralentissoit de plus en plus, l'orifice de la bouche ne faisoit que s'entr'ouvrir, ainsi que la conque de leurs ouves.

L'une des deux tanches m'a paru décidément morte le 7, à neuf heures du foir, & la seconde étoit au dernier degré d'affoiblissement à minuit.

#### SECONDE EXPÉRIENCE.

A onze heures cinquante minutes.

Au moyen du même appareil & sous un autre récipient, nous avons introduit deux brochets d'environ huit pouces de longueur, & nous y avons sait passer pareillement de l'air instammable. Les brochets sont entrés sur le champ dans une grande agitation; ils élançoient leur tête hors de l'eau, & la replongeoient bien vîte. Le mouvement de leurs ouïes & de la conque qui les couvre, étoit visible; mais ils se sont bientôt affoiblis: l'un d'eux, renversé sur le ventre, respiroit encore à trois heures; l'autre est mort une demi-heure après. Au surplus il est assez dissicile de saissir l'instant où un poisson expire: quelquesois on le croit mort, qu'il n'en est rien; un moment après on le voit donner encore quelque signe de vie. Tous les brochets que nous avons asphyxiés, avoient la bouche ouverte après leur mort.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Nous avons fait de l'air mofétique en laissant éteindre une chandelle sous un bocal dont l'orifice baignoit dans l'eau (1). A l'aide de l'appareil pneumato - chimique, nous avons suit passer cette mosette sous une cloche, ensuite nous y avons introduit à-peu-près une quantité égale d'air instammable. Ces deux substances aéxisormes, mêlangées de la sorte, occupoient environ la moitié de la cloche. Deux brochets ont été introduits dans l'eau qui remplissoit l'autre moitié, nous avons remarqué les mêmes convulsions, les mêmes affoiblissemens que dans l'expérience précédente, mais les deux brochets ont vécu environ une heure de moins.

#### QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Nous avons produit de l'air fixe par la dissolution de la craie dans l'esprit de vitriol affoibli. Après en avoir saturé l'eau de quatre grands slacons, cette eau a été versée dans une cloche de verre, on a placé la cloche sur l'appareil pneumato-chimique, & nous y avons introduit une

<sup>(1)</sup> On sait que la flamme, après avoir brûlé la plus grande partie de l'air pur que contient l'air que nous respirons, s'éteint; que l'eau monte dans le bocal à mesure que l'air pur se consume, & que le résidu n'est plus que de l'air irrespirable, qu'on a nommé mosette.

nouvelle dose d'air fixe. C'est dans cette eau ainsi préparée, qu'on a fait

entrer un brochet d'environ neuf pouces de longueur.

Rien n'approche des convultions où ce bain a jetté ce pauvre animal : tantôt il s'élançoit hors de l'eau avec fureur, tantôt il lui prenoit des tremblemens ; quelquesois il ouvroit la bouche, qu'il a énormément grande, comme s'il eût voulu engloutit une proie, & la refermoit plus vivement encore. Son corps se replioit en demi-cercle, & changeoit bien vîte de situation. Nous ne nous sommes point apperçus, M. l'abbé Barquet & moi, qu'il ait jamais ouvert la bouche pour respirer, ni qu'il ait entr'ouvert les oures; on n'appercevoit qu'un peu de mouvement sous la gorge. Cependant il a vécu plus d'une heure; mais la violence de ses mouvemens étoit déjà fort ralentie après le premier quart-d'heure. Sa bouche est restée béante après sa mort. Il est singulièrement remarquable, que l'eau imprègnée d'air sixe, qui est devenue un remède pour les hommes, soit le fluide le plus délétère de tous pour les poissons. J'aurois desiré d'être à pottée de répéter cette expérience sous une cloche remplie d'eau de Spa-

#### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Le même jour, à midi.

Sous un récipient rempli d'eau de rivière & d'air commun, à-peu-près également, nous avons enfermé deux tanches & un brochet; ce récipient portoit neuf pouces de diamètre & dix pouces environ de hauteur. Le brochet vivoit encore le 12 mars au foir, mais paroissoit languissant; il est mort pendant la nuit. Les deux tanches ont vécu l'une neuf jours, l'autre dix. Ces trois animaux ne m'ont paru commencer à sousser qu'un jour avant leur mort. L'eau du récipient est devenue terne dès le premier jour, & fort trouble par la suite.

Le 9 mars, nous avons placé deux carpes, & de la même manière, fous une cloche de jardin d'un affez petit volume. Elles font mortes toutes deux le 15, l'une le matin, l'autre le foir. Leur eau s'est également troublée affez promptement, & avoit pris une odeur de posison.

très-forte.

#### SIXIÈME EXPÉRIENCE.

Le mardi 9 mars, à dix heures cinquante-cinq minutes du matin. Nous avons renfermé sous un récipient plein d'eau, deux carpes de celles qu'on appelle empoissonnage de deux ans. L'on a introduit de l'air inflammable. Les carpes ont paru d'abord fort agitées, ensuite plus tranquilles. Elles étoient au fond du vase, respirant, mais languissantes, à quatre heures du soir; elles paroissoient à-peu-près dans le même état à minuit. Le lendemain, à huit heures du matin., l'une des deux étoit décidément morte & couchée sur le côté, au-dessus de l'eau; l'autre,

également couchée, donnoir encore quelque figne de vie à midi; morte à ,deux heures.

#### SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

A onze heures dix minutes.

Nous avons placé deux carpes semblables à celles de la sixième expérience, sous de l'air instammable mosétisé. Grandes convultions & agitations dans les premiers instans. Quantité d'écailles, qui, détachées du corps de ces animaux, flottoient dans l'eau au gré de leurs mouvemens: à une heure, l'une des carpes nageoit sur la surface de l'eau & sur le côté, l'autre étoit languissante au sond du bocal. La première est morte à cinq heures, la seconde étoit au sond du vase très-languissante, & respirant à peine. Même état à minuit. Je l'ai trouvée morte le lendemain à huit heures, & au-dessus de la surface de l'eau.

#### HUITIÈME EXPÉRIENCE.

A onze heures vingt-huit minutes.

On a mis une petite carpe sous de l'air mosétisé, mais sans addition d'air inflammable. Mouvemens convulsis d'abord; languissante à une heure, cherchant à respirer au sond du bocal, la tête basse & le corps élevé, quelquesois sur le côté, mais pas long-temps. Même état à quatre heures, à minuit, à huit heures du lendemain, à trois heures après midi. Languissante pendant la journée du 11, morte dans la nuit du 11 au 12. Elle a vécu plus de deux jours & demi.

#### NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

A onze heures & demie.

Nous avons placé une carpe sous un récipient rempli d'eau de rivière, ensuite on y a introduit une assez médiocre quantité d'air fixe. La carpe a paru d'abord assez tranquille; mais à mesure que l'eau absorboit l'air sixe, elle est entrée en convulsions: grands mouvemens à onze heures quarante-huit minutes; à une heure, sur le côté, entre deux eaux, respirant à peine; morte à deux heures, couchée sur le côté, & le corps plié en arc, au-dessus de l'eau, & même le ventre touchant le bocal; car, l'air fixe avoit été presqu'entièrement absorbé.

### DIXIÈME EXPÉRIENCE.

'A midi.

Nous avons répété la quatrième expérience sous un grand récipient; sur un brochet, une carpe & une tanche renfermés ensemble. Mêmes mouvemens convulsifs, mêmes tremblemens subits, mais plus prononcés dans le brochet; celui-ci paroissoit mort à midi vingt minutes. A une heure

heure nous apperçumes encore quelques mouvemens. La carpe étoit très-languissante, & entr'eurroit les lèvres, ainsi que les ouies, de temps en temps & foiblement. Elle étoit morte à trois heures, & la tanche à huit heures du foir.

On pourroit multiplier ces expériences & les varier à l'infini. On pourroit, par exemple, faire respirer de l'air dé, hlogistiqué ou air pur au poisson, & voir de combien, toutes choses égales d'ailleurs, sa vie en seroit prolongée; mais les connoissances qui en résulteroient, ayant un rapport plus immédiat à l'histoire naturelle du poisson, qu'à l'objet qui nous occupe, il m'a paru suffisant qu'on pût conclure de nos expériences:

1°. Que c'est le désaut d'air respirable, qui a été la vraie & la seule

cause de la mortalité du poisson pendant le dernier hiver.

2°. Que de tous les airs, c'est l'air fixe qui lui donne le plus promptement la mort.

3°. Que l'air inflammable seul & l'air inflammable mosétisé, lui ont

été à-peu-près également funcites.

4°. Que l'air mofetisé seulement est moins délétère; sans doute, parce que la flamme, avant de s'éreindre, ne consume qu'une portion de l'air viral par excellence, ou sir pur, qui n'entre que pour un peu plus du quart dans l'air que nous respirons; & que l'eau dans laquelle nageo't le poisson, étant elle-même imprégnée d'une grande quantité d'air vital, le poisson a dû le consommer avant de périr.

5°. Que la tanche est l'espèce de poisson qui a le plus long-temps

résisté, quelque part que ce sût.

6°. Que les poissons de la cinquième expérience n'ont pas même pu rélister à la mofette qu'ils ont produite en respirant, consommant & dénaturant l'air pur, renfermé avec eux dans l'espace où ils nageoient; espace, à la vérité, fort petir, pussqu'il n'équivaut qu'au tiers d'un pied cube environ. On fait que des animaux terrestres, qu'on tiendroit ensermés long-tems dans un lieu où l'air ne se renouvelleroit pas, périroient également (1).

Comme l'eau s'est beaucoup troublée, & que les déjections des poissons ont été abondantes, cette circonstance a pu augmenter la

(1) M. Brouffonnet a fait mourir en quelques minutes un poisson vigoureux dans... de l'eau légèrement acidulée, au moyen de l'air fixe ; sa gueule & l'ouverture de ses ouies étoient très-beantes. Journal de Physique, octobre 1787, page 304.

Il y a que que difference, dans la préparation ainsi que dans le résoltat de l'expérience de M. Broussonnet & des miennes. Ce savant ne nomme pas l'espèce de poi. Da qu'il a plongé d'uns l'eau légerement acidulée, au moyen de l'air fixe. Dans l'ex érience que j'ai faite, l'eau en étoit saturée, & cependant le brochet a vécu plus d'une heure, la carpe trois heures, & la tanche près de huit.

corruption de l'eau; néanmoins ils ont beaucoup plus vécu que lespoillons des autres expériences, & cela devoit être. En même temps l'on remarquera que s'il a fallu cinq jours au moins robuste de cesanimaux, pour vicier l'air au point de le rendre irrespirable dans l'espace qu'il occupoit, ce seroit seulement au bout de soixante jours, que cent huit mille neus cens poissons d'un semblable volume parviendroient àvicier, au même point, l'eau d'un étang d'un arpent royal d'étendue & de trois pieds de prosondeur (1).

Préservatifs contre la mortalité des Poissons dans les Etangs, pendant les grandes gelées.

Ces préservatifs s'indiquent, pour ainsi dire, d'eux-mêmes, avec d'autant plus de justesse, qu'ils tirent leurs principes des exceptions particulières au désastre commun dont la cause à été l'objet de nos recherches; les précautions à prendre exigent plus de soins que de dépenses.

Si l'étang est naturellement vaseux, donnez au bief huit à dix pieds de largeur, & approfondissez-le jusqu'à ce que vous trouviez le terrein ferme. Donnez au moins l'angle de quarante-cinq degrés aux pentes riveraines, afin que la terre des bords ne retombe pas dans le bief. Etablissez près de la chaussée une vaste & large pêcherie proportionnée à la grandeur de l'étang. Enlevez soigneusement toute la vase; formez-en des tas sur les bords, laissez-les s'égoutter. Lorsque le sol de l'étang seraassez sec pour permettre le transport de cette vase, vuidez en l'étang, ramassez-la en un monceau, laissez-la fermenter & reposer pendant un an fans y toucher. Remuez-la ensuite une couple de fois, pour qu'elle se façonne à la gelée & au foleil. Au bout de dix-huit mois ou deux ans, répandez-la sur les guerets. C'est l'un des plus puissans engrais & des plus durables qui existent, sur-tout pour les terres sablonneuses; j'en ai l'expérience. Si l'on se presse de répandre cette vase avant qu'elle ait fermenté, on trouvera qu'elle refroidit le terrein. Il faut lui donner le temps nécessaire pour que les parties graisseuses qu'elle contient en abondance, soient changées en molécules savonneuses. On hâtera sa jouissance en y faisant éteindre de la chaux lit sur lit, environ une partie de chaux sur huit ou dix parties de vase. Ce mêlange portera la sertilité par-tout où il sera répandu, même en assez petite quantité...

Si l'étang est brouilleux, laissez-le au moins deux ans de suire en culture. Le poisson en profitera mieux, & ce gramen se détruira insensiblement,

<sup>(1)</sup> Ce calcul est simple. Un arpent de 48400 pieds quarrés, sur 3 pieds de hauteur, contient 435600 tiers de pied cube. Multipliez ce nombre par 3, qui est celui des poissons, vous aurez 1306800; multipliez ce dernier nombre par 5, qui est le nombre de jours que le plus soible des poissons a vécu, vous aurez 6534000; divisez 6534000 par 60, le quotient sera, comme il est dit ci-dessus, 180900.

puisque, pour croître, il demande d'être baigné d'eau. Comment veut-on qu'il se détruise par une seule année d'assec? On auroit beau l'arracher, il se multiplieroit par les graines, & la graine est encore adhérente à l'épi au temps de la pêche; j'en ai trouvé plusieurs bien sournis de graine, dans le paquet que dont Prieur de la chartreuse de Montmerle m'a envoyé au commencement de mars.

Si, malgré les précautions qu'on auroit prifes, ou faute de les avoir prifes, un étang étoit couvert de brouille, & qu'il survînt une violente gelée, levez la bonde & laitsez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne baigne plus la brouille qui pour l'ordinaire se trouve en plus grande quantité à la queue de l'étang. Le poisson se retirera dans le bies & dans la pêcherie que je suppose avoir été bien curés, & d'où il ne s'élevera ni air instanmable, ni mosette. D'ailleurs, l'eau ne peut s'écouler sans qu'il n'entre sous la glace un égal volume d'air, qui empêchera que le poisson ne vicie la portion d'eau dans laquelle il se sera retiré.

On ne doit pas craindre que l'étang manque d'eau par la suite; il est fort rare qu'une gelée de longue durée se passe sans neige, ni que le dégel se passe sans pluie; plus ordinairement une crue d'eau suit le dégel.

Je terminerai ce Mémoire par une réflexion que je crois juste. En général, il n'y a qu'un cri contre les étangs; tout le monde convient qu'ils détruisent l'agriculture & la population; à cet égard il n'y a pas une voix égarée. J'étois prêt à démontrer, dans un Mémoire, à quel point leur multiplicité étoit devenue funeste à la Bresse. J'avois sur cet objet des données très-exacles. Les étangs de Bresse & de Dombes couvrent soixante-six lieues quarrées de pays, la lieue supposée de deux mille toises. La population, dans cette partie, ne va pas au tiers de ce qu'elle est proportionnellement dans le reste de la Bresse; cette population diminue tous les jours. Sans cesse on construit de nouveaux étangs, parce que les bras manquent à la culture; & plus les étangs se multiplient, plus les bras diminuent. Les propriétaires les plus humains & les plus éclairés tenteroient vainement une réforme à cet égard. Que mettre à la place des étangs détruits, disent-ils? Au milieu de l'atmosphère humide qui nous environne, où trouver des cultivateurs? Quand même on mettroit en culture habituelle les étangs qui sont situés sur un terrein naturellement fertile, que faire des étangs placés sur de l'argile blanche? & c'est le plus grand nombre.

Il m'avoit paru si difficile de répondre à ces objections, sur-tout à la dernière, & j'ai été si effrayé en calculant les frais immenses qu'il en coûteroit en première mise sur un terrein aussi vaste, que j'avois renoncé à tout projet de m'occuper des étangs. Il ne saudroit pas moins qu'une colonie de trente mille habitans de tout âge. La construction neuve de douze cens domaines, & l'importation de dix-huit mille têtes de bétail, pour mettre la population & la culture des pays d'étangs de la Bresse, Tome XXXV, Part. II, 1789, NOVEMBRE.

à-peu-près au pair du reste de la province. Il est impossible qu'une pareille

révolution s'opère brusquement.

Mais aujourd'hui ces disticultés semblent s'applanir: s'il est vrai, ainsi que tout parte à le croire, que les étangs chargés de brouille & de vase soient les seuls qui donnent des émanations pernicienses, peu importe qu'en laisse sul siller les étangs blancs, ils ne nuiront pas plus à la santé des hommes, que le seroit une rivière. Les étangs brouilleux & vaseux, qui méritent seuls d'être cultivés, & dont l'entretien coûte le plus au propriétaire, se cient seuls dans le cas de la proscription. Cette opération me paroît pouvoir se saire sans violence, en attaquant les étangs par la circonférence du pays qu'ils inondent, & en remontant insensiblement au centre; en désendant toute construction d'étangs nouveaux sur les sonds en culture, & en accordant des primes d'encouragement aux propriétaires qui détruiront les anciens.

Salus populi suprema lex.

# MÉMOIRE

Sur les Foyers économiques & salutaires de M. le Docteur Franklin & de M. Desarnod, Architecte à Lyon.

#### EXTRAIT.

PARMI les différens moyens qu'on a tentés pour obtenir la plus grande chaleur de la consommation d'une quantité donnée de bois, il

y en a trois qui ont été le plus généralement employés.

Le premier est celui des Allemands, des Suedois & des Russes. Il consiste à établir dans les appartemens une espèce de tuyau de cheminée qui monte de pied, & dont l'ouverture ou l'endroit où on fait le seu est en dehots dans une cour ou dans une autre chambre. Il y a dans ce tuyau ou ce poèle des espèces de compartimens que la flamme & la sumée sont obligées de parcourir avant d'arriver à l'ouverture par laquelle elles doivent s'échapper. On fait dans ce poèle du seu avec du bois qui se réduit promptement en braise; & quand il est dans cet état, on serme toute communication avec l'air extérieur. De cette manière la chaleur s'y conserve si long-temps, qu'on n'a besoin d'allumer ces poèles qu'une fois en vingt-quatre heures, même dans les grands froids, pour entretenir une température douce dans les appartemens où ils sont situés;

SAL TO SALVE SACATOR SALVES

mais ils privent du platfir de voir le feu, & plus encore d'un avantage précteux qu'ont les cheminées, celui de renouveler l'air dans les appartemens où elles font établies.

Le fecond, qui est propre à nos cheminées & qui en conserve tous les avantages, contitte à profiter du feu de la cheminée pour échausser de l'air, lequel passant ensuite dans l'appartement produit une chaleur qui augmente celle du feu de la cheminée. On doit ce second moyen à M. Gauger (Auteur du Traité de la Mécanique du Feu), qui présenta à l'Académie des Sciences de Paris en 1720, des cheminées construites

sur ce principe, & qui méritèrent son approbation.

On dit que les habitans des parties septentrionales de la Chine écha-ssent leurs appartemens par une méthode approchante de celle-ci. Ils pavent leurs chambres avec des carreaux d'un pied en quarré & épais de deux pouces. Ces carreaux sont soutenus sur leurs bords par des briques posées de champ, de manière qu'il reste une goutrière ou conduit sous chaque carreau. Le plancher se trouve ainsi divisse en plusieurs conduits qui aboutissent à un tuyau placé dans un coin de l'appartement ou de la maison & qui sert de cheminée. De l'autre côté ces conduits communiquent à l'extérieur; & c'est dans cet endroit où on allume le seu. La sumée & l'air ensilent ces conduits & échaussent ainsi tout le parquet. Nous manquons de détails suffisans.

M. Franklin a employé le même mécanisme dans la construction des cheminées dites de *Pensilvanie*. Il a tenté de réunir tous les avantages de ces deux derniers moyens, c'est-à-dire, de faire passer dans l'appartement un air échaussé par le seu de la cheminée, & d'obtenir une partie de la chaleur que la sumée peut deposer dans son passage. Il a imaginé en conséquence les soyers qu'on a appelées depuis *Foyers de Pensilvanie*, & dont il a donné la description dans un Mémoire

imprimé à Philadelphie en 1745.

M. le Marquis de Montalembert a employé les mêmes principes avec succès dans les cheminées & les poëles qu'il a décrits dans son Mémoire en 1763. Il fait faire de longs circuits à la sumée avant qu'elle puisse s'échapper, afin qu'elle puisse déposer dans son passage toutes les parties

de feu dont elle est chargée.

Ces foyers doivent être faits en fer fondu. Ils sont connus des Physiciens; mais nous renvoyors ceux de nos Lecteurs qui ne les connoîtroient pas, à la Pl. I, qui est une plaque de sonte divisée en coulisses indiquées, & recouverte par une autre plaque qui recouvre celle-ci, & y soit si bien jointe que l'air ou la sumée ne puisse s'échapper que par les coulisses. La direction des slêches indique la marche de l'air lorsqu'il est échausse par la chaleur.

On n'avoit pu réussir en France à couler en sonte ces dissérentes pièces,

C'est pourquoi on les saisoit en tôle, & elles ne pouvoient avoir ni la durée ni la solidité nécessaire.

Pour se former une juste idée de ces soyers, il ne saut pas perdre de vue que dans les cheminées ordinaires l'air nécessaire pour entretenir le seu arrive par les portes, les senêtres, &c. en sorte qu'il s'établit un courant qui glace le derrière de ceux qui sont devant le seu. M. Franklin a voulu remédier à cet inconvénient, & sournir un air chaud; & pour cela il sait passer dans la chambre où se trouvent ces soyers de l'air échaussé par le seu: d'un autre côté il sait déposer par la sumée dans son passage le plus grand nombre de patties de seu possibles. Voici de

quelle manière il a construit son foyer.

C'est une caisse en sonte ou tôle qui ressemble assez à une cheminée à la prussienne. Dans l'intérieur de cette caisse se trouve le contre-cœur qui forme le devant d'une espèce de réservoir ou de magasin d'air divisé, comme nous l'avons dit, & qui a environ deux pouces d'épaisseur pour pouvoir fournir dans la chambre une quantité suffisante d'air échauffé. Ce réservoir ne monte pas jusqu'à la hauteur de la plaque supérieure de la caisse; il s'en faut de deux pouces & demi. Sa partie postérieure ne fait pas non plus le fond de la cheminée : elle se trouve à une distance de ce fond de trois à quatre pouces, & il y a dans la plaque de l'âtre à la partie qui se trouve entre le réservoir & la partie du fond une ouverture qui sert au passage de la sumée. Enfin, le réservoir à air dont nous venons de parler communique par en haut à des ouvertures pratiquées sur les flancs, pour laisser échapper dans l'appartement l'air échauffé dans ce réservoir par le seu du foyer. Cet air vient de dehors par un conduit, & s'échausse en passant par les dissérentes coulisses du contre-cœur. La fumée passe derrière cette plaque qui ne monte pas au haut de la caisse; la plaque en est échaussée, & ensuite la sumée se dissipe par la cheminée.

M. Defarnod a suivi les mêmes principes; mais il a encore persectionné la construction de Franklin. Sa cheminée présente la même sorme: c'est une espèce de cheminée à la prussienne. Au lieu de chenets est une grille sur laquelle on met le combustible, comme on le voit dans la figure, Pl. II. Néanmoins elle differe en deux points importans: le premier ence que l'air qui est aussi amené du dehors a non-seulement un réservoir vertical, mais il en a encore un autre horisontal placé sous l'âtre. Le second en ce que M. Desarnod a tiré dans ces soyers un parti beaucoup plus considérable de la sumée que M. Franklin ne l'avoit sait dans les siens. Voici en conséquence les changemens qu'on y observe.

Il n'y a point dans ces nouveaux foyers de double fossette, & la pièce de l'âtre porte au-dessous à sa place le réservoir à air qui communique avec le canal par lequel on tire l'air extérieur. L'air se distribue dans le

réservoir, de manière qu'il se divise & va communiquer par en bas avec deux émissoires qui s'élèvent de chaque côté des stancs de la caisse. Il y a deux autres émissoires qui communiquent avec le réservoir à air vertical, dans lequel l'air se divise également. Enfin, deux autres émissoires semblables apportent directement de l'air du dehors, lequel air n'a point passé par l'âtre ni le contre-cœur.

Il y a donc trois émissoires a, b, c, de chaque côté de la cheminée. Ce sont des cylindres plus ou moins gros & plus ou moins hauts. Lorsqu'on veut bien échausser l'appartement, on ouvre les quatre émissoires qui apportent l'air chaud des réservoirs vertical & horisontal. Stau contraite on veut rasraîchir l'appartement, on serme ceux-ci & on ouvre les deux qui apportent l'air froid. Des régulateurs serment au quart, à moitié ou

en totalité ces émissoires.

Il n'y a point d'ouverture derrière & au bas du réservoir à air vertical pour donner passage à la sumée, parce qu'elle est détournée de chaque côté pour se rendre dans des tuyaux horisontaux, de-là dans des dés ou socles, qui sont de grandes caisses cubiques m, m, qui sont respectivement surmontées de colonnes n, n, par lesquelles la sumée passe encore pour aller se rendre dans la cheminée. On voit par cette disposition que la sumée est obligée de déposer dans ce long circuit le plus grand nombre de parties de seu dont elle étoit chargée, & qu'on augmente par-là considérablement la chaleur produite par ce soyer. On concevra sans peine que selon la disposition des lieux on pourra donner à ces colonnes plus ou moins de hauteur, & même les rendre un objet de décoration.

Enfin, l'Auteur a placé derrière le front de son soyer des plaques qui s'abaissent & se relèvent à volonté par une mécanique très-simple, en sorte qu'on peut donner telle ouverture qu'on desire à la cheminée. On pourra même la fermer entièrement, comme lorsqu'on sort.

#### §. I.

### Des propriétés & avantages communs aux deux Foyers.

Entre les qualités qui sont communes aux foyers de M. Franklin & ceux de M. Desarnod, on en distingue trois principales également intéressantes.

1°. Ils procurent une chaleur beaucoup plus considérable que celle descheminées ordinaires, & consument beaucoup moins de combustibles.

2°. Leurs dimensions & leurs effets procurent la plus grande salubrité.

3°. Ils préservent des dangers du seu, des inconvéniens de la sumée, & contribuent ainsi à la propreté des appartemens: vérités certaines que nous allons démontrer de la manière la plus sensible & la plus succincte

qu'il nous fera possible.

Nous disons en premier lieu sque ces soyers consument beaucoup moins de bois que nos cheminées ordinaires, & qu'ils donnent une chaleur bien plus considérable. En effet, il ne s'a git ici que d'étu lier la construction de ces soyers, que de suivre la marche du seu de la sumée dans leur intérieur, d'examiner attentivement leurs différentes circonvolutions, pour se convaincre sans peine qu'ils doivent; en brûlant moins de combassibles, chausser considérablement.

Premièrement, l'ouverture de la cheminée étant fermée, l'appartement n'est plus restoidi par l'air que le seu des cheminées ordinaires attire sans cesse des portes & des croisées: par conséquent la chaleur du soyer se

concentre dans l'appartement.

Secondement, l'air extérieur se rend dans le réservoir qui sorme le contre-cœur du soyer; il circule en divers sens dans ce réservoir; ainsi échauffé & dilaté, il se répand dans l'appartement par des émissoires

pratiqués de chaque côté.

Troisièmement, la sumée, après s'être élevée jusqu'au comble du soyer, est obligée de redescendre plus bas que la pièce de l'âtre, sous le carrelage ou parquet, pour aller s'échapper derrière le saux contrecœur dans la cheminée. Nouveau moyen de chaleur pour l'appartement, vu les parties ignées que cette sumée dépose dans son circuit.

Quatrièmement, le feu étant à découvert dans ce-foyer, comme dans les cheminées ordinaires, il renvoie dans l'appartement, par son ouver-

ture, une très-grande chaleur.

Cinquièmement, le foyer étant isolé de toutes parts, il rend toute la chaleur-qui pénètre les pièces dont il est composé, & cette chaleur n'est point absorbée en grande partie, comme dans nos cheminées, par les

matériaux dont elles font construites.

D'après ces simples observations sur la nature & les essets des nouveaux soyers, il est aisé de concevoir qu'avec la moitié moins de combustibles on doit obtenir plus du double de chaleur, puisque, d'une part, la sumée étant forcée de s'elever jusqu'au comble du soyer, de planer sur le réservoir à air, & de redescendre derrière plus bas que la pièce de l'âtre, elle transmet nécessairement à toutes les plaques & autres pièces du soyer la plus grande partie du seu dont elle est imprégnée, & que ces pièces & plaques répandent de tous les côtés dans l'appartement; & que, d'autre part, cette chaleur est beaucoup augmentée par celle que donne l'air échausse dans le réservoir, lequel air est aussi sans cesse répandu dans l'appartement par les émissoires du soyer.

Pour donner un nouvel appui à cette démonstration, il sussit de rapp-ler les expressions de M. Franklin, page 103 du second volume de ses Euroses, traduction de M. Barbeu du Bourg, édition de Paris, 1773.

cc Dans

Zz

« Dans les cheminées ordinaires, la plus forte chaleur du feu qui est à la partie supérieure, monte directement dans le tuyau de la cheminée, & se se dissipe en pure perte: le courant d'air qui se forme dans la cheminée est si fort, qu'il n'emporte pas seulement la chaleur d'en haut, mais celle des côtés, du derrière & d'en bas; enfin, celle même que le seu pousse en devant, dont les rayons se portent dans la chambre, est continuellement renvoyée dans la cheminée & chassée vers le tuyau par ce même courant d'air; mais dans le soyer, la chaleur d'en haut frappe & échausse la plaque du comble, qui communique sa chaleur à l'air d'au-dessus qui entre dans la chambre. Il en est à peu-près de même de la chaleur que le seu excite dans les plaques des flancs, du dos, du front, & de la caisse d'air qui se répand toute entière dans la chambre, car on observe un courant continuel d'air chaud, qui part du coin de la cheminée pour s'étendre dans la chambre».

Ainsi, comme il se perd très-peu de chaleur, on doit consommer beaucoup moins de bois, car on n'en brûle une grande quantité qu'en raison du peu de chaleur qu'on obtient de nos cheminées ordinaires. Ce sont les

Cet illustre écrivain indique une autre propriété bien essentielle.

observations qu'ajoute M. Franklin au passage ci-dessus.

« Toutes les parties d'un appartement, dit-il, dans lequel il y a un » foyer, sont également échauffées; on n'est pas obligé de s'entasser » auprès du seu; on peut se tenir auprès de la fenêtre, où on jouit de la » lumière pour lire, écrire, &c. on se trouve également bien dans toutes » les places de la chambre, ce qui est un avantage considérable pour une » famille nombreuse, où l'on est souvent obligé d'entretenir plusieurs >> feux, faute de pouvoir tenir commodément ensemble 2. Ibid. page 102. Nous avons avancé, en second lieu, que les dimensions & les effets de ces foyers sont salubres, & nous ajouterons que la fonte dont ils sont composés n'est aucunement nuisible. C'est encore M. Franklin qui va nous fournir la preuve de cette assertion. Voci ce qu'il nous dit à cet égard, page 107 de ses Œuvr. seconde part. « Le ser chaud ne donne » point d'odeur : c'est ce dont peuvent répondre tous ceux qui ont vu me des fourneaux de forges, où les forgerons versent ce métal en fonte, » sans que l'on y sente la moindre odeur. Il ne s'exhale du fer chaud 23 aucune vapeur maligne, comme il s'en exhale du cuivre, du plomb & » de quelques autres méraux. C'est une chose bien constatée par la bonne » fanté & la vigueur dont jouissent généralement ceux qui travaillent » en fer, comme les forgerons, les serruriers, &c. Le fer est même, par » sa nature, un métal très-salutaire au corps humain. C'est une vérité » reconnue par l'usage médicinal des eaux minérales, par les bons effets » de la limaille d'acier en plusieurs maladies, & par l'expérience que l'on » a que l'eau même où les serruriers éteignent leurs fers chauds, est a avantageuse à la santé du corps ».

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE.

M. Franklin cite ensuite une expérience saite par le sameux docteur Desaguliers, pour vérisier si le ser chaud exhaloit quelques vapeurs mal saines. « Il prit, nous dit M. Franklin, un cube de ser, percé de part en part d'un seul trou, & après l'avoir poussé à un degré de chaleur trèsfort, il y adapta tellement un récipient épuisé d'air par la machine pneumatique, que tout l'air qui rentroit pour remplir le récipient, étoit obligé d'ensiler le trou qui traversoit le ser chaud; il mit alors dans le récipient un petit oiseau, qui respira cet air sans au un inconvénient & sans donner le moindre signe de maladie; mais ayant sait la même expérience avec un cube de cuivre chaud, l'oiseau qui respira cet air, mourut en peu de minutes : en effet, le cuivre sent mauvais, lors même qu'il est froid, & à plus forte raison lorsqu'il est chaud » Page 108:

Après une autorité aussi imposante, nous sommes dispensés d'ajouter les autres preuves qu'on pourroit extraire des ouvrages de plusieurs

physiciens.

Les poëles, dira-t-on, donnent souvent une odeur sort désagréable. Il est vrai; mais cette odeur ne provient pas du métal: elle est causée ou par les combustibles qu'on y brûle, & dont il s'exhale des vapeurs qui se répandent dans l'appartement, ou par la mal-propreté des poëles sur lesquels on répand des parties graisseuses ou huileuses, ou ensin par l'air,

qui souvent n'étant point renouvelé, s'y corrompt bientôt.

Les foyers que nous annonçons sont ouverts; on a l'avantage d'y voir le feu comme dans nos cheminées. L'air extérieur qui est aspiré, échaussé dilaté dans le réservoir, après s'être répandu dans les appartemens par les émissoires, se précipite dans le foyer pour alimenter le seu; un air nouveau prend sa place, & emporte dans son courant, sans cesse renouvelé, toutes les vapeurs & les odeurs désagréables & nuisibles qui pourroient pénétrer d'ailleurs dans l'appartement.

Cet air fans cesse renouvellé, comme nous venons de le dire, & point trop échaussé, entretient constamment une température douce, salubre, & sur-tout exempte des vices & des dangers de la chaleur stagnante &

suffocante que donnent les poëles.

A la faveur de la chaleur qui pénètre toutes les parties d'un appartement où se trouve un soyer, « on ne craint pas, dit encore M. Franklin, » dans les grands froids, d'être désolé auprès du seu, par le courant d'air » qui gèle le dos & les talons, comme cela arrive dans les cheminées » ordinaires, où beaucoup de personnes gagnent des rhumes, parce » qu'elles sont grillées par devant, tandis qu'elles sont gelées par » derrière ».

Il ne sera plus nécessaire d'avoir des paravents pour se garantir le dos du froid, & des écrans pour se préserver le visage de l'ardeur d'un seu brûlant. Si on est placé vis-à-vis quelque sente, on n'est pas pour cela

365

exposé à être assailli de ces traits aigus d'air glacial qui occusionnent des fluxions, &c. &c.

« Si on est incommodé, on se sait avec ce soyer une excellente chambre de malade, parce qu'il sournit à chaque instant une quantite d'air nouveau, & cependant échaussé à un degré où il ne sauroit être ni incommode ni dangereux. Il est des maladies où une certaine température d'air & une chaleur toujours égale sont regardées comme extrêmement essentielles; on les obtiendra avec un de ces soyers ». Œuvr. de M. Franklin, page 103.

On ne fauroit desirer de plus grands moyens de salubrité.

Nous avons annoncé, en troisième lieu, que ces foyers mettoient à l'abri des dangers du seu, étoient exempts de sumée, & contribuoient ainst à la plus grande propreté des meubles, des appartemens, & à leur conservation. C'est encore le témoignage de M. Franklin que nous allons

invoquer. Page 105 de ses Œuvres.

« La forme des foyers les rend mo

« La forme des foyers les rend moins sujets à se remplir de suie, parce que la plus grande partie de la poussière & autres corps étrangers qui contribuent à salir une cheminée, sont obligés, par le peu d'élévation du ceintre, de passer au travers de la flamme, où ils sont entièrement consumés. D'ailleurs, comme on brûle moins de combustibles, il se fait moins de sumée & conséquemment moins de suie ».

Ajoutons ici le témoignage de M. Fossé. « Une des propriétés vraiment importantes, qui doit rendre le foyer préférable, dit ce physicien éclairé, c'est de pouvoir être facilement placé par-tout, & fixé à demeure avec une entière sécurité contre les accidens du seu, parce que, dans son trajet, la slamme réverbérée d'abord par la paroi supérieure interne du soyer, étant forcée de descendre ensuire avec la sumée pour chercher son issue insérieure, atténue & consume nécessairement toutes les parties huileuses & bitumineuses des combustibles, de manière à n'en laisser presqu'aucun résidu suligineux instammable. L'air que le seu aspire dans le soyer, suit la sumée dans son passage étroit & tortueux; les plaques qui forment le soyer sont bientôt asser échaussées pour contribuer avec la slamme à consumer la sumée : au surplus, en se repliant sur elle-même au sond de son canal souterrain, elle étousse les étincelles, de saçon à n'en point élever dans son issue verticale ».

Plus bas il ajoute: « Après avoir fait usage pendant deux ans des poyers que j'avois fait faire en tôle, j'ai trouvé le tuyau de la cheminée verni seulement d'une couleur brunâtre par le gaz de la sumée : ce vernis n'offroit pas d'épaisseur à l'œil, & conséquemment ne pouvoit point s'enslammer ».

Il n'y a donc pas à craindre que le feu prenne au tuyau de la cheminée en faisant usage de ces soyers; mais cet accident arrivât-il, il sussiroit de Tome XXXV, Part, II, 1789, NOVEMBRE, Zz 2

baisser la coulisse & de fermer le registre; toute communication d'air feroit interceptée, & le feu, dès-lors privé de son aliment, loin de pouvoir faire aucun progrès, seroit éteint dans l'instant.

Ces foyers font cesser l'inconvénient si désagréable de la sumée dans les cheminées qui y sont le plus sujettes. M. Franklin, page 105, dit:

« Il est sensible que l'air extérieur qui est échausse dans le soyer, se rend constamment dans l'appartement pour l'échausser, & sournir un aliment perpétuel au seu, dont il maintient l'activité, & aide la sumée

à s'exhaler dans le tuyau de la cheminée ».

Il ne fume ordinairement que lorsque l'appartement est privé d'un courant d'air extérieur suffisant pour élever la sumée dans le tuyau. Pour y suppléer, on est souvent obligé de laisser une porte ou une senêtre ouverte; mais le soyer sournit lui-même cet air qui est si essentiel; en l'échaussant dans sa caisse & en le dilatant, il lui communique un plus grand degré de vîtesse pour se répandre dans l'appartement, & se rendre ensuite dans le soyer. C'est ainsi qu'il obvie à l'inconvénient de la sumée.

Il est inutile d'ajouter que ces soyers, exempts d'une si grande incommodité, & rensermant tous les combustibles dans leurs parois, doivent nécessairement contribuer à la plus grande propreté d'un appartement & à la conservation des meubles; esset rare & précieux, qui tend à rétablir l'économie dans les dépenses toujours trop considérables d'une maison.

Nous avons dit au commencement de ce Mémoire, que nous avions fait des changemens & des additions au foyer de M. Franklin. C'est ici le lieu de les indiquer. Nous avons premièrement supprimé le soussele de l'âtre, parce qu'il augmentoit la consommation des combustibles, & parce qu'en ne soussele dans un point de l'ouverture de ce soyer, il devenoit un moyen insuffisant pour empêcher la sumée, qui, repousse seulement vers le centre, se rabattoit sur les côtés de l'ouverture du fover, &c.

Deuxièmement, les dimensions que nous avons données au réservoir à air, remplacent avantageusement le soufflet. L'air étant échaufsé dans ce réservoir, se répand dans l'appartement, & obligé d'obéir à la force attractive du seu, il se rend d'une manière unisorme dans le soyer par toute l'étendue de son ouverture, & repousse la sumée, sur-tout avec le secours de la coulisse, dans les momens où la violence du vent détruit l'effet de tous les moyens inventés jusqu'alors pour empêcher nos cheminées de sumer.

§. II.

Des propriétés & avantages particuliers au Foyer de M. Desarnod.

Indépendamment de la chaleur que transmettent tous les côtés de ce fayer, & de celle qu'il renvoie par son ouverture dans l'appartement, comme celui de M. Franklin, le foyer de M. Defarnod en procure une bien plus grande par les différens moyens & autres dimensions qu'il a

employés.

i°. Le feu, après avoir circulé dans ce foyer de bas en haut & de haut en bas, dirige sa tumée par une ouverture pratiquée de chaque côté sur le derrière des slancs dans des tuyaux qui communiquent à des dés ou focles, surmontés de deux colonnes tronquées placées de chaque côté du foyer, & qui conduisent la sumée dans la cheminée.

Le feu, obligé de parcourir ainsi le foyer & successivement les tuyaux & leurs bases, projette de toutes parts ses parties de seu dans l'apparte-

ment.

2º. La chaleur s'augmente & devient bien plus active par l'effet des quatre émissoires d'air qui s'échausse non-seulement derrière le contrecœur, comme au soyer de Pensilvanie, mais encore sous l'âtre, où M. Desarnod a placé un second réservoir d'air, dans sequel cet air est obligé, comme dans le réservoir du contre-cœur, de séjourner, en parcourant les divisions qui s'y trouyent.

Le degré de chaleur que l'on obtient par l'effet de ces procédés, est en proportion au moins de quatre contre un, & l'on peut même assurer qu'elle peut être portée jusqu'à six & sept, comparée à celle que donnent

certaines cheminées ordinaires.

Nous l'avons déjà observé: dans ces dernières, on profire seulement de la chaleur que le seu renvoie par devant; le surplus est absorbé par l'âtre, le contre-cœur, les jambages, &c. en sorte que les physiciens

estiment les cinq sixièmes de la chaleur perdus.

Il est donc aisé de concevoir que le soyer de M. Desarnod., 1°. transmettant toute la chaleur qui le pénètre intérieurement par les côtés, le derrière & son comble, les dés ou socles & les colonnes qui les surmontent; 2°. que communiquant en grande partie celle dont la sumée est chargée, & qu'ensin les quatre émissoires projettant une quantité d'air échaussé dans les réservoirs pratiqués derrière le contrecœur & sous l'âtre, il doit procurer une chaleur prodigieuse, sans aucune augmentation de combustibles (1).

En étendant ou en diminuant le volume de ses dimensions, ainsi que l'Auteur l'a fait, il peut servir à échausser le plus vaste sallon comme la

plus petite pièce.

<sup>(1)</sup> L'Auteur croit pouvoir garantie avec d'autant plus de sécurité cet avantage de son soyer, que M. Franklin, en parlant des bons essets du sien, dit: « Je suis bien » sûr que ma chambre est échaussée au double de ce qu'elle avoit courume de » l'être avec le quart du bois qui s'y consumoit précédemment ». Note, page 102 de ses Œuvres.

Le foyer de M. Desarnod ayent beaucoup plus de moyens de chauster, ce n'est pas trop avancer que de dire qu'il donnera ce même résultat de sept contre un.

Diverses expériences ont assuré que la tourbe & le charbon de terre brûlés dans ce foyer, ne répandent aucune odeur. Or, comme ces deux combustibles sont d'un prix très-modique, ce soyer offre au peuple de nouvelles ressources pour économiser sur le chauffage.

La coulisse en deux parties que M. Desarnod a imaginée, & qui se meut par un mécanisme aussi simple que solide, ouvre & serme son soyer à volonté; descendue à deux pouces près de l'âtre, elle donne l'activité

du feu de réverbère. " "

Ce foyer est garni d'un registre, dont la main se dirige sur un régulateur. Quand la consommation des combustibles est trop ardente & trop prompte, on peut la diminuer en sermant en partie ce registre.

Si l'on baisse entièrement la coulisse, & si l'on ferme le registre à trois quarts, on concentre par ce moyen le seu, & on arrête la consommation

des combustibles.

On peut donc graduer la chaleur à tel degré du thermomètre que l'on

juge à propos.

Les chambres de malades, & principalement les salles de nos hôpitaux, les corps-de garde & autres bâtimens vastes jouiront de l'avantage de ce renouvellement d'air, en plaçant les émissoires dans les diverses parties de ces salles avec intelligence. Cet air ainsi renouvellé, dissipera le méphitisme qui s'exhale des corps sièvreux, blessés, &c. & qui s'imprègne dans tout ce qui fert à leur usage, & sur-tout dans les vêtemens & effets en laine; méphitisme qui altère l'air de ces salles au point de le rendre pernicieux aux personnes en santé qui les visitent. Avec le soyer de M. Desarnod, on se procurera dans ces salles le degré de chaleur que prescrira le médecin.

Les salles d'assemblées, celles de spectacles, quelque vastes qu'elles soient, pourront aussi jouir de l'avantage d'un air sans cesse renouvelé dans l'intérieur, en prenant également le soin de placer avec art les émissoires dans les diverses parties de ces salles.

Des foyers de la grande dimension, placés dans les ferres chaudes, procureront aux plantes & aux sleurs tous les avantages qui contribuent à leur accroissement & à leur persection au retour de la belle saison.

On dirigera sous terre des canaux qui porteront l'air échauffé à l'extrémité la plus éloignée de la serre; la terre & l'air atmosphérique recevront

par ce moyen une chaleur pénétrante, active & séconde.

On praiquera sur le comble du soyer un bassin pour faire évaporer de l'eau qui se répandra dans la serre, & qui, joint à l'air renouvelé, obviera à la trop grande sécheresse de nos serres actuelles, & se changera pour ces plantes en une douce & salutaire rosée.

L'usage du foyer mettra également à l'abri des atteintes de l'air extérieur, lorsqu'on ouvrira momentanément les portes & les senêtres; l'air qui est introduit par les quatre émissoires est en assez grande quantité

& sussi, amment delaté, pour tenir en partie en équilibre l'air extérieur

qui entrera dans la chambre.

Si des personnes pouvoient craindre que ce sover, en leur saisant éprouver une chaleur trop considérable, ne les rendit trop sensibles au froid, & ne les mît dans le cas de s'enrhumer, nous emprunterons encore du célèbre physicien de Philadelphie la réponse que nous allons faire à leur objection.

« Si, pour avoir passé, dit-il, quelque temps dans une chambre m chaude, on étoit exposé à s'enthumer au sortir de-là, on devroir » éprouver la même chose, & par la même raison, en se levant le » matin d'un lit très-chaud dans une faison très-froide, & pareillement » en quittant des habits bien échauffés pour se coucher en un lit froid; » cependant on peut le faire sans courir aucun risque : en veut-on savoir » la raison? c'est que dans ces circonstances les pores se resserrent tous à n la fois, le froid est repoussé, & la chaleur interne augmente, & on » la sent bientôt qui se répand du centre à la circonférence ». Ibid.

tome II, page 109.

« Ainsi on n'a jamais eu d'exemple d'un rhume gagné par l'usage d'un » bain froid. . . . & chaque fois que l'on passe d'une chambre chaude » à un air froid & glacial, c'est comme si on se plongeoir dans un bain n froid : vous êtes d'abord sais de quelques petits frissonnemens; mais 5 vous éprouvez bientôt que votre corps est endurci & fortifié, que » votre sang est fouetté par une circulation plus vive, & qu'une chaleur m intérieure, douce, durable, universelle, succède à cette chaleur extérieure & non pénétrante que vous aviez éprouvée en entrant dans la m chambre m.

L'illustre Auteur cite ensuite l'exemple des Suédois, des Danois & des Russes, qui passent leur vie dans des chambres aussi chaudes que des fours, & qui cependant n'éprouvent aucun inconvénient de l'air froid & glacé qu'ils respirent dès qu'ils sortent de leurs appartemens. Enfin, il assure que durant quatre hivers consécutifs, lui, sa famille & ses amis ont éprouvé que l'air sans cesse renouvelé dans son soyer, les avoir rendus moins sensibles & les avoit même endurcis au froid. Il est donc inutile de répéter que le foyer ne peut être nuisible à la santé, vu l'avantage important d'un air sans cesse renouvelé au degré de chaleur que l'on peut desirer.

Cependant M. Desarrod a ajouté au foyer de son invention. des tuyaux qui élèvent l'air chaud à la portée de la main, de chaque côté, & qui sont surmontés d'un couvercle; on peut en fermer d'abord deux, & ensuite les deux autres, si l'on veut diminuer la chaleur, & les rouvrir, si on veut l'augmenter. Cette chaleur peut de plus être tempérée graduellement, en ouvrant les couvercles des tuyaux qui forment les émissoires d'air froid, & qui en procurent à-peu-près la même quantité

qu'on obtenoit auparavant d'air chaud, l'air froid étant plus condensé. On peut placer sur le foyer un vase d'eau, qui, par son évaporation, donneroit à l'air la fluidité nécessaire aux personnes d'une complexion délicate.

Outre ces avantages, le foyer de M. Defarnod en offre d'autres

pour la propreté & la décoration des appartemens.

On fait combien il est rare de pouvoir saire du seu en même-temps dans les cheminées de deux pièces contigues, sans être incommodé d'une fumée insupportable dans l'une des deux cheminées: cet inconvénient n'aura pas lieu avec ces foyers; on peut même en placer deux dans la

même pièce, sans risque de sumée.

S'il arrive, dans des temps d'orage, que la fumée vienne à refluer par légères bouffées hors du foyer, il suffit alors, pour y remédier, de baisser la coulisse d'environ trois quarts, afin que le feu aspire avec plus de force, & soudain les bouffées de sumée cessent. Cette coulisse ainsi baissée, forme un soufflet dont la force multipliée par l'activité du feu, repousse avec succès le vent le plus violent.

On peut faire placer à l'ouverture de ce foyer un cadre sur lequel est une toile en laiton, pour garantir les parquets & les tapis des étincelles

qui peuvent, s'échapper par l'ouverture.

Une considération non moins avantageuse, c'est qu'on peut transmettre la chaleur qu'il répand à des appartemens voilins, en faisant communiquer la partie inférieure des émissoires à des tuyaux de chaleur pratiqués à cet effet sous le carrelage, & en usant des moyens qu'indiquera l'Auteur pour y parvenir. On peut aussi transmettre la chaleur dans un appartement

supérieur & latéral.

Le foyer de M. Desarnod offre encore un moyen d'économie, comme l'a indiqué M. Fossé. En effet, ce soyet n'exigeant pas des tuyaux de cheminée aussi massifs que ceux qu'on a coutume d'élever pour nos cheminées ordinaires, on peut leur donner deux sois moins de largeur: ainsi on allégera le bâtiment de cette masse de tuyaux adossés les uns contre les autres, & on préviendra les malheurs souvent irréparables qu'ils causent par leur chûte. Au lieu de les élever de quinze à vingt pieds, il suffira qu'ils aient un pied au-dessus des toîts, avec la seule précaution de mettre sur chaque tuyau un petit chapiteau, qui servira à parer les coups de vent violent qui pourroit faire refouler la fumée dans le tuyau; sur-tout s'il se trouvoit appuyé contre un mur.

Nous ne pouvons oublier de dire que ces foyers sont susceptibles d'être décorés de toutes les manières; mais M. Desarnod croit devoir prévenir que ne s'étant occupé jusqu'à ce moment que de leur composition & de leur perfection, relativement à leurs propriétés & à leur bonne exécution en fonte, il n'a pas pu donner des soins fort étendus à leur décoration. Il se flatte que MM. les architectes & tous les autres artistes en ce

genra

genre voudront bien y confacter leurs talens: i. recevra d'ailleurs avec autant d'empressement que de reconnoissance, les observations & les avis qu'ils voudront bien lui communiquer sur tout ce qui concerne ces

foyers.

Il croit devoir encore observer que ces soyers, saciles à monter & à démonter, peuvent être tran portés d'un lieu à un autre, sans qu'aucun propriétaire puisses y opposer, parce qu'ils ne sont point partie du local. & qu'ils sont réputés meubles. Quant à leur durée, l'Auteur croit pouvoir garantir qu'elle s'étend du père aux petits-ensans, saus les accidens qui seroient occasionnés par la faute de ceux à qui les maîtres en confient la direction, & en pareil cas on trouvera toujours des pièces de rechange dans les magasins de l'Auteur.

## LETTRE

DE MM. PAETS VAN TROOSTWYK ET DEIMAN,

## A M. DE LA MÉTHERIE,

Sur une manière de décomposer l'Eau en Air instammable & en Air vital.

# Monsieur,

Nous vous prions de vouloir insérer dans votre Journal & les réslexions & les expériences que nous avons l'honneur de vous envoyer, sur une question des plus célèbres & des plus importantes de la Chimie & de la Physique.

Quelque persuasives que paroissent les expériences dont M. Lavoisser & la plupart des chimistes françois ont déduit de leur théorie de l'eau, il faut avouer qu'il leur manque encore quelque chose pour être absolument

décisives.

Les partisans des deux théories opposées sont d'accord à présent sur les points suivans: 1°. qu'en brûlant de l'air inflammable (gaz hydrogène) avec de l'air vital (gaz oxigène), on obtient, non-seulement de l'eau, mais encore de l'acide; 2°. que cet acide ne provient pas d'un acide qui auroit existé par accident dans les airs employés, mais qu'il se forme effectivement pendant l'inflammation. Il n'en est pas de même de l'eau, qu'on peut considérer comme ayant existé auparavant dans les airs,

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE. Aza

sur-tout parce que l'expérience démontre qu'on obtient une plus petitequantité d'eau quand on sèche les airs avant la combustion. En tout cas il semble que les adversaires de la nouvelle théorie peuvent regarder l'eau comme une substance accidentelle avec le même droit que ses désenseurs.

regardent comme tel l'acide obtenu.

La décomposition de l'eau, qui décideroit cette dernière question si elle étoit parsaitement démontrée, n'est pas sujette à de moindres disticultés. On n'a réussi jusqu'ici à décomposer l'eau qu'à l'aide du fer, substance dont on obtient par la chaleur seule cet air, qui est supposé être un élément constituant de l'eau. On pourroit donc soupçonner que l'eau ne sert dans cette expérience, qu'à dégager cet air plus facilement & en plus grande quantité du métal qui est disposé lui-même à le fournir (1). Encore cette théorie de la décomposition de l'eau est-elle entièrement fondée sur cette hypothèse, sur laquelle on n'est pas encore généralement d'accord, que la calcination des métaux est due uniquement à leur combinaison avec la base de l'air vital (oxigène). Le sait même, la calcination du métal dans cette experience, ne paroît pas parfaitement constaté. Plusieurs physiciens ont des doutes là-dessus.

Quoique nous reconnoissions que la nouvelle théorie des chimistes françois sur la nature de l'eau n'a pas été jusqu'ici démontrée a la rigueur, & que nous avons été ci-devant nous-mêm s de sentiment oppose, nous sommes bien loin de vouloir désendre davantage l'ancien système. Au contraire, nous croyons pouvoir contribuer beaucoup à constater la vérité de la nouvelle théorie, puisque nous avons réussi à découvrir un moyen de changer l'eau en même-temps en air inflammable (gaz hydrogène) & en air vital (gaz oxigène), & par conféquent de la décomposer d'une manière qui nous paroît ne pas permettre d'attribuer ces produits à aucune

autre substance.

The state of the s En nous occupant en commun avec A Cuthbertson, qui nous a beau-. coup aidés dans tout le cours deces expériences, & avec qui nous partageons très-volontiers cette découverie, à éprouver les effets de la commotion électrique sur différentes substances, il nous vint dans l'esprit d'éprouver aussi ces effets sur l'eau. Nous remplimes pour cet effet d'eau distillée un tube d'a de diamètre & de douze pouces de longueur (mesure angloise). L'un des bouts de ce tube étoit fermé hermétiquement, mais en le scellant on y avoit renfermé un fil d'or qui passoit dans le tube à la longueur d'un pouce & demi. A la distance de 3 de pouce au bout de ce fil, se trouvoit

<sup>(1)</sup> Ce soupçon se trouve encore plus fondé, si l'on compare avec cette expérience une expérience analogue du docteur Priessley, qui a obtenu une quantité considérable d'air fixe (gaz acide carbonique ) de la terre pesante aérée (carbonate de baryte), substance qui ne donne aucun air par la chaleur seule, en la chauffant fortement dans un tuyau de terre, & en y passant ensuite de l'eau.

placé dans le tube un autre sil, qui en sortoit par l'extrémité ouverre, & qui étoit placé, ainsi que cette extrémité, dans un petit vaisseau de verre rempli d'eau distrilée. Pour faire passer la commotion électrique d'un de ces sils à l'autre, & par conséquent pour la faire traverser l'eau contenue dans le tube entre ces deux sils, nous plaçames le tube avec son bout sermé contre une boule de cuivre isolée à quelque distance du premier conducteur de notre machine, en saissant communiquer l'extrémité du sil qui se trouvoit dans le vaisseau rempli d'eau, au moyen d'un autre conducteur, avec la surface extérieure d'une bouteille de Leyde, dont le bouton communiquoit avec le premier conducteur, & qui avoit un pied quarré d'armure (1).

En éprouvant de cette manière les effers de la commotion électrique fur l'eau, & ne mettant que très-peu de distance entre la boule de cuivre & le premier conducteur, nous ne remarquâmes d'abord aucune production d'air. En augmentant cette distance, & par conséquent en mêmeremps la force de la commotion, de forte qu'à chaque commotion les extrémités des deux fils se trouvoient illuminées d'une étincelle, il se produisoit dans l'eau à chaque commotion un grand nombre de bulles d'air très - fines, qui se montroient comme un flux continuel entre ces deux extrémités. Cette production d'air étoit plus considérable, & les bulles étoient en même-temps beaucoup plus grandes quand nous eumes augmenté encore plus la distance de la boule de cuivre au conducteur, de sorte qu'on voyoit quelquesois un petit rayon passer de l'extrémité du fil supérieur dans l'eau. L'air obtenu de cette manière, se portant au haut du tube s'y rassembloit, & y formoit une colonne d'air qui augmentoit à mesure que nous continuions de faire passer la commotion par l'eau, jusqu'au point qu'elle avoit atteint l'extrémité du fil supérieur, quand, tout-d'un-coup, l'étincelle électrique qui devoit à présent la traverser pour passer de l'extrémité du sil à l'eau, l'enstammoit précisément comme de l'air inflammable (gaz hydrogène), & la faisoit disparoître à un trèspetit résidu près. Après avoir sait échapper ce résidu, nous sîmes passer de nouveau la commotion à travers de l'eau: il y eut nouvelle production d'air, qui s'étant augmenté jusqu'à l'extrémité du fil supérieur, s'enflamma & disparut, à une petite portion près, le tout comme auparavant. Nous répétâmes cette expérience plusieurs fois de suite, & nous observames

<sup>(1)</sup> La machine électrique que nous avons employée dans ces expériences, est de deux plateaux chacun de trente-un pouces de diamètre, construits d'une manière analogue à celle de Teyler. Sa force est telle qu'une bouteille de Leyde d'une armure comme nous l'avons indiqué, se chargeoit & se déchargeoit vi gt-cinq sois en quinze révolutions de la machine, c'est-à-dire, que dans ce dernier cas, elle se remettois en équilibre par-dessus le bord de verre non armé.

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE. Aaa 2

toujours les mêmes phénomènes, avec cette feule disserence que le résidur d'air après l'instammation paroissoit diminuer à chaque experience.

Nous ne pouvions donc plus douter que nous n'eussions obtenu de l'eau de l'air inflammable (gaz hydrogène), cette même di èce d'air dont on a considéré la base comme partie constituante de l'eau. L'explosion de cet air; laquelle, comme on sait, ne peut jamais se saire sans la présence de l'air vital (gaz oxigène), paroissoit marquer avec beaucoup de probabilité qu'il y avoit aussi production de cet air. Mais il sallor encore, pour ne laisser aucun doute là-dessus, nous assurer en premier lieu, que la matière électrique ne contribueit en rien à la formation de l'air instantiable (gaz hydrogène)(1): & secondement, que l'air vital (gaz oxigène) qui le mettoit en état de s'enslammer, n'étoit pas dû à une portion d'air commun, qui auroit pu être contenu dans l'eau, ou adhérer aux parois du tube. Voici les expériences que nous avons saites pour

éclaireir l'un & l'autre de ces points.

Le moyen le plus décisif & le plus aisé de nous assurer du premier point, nous parut celui d'éprouver l'effet de la commotion électrique sur l'huile de vitriol (acide sulfurique) & sur l'acide nitrique de la même manière que nous l'avions éprouvé sur l'eau. Il se forma, en employant ces acides, de même qu'en employant l'eau, à chaque explosion plusieurs petites bulles d'air, dont cependant le nombre étoit moins coi sidérable que lorsque nous employames de l'eau, & le plus petit pour l'huile de vitriol (acide sulfurique). Cet air étant augmenté jusqu'à l'extrémité du fil supérieur, ne s'enstamma point, mais continua d'augmenter dans le même rapport. Il étoit donc évident d'abord que ce n'étoit point de l'air inflammable (gaz hydrogène). Nous soupconnâmes d'abord que ce pourroit être de l'air acide vitriolique (gaz acide sulfureux), on de l'air nitreux (gaz acide nitreux); comme on fait que ces airs sont absorbés par leurs propres acides, nous les laissames dans cet état pendant un tems assez considérable, mais il ne se sit aucune diminution de volume. Il ne restoit donc que de les supposer être de l'air vital (gaz oxigène). Pour nous en assurer complettement, nous sîmes monter dans le tube une quantité déterminée d'air nitreux (gaz acide nitreux), qui se mélant à l'air contenu dans le tube, diminuoit avec celui-ci, & le fit diminuer de la même manière que cela a lieu dans un mêlange d'air vital (gaz. oxigene ) & d'air nitreux ( gaz acide nitreux ).

<sup>(1)</sup> Nous avons cru d'autant plus nécessaire d'éclaireir ce point, que M. de la Métherie, qui regarde le phlogistique (ou l'air instammable, selon lui) comme une partie constituante de l'acide nitrique, pour expliquer l'expérience de M. Cavendish, dans laquelle on change au moyen de la commotion électrique, un mélange d'air vital & de mosette en acide nitrique, a supposé que le phlogistique cus l'air instammable, y est apporté par l'étincelle électrique.

En comparant ces expériences, il nous paroît démontré, que la commetion électrique ne fait aucun autre effet sur l'eau, que de disposer la base de l'air instantmable (l'hydrogène) à prendre l'état aérisorme, de même qu'elle est cause que dans les acides la base de l'air vital (l'oxigène) prend cet état. Si elle avoit contribué en quelque chose à la formation de l'air instantmable, elle n'auroit pas dégagé des acides, de l'air vital (gaz oxigène) pur, qui en s'unissant au principe instantmable auroit été détruit : au contraire, elle auroit dû, dans l'hypothèse d'un tel principe, produire de l'air acide vitriolique (gaz acide sulfureux) & de l'air nitreux (gaz acide nitreux). Il paroît donc qu'on ne peut douter que l'air instammable (gaz hydrogène) obtenu de l'eau, n'est dû qu'à l'eau seule,

& n'en a été une partie constituante.

Il restoit à décider s'il falloit attribuer l'air vital (gaz oxigène) dont la présence se manisestoit par l'explosion de l'air inflammable (gaz hydrogène) à l'eau elle-même, ou bien à une portion d'air atmosphérique, qui pourroit se trouver dans l'eau employée ou adhérer aux parois du tabe. Pour cet effet nous jugeames à propos de purifier auparavant l'eau & le tube de l'air qui pourroit s'y trouver, au moyen de la machine pneumatique inventée par M. Cuthbertson, & beaucoup supérieure à toutes les autres connues jusqu'ici pour le degré de raréfaction qu'elle peut effectuer. Nous nous proposames ensuite, en répétant l'expérience plusieurs fois de suire, c'est-à-dire, en laissant échapper, après chaque inflammation, le résidu d'air, & en essectuant de nouveau sa production & son inflammation, d'éprouver si nous ne pourrions parvenir à priver l'eau de tout l'air qu'elle pourroit contenir encore après avoir été purifiée sous la machine pneumatique, & par conséquent à faire disparoître par l'inflammation tout le produit d'air; ou bien, en cas que cet air étoit de l'air atmosphérique, à faire cesser toute inflammation.

Nous instituâmes ces expériences en plaçant d'abord l'extrémité ouverte du tube dans du mercure, asin de prévenir que l'eau n'attirât quelqu'air de l'atmosphère. Pour empêcher qu'en laissant échapper le résidu d'air après l'instammation, c'est-à-dire, qu'en ôtant le tube du mercure & le tenant renversé, ce mercure ne touchât à la portion d'eau sur laquelle nous opérions, ou attaquât les sils d'or, nous nous servimes d'un tube du

même diamètre, & de la même longueur que le précédent, mais qui étoit recourbé vers sa partie insérieure de cette manière. Le fil insérieur n'étoit d'or que jusqu'à la courbure insérieure, le reste étant de platine (1) Mais ce tube, & deux autres, que nous employâmes ensuite, comme aussi le tube droit employé d'abord, se cassant tous après qualques commo-



<sup>(1)</sup> Nous aurions employé les 61s de platine seule, si nous avions été en état de nous en procurer une quantité suffisante.

tions, nous découvrîmes que la pelanteur du mercure, en offrant trop de réfistance à l'expansion que la commotion électrique tend à effectuer sur l'eau, rendoit presqu'impraticable l'usage du mercure dans cette expérience. Nous fumes donc dans la nécessité de placer l'extrémité ouverte du tube dans l'eau, comme nous avions fait auparavant; toutefois notis prîmes toujours la précaution de n'employer aucune eau qui n'avoit pas été purifiée de son air au moyen de la machine pneumatique. Nous continuâmes de nous servir d'un tube recourbé, & cela afin de prévenir quand même l'atmosphère étant en contact avec l'eau dans le petit vaisseau, communiqueroit à cette eau & à celle du tube quelque petite quantité de son air, que cet air ne pût jamais se porter plus loin que dans la partie supérieure de la courbure du tube. Nous en retirions encore cet avantage, qu'en laissant un peu d'air dans cette partie du tube, ce qui ne pouvoit pas nuire à l'exactitude de l'expérience, l'eau trouvoit encore plus de facilité dans son expansion, & qu'ainsi nous pouvions employer des commotions plus fortes, sans danger de casser le tube : ce qui étoit d'autant plus avantageux, que nous avions remarqué que la force des commotions favorisoit beaucoup la production de l'air; & ce qui étoit en même-temps absolument nécessaire, parce que le succès de cette expérience sera d'autant plus sûr, & la certitude des conséquences que nous pourrions en tirer est d'autant plus complette qu'elle se fait dans un moindre temps (1).

Au lieu de laisser, comme auparavant, trois quarts de pouce de distance entre le premier conducteur & la boule de cuivre à laquelle passoit l'étincelle électrique, & contre laquelle appuyoit l'extrémité supérieure du tube rempli d'eau, nous augmentâmes cette distance jusqu'à un pouce. En même-temps, pour empêcher que la matière électrique ne passât en rayon continu du sil supérieur qui donnoit, comme toujours un pouce & demi dans le tube, au sil inférieur (circonstance que nous avions observé occasionner le plus souvent la rupture du tube), nous retirâmes ce dernier sil, jusqu'à lui donner un pouce & un quart de distance du supérieur. La production d'air étoit si rapide à présent, qu'en six cens commotions la colonne d'air s'étendoit à la longueur d'un pouce \( \frac{3}{2} \), & qu'ainsi elle étoit parvenue à-peu-près jusqu'à l'extrémité du fil supérieur. Mais comme l'expansion de l'eau, plus considérable à présent à cause des commotions électriques plus fortes, faisoit très-souvent fendre cette colonne, & comme cet incident, en arrivant près de l'extrémité du fil.

<sup>(1)</sup> Cette remarque se trouva confirmée par le fait; car voulant répéter l'expérience le lendemain, nous eûmes besoin de deux productions & inflammations d'air successives, pour avoir un résidu aussi peu considérable que nous avions eu le jour précédent après la première inflammation. Il faut sans doute attribuer cette différence à l'air commun qui s'étoit insinué dans l'eau pendant l'intervalle de tems écoulé.

auroit pu être cause que l'air ne s'enslammeroit qu'en partie, nous trouvâmes à propos de diminuer à la fin la force des commotions. Ayant continué de cette manière jusqu'au point où l'air étoit parvenu à l'extrémité du sil, l'inslammation eut lieu, & diminua toute la colonne d'air jusqu'à une petite bulle de de pouce de diamètre. En inclinant ensuite le tube, de forte que cette bulle se trouvoit précisément à l'extrémité du sil, & éprouvant encore de laisser passer la commotion par cette bulle, l'étincelle, qui la traversoit, l'enslamma encore & la diminua de la moitié.

Ayant laissé échapper ce petit résidu, nous recommençames à produire de l'air, ce qui se faisoit avec la même rapidité. En continuant jusqu'à ce que l'air eût atteint l'extrémité du fil, le résidu après l'instammation ne sut que de ½, de pouce. Une seconde instammation effectuée de la manière indiquée, le sit encore diminuer de la moitié.

La troisième fois, le résidu n'eut que  $\frac{r}{40}$  de pouce de diamètre; & il sut très-difficile d'effectuer une seconde inflammation. Nous y réussimes enfin, & il ne resta qu'une bulle extrêmement petite, dont le diamètre

nous parut avoir à-peu-près - de pouce.

La quatrième fois, l'air étant toujours produit avec la même rapidité, toute la colonne disparut à la première inflammation à une bulle près de de pouce seulement de diamètre, de sorte qu'il sur impossible de l'enstammer une seconde sois; mais si l'on considère quelle partie infiniment petite du produit total est cette bulle restante, & si l'on a égard à la probabilité qu'il y a, que cette bulle auroit encore été diminuée de la moitié par une seconde instammation, si celle-ci eût été praticable, nous croyons qu'on voudra bien nous permettre de supposer, que l'air produit n'est pas dû, ou bien n'est dû que pour une partie infiniment petite, à l'air commun contenu dans l'eau, & que dans le premier cas il auroit disparuien entier par l'inflammation, comme il auroit sait encore, si l'on avoit pu pousser plus loin les instammations successives.

Qu'il nous soit permis d'ajouter encore quelques réstexions sur ces expériences, & sur quelques autres qui ont servi de base principale à la nouvelle théorie de l'eau, que nous venons de confirmer par celles-ci.

Nous croyons que nos expériences font complettement décisives pour établir que l'eau est composée des bases de l'air inflammable (hydrogène) & de l'air vital (oxigène). Récapitulons les points principaux.

1°. Nous avons obtenu de l'air inflammable, seule espèce d'air qui est combustible, & de l'air vital, seule espèce d'air qui peut servir à la combustion. Ce point est propué par l'inflammation.

combustion. Ce point est prouvé par l'inflammation.

2°. Nous n'avons obtenu que ces deux airs: ce point est prouvé par

la disparution totale du produit à la dernière inslammation.

3°. L'air inflammable a été réellement produit de l'eau; si l'électricité avoit eu quelqu'autre part à la sormation des airs obtenus, elle n'auroit

pas sourni dans les mêmes circonstances deux espèces d'air tellement différentes que le sont l'air inflammable & l'air vital. Elle n'auroit pas dans les mêmes circonstances dégagé des acides de l'air vital, sans melange d'air inflammable. Ce dernier n'est donc dû qu'à sean.

4°. L'air vital est également produit par la décomposition de l'eau. S'il avoit été dû à quelque portion d'air contenue dens l'eau, cette portion n'auroit été que de l'air commun, qui ne consiste d'air vital qu'en partie. Le « du ne seroit donc pas diminué dans les inflammations

fuccessives: il n'auroit pu jamais disparoître totalement.

5°. En dernier lieu, comme l'air obtenu de l'eau par l'électricité est un mêlange d'air inflammable & d'air vital, & comme l'inflammation fait rentrer ce produit dans l'état d'eau, ces mêmes expériences servent également à démontrer la théorie proposée sur la nature de l'eau par voie de synthèse, que par voie d'analyse. Elles sont voir conséquemment que la portion d'acide, qu'on a presque toujours obtenue conjointement avec de l'eau dans la combustion ordinaire d'un mêlange d'air inflammable & d'air vital, & qui a sourni aux adversaires de cette théorie une grande objection contr'elle, comme nous l'avons déjà indiqué ci-dessus, ne peut être considérée que comme un produit accidentel, qui ne peut pas renverser la justesse des conséquences qu'on a tirées de cette expérience.

Les partisans de la nouvelle théorie ont donné depuis long-temps une explication assez satisfaisante de la manière dont cet acide, qu'on fait être de l'acide nitrique, se forme dans la combustion des airs, en l'attribuant à la combinaison d'une partie du gaz oxigène employé avec le gaz azote qu'il faut y supposer toujours, puisqu'on ne connoît aucun moyen de l'obtenir parfaitement pur. Comme on a opposé quelques difficultés assez spécieuses à cette explication, nous croyons qu'il ne sera pas mal à propos d'y obvier par quelques courtes réstexions, quoiqu'elles ne soient pas

directement relatives au but de cette Lettre.

On a objecté, 1°, que plus le résidu après la combustion est pur, & conséquentment plus le gaz oxigène employé paroît avoir été pur & sans gaz azote, plus la liqueur obtenue donne de marques d'acidité; & qu'au contraire, plus le résidu contient de gaz azote, plus cette liqueur approche de l'état d'eau pure; 2°, qu'en ajourant du gaz azote au mêlange des deux gaz, on voit diminuer l'acidité de la liqueur; de sorte qu'en employant, au lieu de gaz oxigène, du gaz atmosphérique, qui consiste en grande partie de gaz azote, on n'y remarque presqu'aucune acidité.

Pour résoudre ces difficultés, nous ferons observer que le gaz oxigène a une assinité beaucoup plus grande avec le gaz hydrogène qu'avec le gaz azote, & qu'il ne se combine avec ce dernier, que manque de trouver assez de gaz hydrogène pour s'en saturer. Voyons donc, quelle dissérence

apportera

apportera dans les résultats, le rapport different de la quantité de gaz

hydrogène à celle de gaz oxigène dans le mêlange employé.

Supposons la quantité de gaz hydrogène constante, & faisons varier celle de gaz oxigène, auquel il sout toujours supposer quelque portion de gaz azote, laquelle en trouvant du gaz oxigène pour s'y unir, peut sormer avec celui-ci de l'acide nitrique, & donner par-là des marques d'acidité dans la liqueur obtenue.

1°. Si la quantité de gaz oxigène est telle qu'elle peut se combiner toute entière avec le gaz hydrogène, la liqueur sera de l'eau pure, & le

rélidu des gaz sera de gaz azote.

2°. S'il y a un excédent de gaz oxigène, la portion superssue s'unira avez le gaz azore. & sormera a vec celui-ci de l'acide nitrique. On obtiendra donc une siqueur composée d'eau & d'acide, & s'il y a eu encore du gaz oxigène superssu, le résidu sera à-peu-près p st. L'un & l'autre de ces points est confirmé complettement par les experiences de M. Cavendish.

3°. La seconde objection est équivoque en elle-même : si l'on entend par addition de gaz azote qu'on augmente le mêlange des gaz en y ajoutant du gaz azote, il est clair que certe addition ne changera pas le resoltat : car le gaz oxigène trouvant assez de gaz hydrogène pour s'y unir, n'entrera pas même en combinaison avec son propre gaz azote: donc à plus force raison, il ne s'unira pas avec le gaz azote ajouté. On ne fera donc qu'augmenter le réfidu. C'est-là la cause pourquoi M. le docteur Priestley n'a pu observer aucun effet de l'addition de gaz azote au mêlange des gaz. Le même raisonnement s'applique au cas où l'on se sert de guz atmosphérique au lieu de gaz oxigene; les quantités étant les mêmes, on n'en observera aucun effet, ou bien l'acidité de la liqueur sera moindre, & le résidu sera plus impur. Si au contraire, en ajoutant du gaz azote on diminue en même tems la quantité de gaz hydrogène, celle de gaz oxigêne absolu restant la même, une partie de ce gaz deviendra superflue, s'unira au gaz azote, & formera avec celui-ci de l'acide. Le résidu même pourra être pour la plus grande partie du gaz oxigène. Tel a été le réfultat des expériences de M. Cavendish, qui a procédé de la manière indiquée. On voit que pour cette raison ce résultat a dû différer totalement de celui de M. Priestley.

Nous avouons qu'il resteroit à expliquer pourquoi la combinaison du gaz oxigène & du gaz azote a lieu dans la combustion en question, tandis que la commotion électrique est le seul moyen connu pour essectuer cette combinaison. Nous avons senti trop tard cette difficulté pour pouvoir l'eclaireir par des expériences particulières; mais nous croyons qu'il saut chercher la cause de ce obénomène dans la grande lumière, qui a lieu dans l'instammation des deux gaz. M. Bertholset a découvert, que l'acide nitrique, exposé à la lumière, donne du gaz oxigène: nous avons observé cet effet de la lumière, non-seulement sur l'acide nitrique, mais

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE. Bbb

encore sur l'acide sulfurique, en les plaçant au soyer d'un verre ardent; & nous avons observé la même chose en appliquant à ces acides la commotion électrique. Comme nous avons donc remarqué cette analogie entre la lumière & l'électricité dans la décomposition de ces acides, il nous paroît assez vraisemblable, que la lumière produite par l'instammation, peut avoir un esset analogue à celui de l'électricité dans la composition de l'acide nitrique, & servir, comme elle, à le sormer par la combinaison du gaz oxigène & du gaz azote.

En comparant ces réflexions, qui changent une objection des plus fortes contre la nouvelle théorie de l'eau, en une preuve pour cette même théorie, avec nos expériences marquées ci-dessus, il nous paroît qu'il ne peut presque rester aucun doute sur la nature de l'eau, & qu'on peut accorder qu'elle est un composé de l'hydrogène & de l'oxigène.

Nous fommes, &c.

## EXTRAIT D'UN TRAVAIL

Sur le Phosphore, dans lequel il est traité de sa combinaison avec le Soufre, &c.

Par M. PELLETIER, Membre du Collège de Pharmacie de Paris, &c. (1)

Annès avoir examiné l'action du phosphore sur les substances métalliques, j'ai cherché à connoître les phénomènes que nous sourniroit sa combinaison avec le sousre. Margraf nous dit, « que le phosphore se mêle assez aisément avec le sousre, & qu'ils se plaisent, pour ainsi dire, à demeurer étroitement unis ». Margraf avoit sait cette combinaison par la distillation; mais ce moyen n'est point nécessaire, le phosphore s'unissant à de très-grandes doses de sousre, au degré de l'eau bouillante; ce que j'ai constaté par divers essais, dans le cours desquels j'ai eu occasion d'observer que la nouvelle combinaison se présentoit sous un état de fluidité à une température ordinaire, telle que celle de 7 à 10 degrés au-dessus de zéro du thermomètre de Réaumur, tandis qu'il y avoit tout lieu de présumer que le sousre devoit au contraire rendre le phosphore moins stuide. Ce phenomène intéressant demandoit à être constaté, c'est

<sup>(1)</sup> Extrait d'un Mémoire lu à l'Académie Royale des Sciences, en juin 1789.

ce que j'ai fait en variant les doses de soufre & de phosphore. J'ai aussi constaté quel étoit le degré de chaleur de l'eau, au moment où le phosphore redevient solide & concret, lorsqu'il y a éré sondu, & quel étoit aussi celui qu'il devoit recevoir pour se volatiliser. Je vais rendre compte de ces expériences. Premièrement

Du degré de chaleur de l'Fau au moment où le Phosphore cesse d'y rester sluide.

#### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Le baromètre étant à 28 pouces, j'ai mis dans un vase cylindrique de verre deux onces de phosphore retiré des os, lequel étoit mol & flexible. J'y ai ajouté de l'eau chaude pour faire liquéfier le phosphore; j'ai ensuire plongé ce cylindre dans un autre vase de verre rempli d'eau chaude. J'ai pris cette précaution, afin que l'air environnant ne vînt point frapper le cylindre qui contenoit le phosphore, ce qui auroit pu produire quelqu'erreur. Alors j'ai disposé deux thermomètres de manière que l'un plongeoit dans le phosphore, & l'autre étoit suspendu dans l'eau qui le couvroit. Les deux thermomètres marquoient 26 degrés au-dessus de zéro, dans le moment où le phosphore s'est figé, & le thermomètre qui plonge dans le phosphore remonte dans l'instant même de six degrés, tandis que celui qui se trouve suspendu dans l'eau, n'éprouve point de variation sensible. Ce phénomène s'accorde très-bien avec les belles expériences que plusieurs physiciens célèbres ont faites sur la chaleur qui se sépare des fluides lorsqu'ils passent à l'état solide.

#### SECONDE EXPÉRIENCE.

Dans une seconde expérience, me servant toujours du même appareil & des mêmes thermomètres, j'ai employé deux onces de phosphore des os, obtenu d'une nouvelle distillation. Les deux thermomètres marquoient 24 degrés, lorsque le phosphore s'est figé, & celui qui plongeoit dans le phosphore est monté jusqu'au trente-troissème degré, c'est-à-dire de neuf degrés.

### Troisième Expérience.

Dans une troisième expérience avec du nouveau phosphore des os, les chermomètres marquoient 28 degrés, lorsqu'il s'est figé, & la chaleur produite n'a été que de 6 degrés.

#### QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Dans une quatrième expérience, le phosphore n'est figé qu'entre Tome XXXV, Part. II, 1789, NOVEMBRE. Bbb 2

le vingt-neuvième & le trentième degrés, & la chaleur produite a été de 6 degrés.

#### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Dans une cinquième expérience le phosphore s'est figé au trentième degré, & de même, le thermomètre est remonté de six degrés.

Il paroît surprenant que l'on observe une disterence si grande entre ces cinq expériences, le phosphore ayant été préparé d'après le n'e ne procédé; cela provient sans doute, de ce que toutes les distillations de phosphore ne sont pas également heureuses. Dans certaines l'on n'obtient que trente onces, tandis que dans d'autres le produit va jusqu'à foixante onces; & comme l'on ne prive point exactement l'acide phosphorique de la sélénite, & de l'acide vitriolique en excès, il doit se produire du sousre qui altère la bonté du phosphore, en raison de ce que la distillation en a sourni.

A mesure que je serai de nouvelles distillations de phosphore, je me propose d'examiner le degré de chaleur, auquel ils redeviendront

solides dans l'eau, après y avoir été fondus.

### Sixième Expérience.

Dans une sixième expérience ayant employé du phosphore d'urine, le thermomètre qui y plongeoit dans le moment où il s'est figé, étoit entre le trentième & le trente-unième degrés, & il a monté de six degrés; ainsi en regardant le phosphore d'urine comme le plus pur, ce que je crois volontiers, il résulte que les divers phosphores, qui passent à l'état solide, au trentième degré, sont très-purs; mais j'observerai qu'il taut apporter la plus grande attention dans ces sottes d'experiences, le moindre mouvement que l'on produiroit, peut dérerminer le phosphore à devenir concret à deux ou trois degrés plutôt: ainsi le phosphore qui ne se fige qu'au vingt-huitième degré, peut se figer au trentième, si l'on agite le vase où il est contenu. Je dois avertir de ce phénomène, que j'ai plusieurs sois observé; mais en général un phosphore qui se fige à un degré connu, se sigera constamment au même degré, si aucune circonstance ne dérange l'expérience.

Quant à la chaleur qui devient sensible au moment où le phosphore se fge, je présume qu'elle seroit plus considérable, si l'on opéroit sur de grandes masses; celle que j'ai observée avec deux onces

de phosphore, a varié entre six & neuf degrés.

## Du degré de chaleur qui volatilise le Phosphore.

Défirant connoître le degré de chaleur que le phosphore acquierr, lorsqu'il commence à se volutiliser, s'ai procéde de la manière suivante : j'ai mis dans une petite connue de verre tubulée, deux onces de

phosphore, avec quatre onces d'eau distillée, & par la tubulure j'ai introduit un thermomètre à mercure très-exact, lequel ne touchoit point le fond de la cornue; mais il étoit plongé suffisamment, pour que le phosphore, étant fondu, en enveloppat la petite boule. La tubulure de la cornue a été soigneusement luttee avec le thermomètre, & un ballon à moitié plein d'eau a été adapté à la cornue qui-étoit placée sur un bain de sable. J'ai commencé par un seu doux, & lorsque le thermomètre marqueit 76 degrés, l'on voyoit des bullés lumineuses qui partoient du phosphore, & venoient se crever à la surface de l'eau; à 80 degrés, l'eau est entrée en ébullition. Le thermomètre est encore monté de trois degrés; alors l'eau bouilloit avec force, & toute la cornue étoit remplie de vapeurs de phosphore qui se condensoient en phosphore concret dans le col de la cornue, & dans le récipient : le thermomètre n'a point marqué plus de 83 degrés, tant qu'il y a eu de l'eau dans la cornue, & à mesure qu'elle se volatilisoit, il y avoit du phosphore qui distilloit, mais en petite quantité. Lorfqu'il n'y a plus eu d'eau dans la cornue, le phosphore a acquis un plus grand degré de chaleur, le thermomètre marquoit alors 86 degrés, & l'on voyoit le phosphore se réunir en gouttes dans le col de la cornue; j'ai alors suspendu le seu, parce que le thermomètre dont je me servois, ne pouvoit point supporter une plus grande dilatation.

Le phosphore qui restoit dans la cornue, avoit pris une couleur rouge très-foncée: ce fait me met sur la voie de rapporter un phéno-

mène singulier qui mérite d'être connu.

## Moyen de rendre mol & flexible le Phosphore cassant.

Il arrive quelquesois que le phosphore n'est point flexible, il se brise avec sacilité, quoiqu'il soit d'une très-grande transparence. Si l'on chausse de pareil phosphore dans une cornue de verre ou dans tout autre vaisseau, de manière à faire dissiper toute l'humidité, alors il devient rouge, & lorsqu'on le fait sondre ensuite dans l'eau, il se trouve flexible. Cette opération demande la plus grande prudence, & doit se faire par petites portions, car si une cornue où l'on traiteroit de cette manière deux ou trois livres de phosphore venoit à casser, il y auroit beaucoup de danger pour l'artiste & pour le laboratoire.

L'en donne auffi de la flexil dité au phosphore cassant, en le faisant brûler en pattie. Voici comme l'on procède : l'on prend une quantité donnée de phosphore, on la met dans un vale de cuivre sans eau (1), & on l'enslamme par le contact d'un corps échaussé : le

<sup>(1)</sup> Le vase doit être très-retréci dans son ouverture,

phosphore se liquése & brûle; mais on en arrête la combustion, en interceptant l'air qui l'alimentoit : cette opération demande de l'attention de la part de l'artiste. L'on parvient au même but, en produssant la combustion partielle du phosphore dans l'eau chaude, en faisant usage de l'appareil que j'ai indiqué (dans mon premier mémoire sur le phosphore) pour décomposer le phosphore dans l'eau, à la faveur de l'air que j'y introduis, & qui en se combinant avec lui, le change en acide phosphorique.

Il y a un autre moyen nullement dangereux de donner de la flexibilité au phosphore cassant; mais il est long; c'est de l'exposer dans l'eau au soleil pendant quelques jours, le phosphore devient rouge, comme lorsqu'on le chausse vivement, & alors il cesse d'être cassant. J'ai aussi conservé pendant quelque tems du phosphore cassant, sans l'avoir exposé au soleil; il a blanchi à sa surface, & il est devenu slexible;

mais il faut le conserver au moins ç à 6 mois.

## Du degré de chaleur du Phosphore bouillant.

Après avoit déterminé le degré de chaleur qui volatilife le phofphore, j'ai cherché à connoître celui qu'il reçoit, lorsqu'il est en ébullition; pour cet effet, j'ai introduit 6 onces de phosphore dans une cornue tubulée, comme dans l'expérience que j'ai rapportée plus haut; mais ici j'ai fait usage d'un thermomètre à mercure, dont la division étoit graduée jusqu'au mercure bouillant. J'ai chaussé la cornue, jusqu'à ce que le phosphore tût en ébullition; le thermomètre marquoit alors 232 degrés au-dessus de zéro schemomètre de Réaumur, le baromètre étant à 28 pouces). Le récipient que j'avois employé consistent en un ballon tubulé, & à moitié plein d'eau, de manière que les vapeurs de phosphore qui remplissoient la cornue, ne se trouvoient point comprimées. J'ai tenu le phosphore en ébullition pendant demiheure, le thermomètre a toujours marqué 232 degrés, & le phosphore en vapeurs se condensoit dans le col de la cornue, d'où il distilloit dans le ballon par gouttes qui se succédoient sans interruption.

De la combinaison du Phosphore avec le Soufre dans des proportions variées.

## PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

J'ai mis dans un matras un gros de phosphore, neuf grains de soufre & quatre onces d'eau distillée. A une douce chaleur le phosphore se liquésie, & il dissout le soufre. La nouvelle combination prend une couleur jaune, & elle reste fluide sous l'eau jusqu'au vingcième degré au-dessus de zéro du thermomètre de Réaumur. Elle se sige ensuite.

### SECONDE EXPÉRIENCE.

Un gros de phosphore, 18 grains de phosphore s'unissent à une donce chaleur, & ils donnent un produit qui reste sluide sous l'eau, même à une température de 12 degrés au-dessus de zéro.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Un gros de phosphore, & demi-gros de soufre donnent un produit qui reste sluide sous l'eau, à la température de 8 degrés audessus de zéro.

#### QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Un gros de phosphore, & un gros de soufre, combinés à l'aide de la chaleur, dans un matras avec de l'eau distillée, donnent un produit sluide; ayant examiné avec un thermomètre le degré de la température au moment où il celleroit d'être sluide, j'ai reconnu que c'etoit au quatrième degre au-dessus de zéro. C'étoit la température de mon laboratiore où je faisois l'expérience.

#### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Un gros de phosphore, & deux gros de soufre se combinent trèbien à l'aide d'une douce chaleur, & toujours sous l'eau; cette combinaison est encore fluide à 10 degrés au-dessus de zéro; mais il s'y fait une crittallisation, de manière qu'une portion paroît sluide, & l'autre concrète.

#### Sixième Expérience.

Un gros de phosphere peut encore s'unir à trois gros de soufre. Voici la manière dont j'ai procedé à cette expérience. J'ai mis dans un matras un gros de phosphore avec quatre onces d'eau distillée; j'ai chaussé le matras, jusqu'à ce que le phosphore sût tondu. Alors j'y ai ajouté un gros de soufre : celui-ci est aussirôt dissous par le phosphore : l'on voit aussi qu'il y a quelques bulles d'air qui se dégagent dans le moment de la combinaison : j'ai ensuite ajouté un second gros de phosphore, puis un troisième, qui de même ont été dissous, & le nouveau produit reste sluide sous l'eau, tant que celleci a 30 degrés de chaleur; mais à mesure que l'eau se restroidit, la combinaison devient concrète & friable.

Le phosphore & le soufre peuvent aussi se combiner par la voie seche; c'est -à-dire en introduisant ces deux substances dans une cornue sans eau, & procédant ensuite à la distillation, & recevant le produit dans un récipient où l'on a mis de l'eau; mais il arrive quelquesois que la cornue se brise dans l'instant où l'on commence à la chaes-

fer. Cette combinaison se fait avec une telle rapidité, qu'une portion du mêlange est lancée hors de la cornue avec explosion, à moins que l'on ne ménage bien le seu. J'ai aussi remarqué, en saifant cette combinaison par la voie humide, qu'une petite portion du mêlange étoit jettée hors du matras, particulièrement, lorsque l'on employoit des doses à-peu-près égales de phosphore & de soutre, & que l'on chaussoit trop brusquement le matras. Il y a de plus, une observation particulière en saisant cette combinaison par la voie seche; c'est que les nouveau composé (soit celui qui passe dans le récipient, soit celui qui reste dans la cornue, lorsque la distillation n'a point été totale) se gousse, lorsqu'on vient à le mettre dans l'eau, & qu'on l'y laisse séjourner quelque tems; l'eau alors acquiert de l'acidité, & l'on observe qu'il se dégage une odeur d'hépar:

Margraff l'avoit aussi observé.

Il résulte de ces diverses expériences, 1°, que le phosphore peut s'unir à de très-grandes doses de soufre; 2° que la nouvelle combinaison se présente dans un état de fluidité; 3°. enfin qu'elle se décompose facilement dans l'eau. J'ai toujours eu l'attention de n'employer que de l'eau distillée, de laver avec soin le phosphore & le foufre, de procéder à la combination en ménageant le degré de chaleur, pour qu'il n'y eût point de phosphore brûlé; & dans toutes ces expériences; l'eau s'est montrée très-acide au bout de quelques jours; la décomposition qui a lieu s'opère, en répandant une odeur fétide, où l'on distingue celle du gaz hépatique, & ce gaz partiriculier qui se dégage est lumineux à l'obscurité. D'après la doctrine nouvelle, ce sera l'eau qui est décomposée. Un de ses principes constituans doit s'unir à la combinaison du soutre & du phosphore, & doit produire des acides analogues à ces deux bases ou radicaux acides. L'air inflammable, autre principe de l'eau, devenu libre, doit se dégager, entraîner avec lui, ou même tenir en dissolution une portion de soufre & de phosphore non décomposés; ce qui donne naissance à cet air particulier d'une odeur fétide, lumineux à l'obscurité, & qui conserve quelque chose de l'odeur du gaz hépatique : les phénomènes de cette décomposition s'expliquent aussi dans la théorie de Stahl; mais ne m'étant occuré que de rapporter des soirs, je n'insisterai point dans les diverses explications que l'on pourroit en donner.



## EXAMEN

Comparé de l'intensite du Feu produit par la combustion de mesures egales de Bois de chène, de Charbon de ce même Bois, de Charbon de tourbe & de Charbon de terre;

#### Par M. SAGE.

LE bois ne brûle qu'après avoir passé à l'état de charbon.

Le charbon n'existe pas en nature dans les corps organisés, mais il est produit par leur altération, & il se forme lorsqu'on en a degagé par l'action du seu les matières volatiles qu'ils contiennent; alors les acides, principes des végétaux & des animaux, se concentrent & se combinent avec la terre des corps organisés & une portion d'huile brûsée, il en résulte un nouveau composé noir, friable, inodore, insipide, no nmé charbon.

Toute espèce de charbon a des principes essentiellement semblables. Lorsque le charbon fossile connu sous les noms de houille & de charbon de terre, a été s'paré de l'huile & de l'alkali volatil qui s'y trouvent combinés avec du sousre, il rentre dans la casse du charbon végéra'; mais il contient plus de combustible, a besoin d'une plus grande quantité d'air pour brûler, & produit un seu bien plus sort & beaucoup plus longtems (1) soutenu.

Il se forme du charbon dans le sein de la terre, sans le concours du seu, lorsque de l'acide vitriolique porte son action sur le bois, il s'empare de l'eau qu'il contient, noirett le tissu végéral, altère & modifie son huile. Suivant la quantité d'acide vitriolique qui a porté son action sur le bois, il en résulte le Suturbrand ou bois sossile, le jayet & le charbon de terre.

Si l'on met un morceau de bois de chêne dans de l'acide virriolique concentré, il noircit aussi-tôt, peu de tems après il devient friable, lavé & desseché il parrage les propriérés du Suturbrand on bois sossille. Si le même morceau de bois de chêne a resté plus long-tems dans l'acide virriolique, son tisse organique se désorme, & l'on trouve au sond du vase une pâte noire, laquelle après avoir été lavée & desseche partage la plupart des propriétés du charbon de terre.

<sup>(1)</sup> La durée de ce combustible peut être évaluée au moins quatre fois plus longue que celle du bois.

La manière dont s'exprime Wallerius, page 103 de la nouvelle édition de son Systema Mineralogicum, vient à l'appui de ce que j'avance.

Existimant plurimi, lithantraces nihil aliud esse, quam ligna vege-

tabilia, qua ab acido minerali vitriolico fuerunt transmutata.

J'ai lu à l'Académie dans le courant de cette année, une analyse du bois sossile, dans laquelle j'ai sait observer que dans plusieurs morceaux, il y avoit des couches ligneuses à l'état de jayet & d'autres à l'état de pyrites. J'ai dit que le sururbrand ou bois sossile étoit un jayet ébauché, ce dernier me parcît être le passage du bois a l'état de charbon de terre. Celui connu en Angleterre, sous le nom de Kenelcoal lychanthram piccus, Wal, se trouve à Lancastre; ce charbon se lausse travailler comme le jayet, & contient beaucoup plus d'huile que les autres charbons de terre. Aussi brûle-t-il en produsiant une slamme vive & long-tems souterue. Quoique l'origine des charbons de terre foit sensblable, ils différent cependant par la quantité de terre & de combustibles qu'ils contiennent.

On trouve dans quelques endroits de la France, des schistes noirs, brillans, semblables par l'extérieur au charbon de terre: ces schistes ne contiennent souvent point de birume. Il y en a de cette espèce à Saint-Aubin-de-Lumier en Anjou, à la Motte en Dauphiné, & dans la paroisse

de Saint Julien, près Moulin.

Pour parvenir à determiner l'intensité de seu que peuvent produire, par la combustion, des mesures égales de bois de chêne & de diverses espèces de charbon, s'ai brûlé ces combustibles dans un sourneau dont le soyer avoit dix pouces de diamètre, sur huit de hauteur; j'ai placé dessis une chaudière de sonte de ser, de neuf pouces de hauteur sur dixhuit pouces de diamètre J'ai mis dans cette chaudière trente-quatre pintes d'eau, en deux tems.

Le charbon de terre d'Anzin, près Valenciennes, & celui de Flintz,

près Moulins, ont fait évaporer . . 32 pintes d'eau.

La Table suivante sait connoître la quantité de terre contenue dans ces divers combustibles.

| Le bois de chêne produit par quintal                                | 8 onces de cendres. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Le bois de chêne produit par quintal<br>Le charbon de bois de chêne | 2 tb                |
| Le kenelcoal ou charbon de terre                                    | )                   |
| de Lancastre                                                        |                     |
| de Newcastle                                                        |                     |
| —— d'Ecosse                                                         | ,                   |
| Le charbon de terre d'Anzin                                         | 3                   |
| — de Flintz                                                         | 5                   |
| de Frêne                                                            |                     |
| d'Alais                                                             | 8                   |
| — de Decise                                                         | 24                  |
| Le charbon de tourbe                                                | 25                  |

Les charbons de terre qui ont été employés dans ces expériences, ont été huit à dix heures en feu, quelques-uns se sont boursoussés en brûlant, plusieurs ont exhalé de l'acide sultureux vers la fin de leur combustion.

Le charbon de terre de Flintz & celui d'Anzin ont, comme l'on voit,

plus de combustible que les autres.

Le kenelcoal est le charlon de terre le plus estimé en Angleterre; il differe de tous les autres par son tissu compacte, & en ce qu'il est moins luisant & moins fragile. C'est à la quantité d'huile bitumineuse contenue dans le kenelcoal que sont dues ses propriétés. Ce charbon de terre produit par la distillation plus d'un tiers de son poids d'huile sigée, tandis que nos charbons de terre de France n'en produssent qu'un seizième.

Les charbons de terre qui fournissent beaucoup d'huile par la distillation me paroissent produits par des arbres résineux, c'est pourquoi le bitume qu'on en extrait peut partager les propriétés du goudron, tandis que les charbons de terre qui ne rendent que très-peu de bitume sluide, sont vraissemblablement produits par des arbres qui ne sont point résineux; le

bitume qu'on en extrait doit donc différer par les propriétés.

Quoique le charbon de terre de New castle contienne à-peu-près autant de bitume que le kenelcoal, il en differe cependant par son extérieur & sa fragilité.

Le charbon de terre d'Ecosse contient beaucoup moins de bitume que les deux précédens; celui qu'on en retire par la distillation est sluide, &

nage sur de l'eau acidule & rougeâtre.

Le charbon de terre de Decife en Nivernois, offre un caractère particulier, il se divise en rhomboïdes lorsqu'on le casse; cette propriéré est peut-être due à l'argile blanche qu'il contient dans la proportion d'un quart.

Lorsque les charbons de terre ne sont point pyriteux, leurs cendres ne

contiennent presque point de ser.

On voit par les expériences citées ci-dessus, que l'intensité du feu Tome XXXV, Part. II, 1789, NOVEMBRE. Ccc 2

produit par le bois est à celle du charbon du même bois dans le rapport de guatre à cinq.

Que l'intensité du feu produit par le chaibon de tourbe est à celle du

bois dans le rapport de quatre à douze.

Enfin, que l'intentité du teu produit par le charbon de terre est à celle du bois dans le rapport de quatre à treute-deux. Les arts ont donc sept fois plus d'avantage à employer le charbon de terre de présérence au bois.

Quoiqu'il y ait un gain considérable à convertir\_la pierre calcaire en chaux par le moyen du charbon de terre, cependant on ne l'a pas mis en

pratique dans la plus grande partie de la France;

La pietre calculre quelconque après avoir été réduite à l'état de chaux, se trouve avoir perdu près de moitié de son poids, qui s'exhale en air fixe pendant la calcination; il se dégage donc d'un four à chaux une quantité immente d'air fixe. Cet actele méphitique ne se trouve pas immédiatement dans l'atmosphère du sour, parce que la chaieur le rairesse; mais il se condense biensôt & tombe dans le voissnage, où il imprime son effet

délérère (1).

Durant la calcination de la pierre calcaixe, il se sorme encore de l'air fixe par la décomposition de l'air qui a servi d'aliment au seu; outre ces émanations méphiriques, une grande partie de l'huile du bois se convertit en air inflammable en se combinant avec la chaleur. Ce gaz accompagne la sumée noire & épaisse qui sort des sours à chaux. Certe sumée est âcre, irritante & tétide, elle est produite par l'eau, l'huile & l'acide que le bois contient; leur expansion produit des tourbillons de sumée noirâtre suligineuse, dont la force & l'intensité augmentent à chaque sois qu'on met du bois dans le soyer; on fait qu'il se consume dans un sour à chaux ordinaire quatre à cinq mille sagots ou cotterets (2) en quarante-huit heures, pour la calcination de cinquante poinçons de chaux.

Si la sumée noire qui sort du sour à chaux est abondante & continue; c'est que le bois le plus sec contient les trois quarts de son poids d'eau, d'hu-le & d'acide, qui entrent en expansion & s'exhalent sans être détruits par la combustion. Cetre se mee dépote sur la terre l'air sixe dégagé par la calcination de la pierre calcaire, & celui qui rétuite de la decomposi-

(2) Il y à des sours à chaux près la ville de Louviers qui consument plus des soixante mille bourrées par an, ce qui enlève aux malheureux habitans de la

campagne lear combustible.

<sup>(</sup>t) On trouve page 17 d'un procès-verbal dir comité de police de Paris, publié récemment par M. Quinquet, tout ce qui est conteru mot pour met dans ce paragraphe; mais je préviens que j'ai avancé ces vérités pour la première sois, il y a deux ans dans une Lettre que j'ai alors insérée dans le Journal de Paris.

tion de l'air; auffi loriqu'on fe trouve dans cette atmosphere on est affecté par le mephitifine; la respiration se trouve d'abord genée, se mal de rête survient & l'asphysie suit de près, ce que j'ai été à portée de vérifier. Une lemme facloit dans un jardin, à quarante pas d'un four à chaux; le vent portoit la fumée méphitique du côté de cette femme, qui ressentit d'abord mal à la tête, & tomba presqu'aussi-tôt sans connoissance; on l'emporta, & elle ne tarda pas à reprendre ses sens. Une heure après cette femme retourna dans le même endroit pour achever de facler, elley tomba une seconde fois fans connoissance & dans une espèce d'alphyxie. Informé de cet accident, je portai dans cette atmosphère une lumière qui s'éteignit à un pied & demi de terre; le chien qui me suivoit, levoit le nez pour respirer.

Ce fait démontre la nécessité qu'il y a d'éloigner les fours à chaux deshabitations, d'environ trois à quatre cens pas; si les loix ne se sont pas explinuées sur cet objet, c'est que l'on n'avoit pas encore sait connostre que la calcination de la pierre culcaire produtfoit autant de méphi-

Lorsqu'on réduit en chaux la pierre calcaire par le moyen du bois, le fourneau qu'on emplote effre dans l'intérieur une tour en briques, voûtée, à la partie supérieure de laquelle est une ouverture ou cheminée; l'exiérieur du fourveau est construir en pierres, & offre un quarré; sur une des faces est une porte ceix trée de cinq piedt de hauteur sur deux de largeur.

On arrange la pierre calcatre dans l'inférieur du fourneau, de manière à en foro er une voûte se he de la houteur de cinq pieds fur trois pieds de largeur; enfeite on charge cette voûte de quatre à cinq pieds de pierre? calcaire; c'est dans le vuide de cette petite galerie qu'on fait le feu de bois; dès qu'il est réduit en charbon les chausourniers le retirent, l'etouffent, & conservent cette braile qu'ils vendent. Les chaufourniers consumeroient beaucoup moins de bois, & réduiroient en chaux bien plus promptement la pterre calcaire, s'ils laissoient consumer le charbon; ce qui avoit été observé par Bernard Palissy, qui dit expressément qu'il fant procéder de suite à la calcination de la pierre calcaire si l'on veut que la chaux soit bonne.

On a cet avantage lorsqu'on réduit en chaux la pierre calcaire par le moyen du charbon de terre, le fourneau qu'on emploie alors offre une est èce de cône dont la pointe est en bas; on charge lit pa lit la pierre à chaux & le charbon de terre. On a lume le fourneau par la partie inférieure; ici la calcination est cont nue & l'intersité du seu beaucoup plus forte, de sorte qu'il faut beaucoup moins de tems & beaucoup moins de combustible pour opérer mieux la calcination de la pierre calcaire. Ce fourneau est d'ailleurs construir de manière qu'on peut le recharger dans la proportion du vende qui s'y for ne, ou de celui qu'on occasionne en

retirant la chaux à mesure qu'elle est faite.

Le célèbre Philibert de Lorme (1) a écrit il y a plus de deux cens ans, que la chaux faite avec le charbon de terre étoit prétérable à celle qui avoit été faite avec le bois.

La première, dit-il, a besoin d'un tiers d'eau de plus pour être éteinte; les mortiers dans la composition desquels on emploie cette chaux ont plus de ténacité & acquièrent plus de solidité que ceux préparés avec la chaux faite avec le bois.....

Philibert de Lorme indique une manière d'éteindre la chaux, dont il vante beaucoup les avantages; comme elle n'est plus pratiquée parmi nous, je vais terminer ce Mémoire par la description de son moyen.

On met, dit ce célèbre architecte, de la chaux dans une fosse, on la couvre d'un pied de sable, on jette de l'eau dessus pour faire suser la chaux qui est dessous. Si le sable se fend & donne passage à la vapeur, on recouvre les crevasses. Philibert de Lorme recommande de n'employer cette chaux qu'au bout de trois ans ; il assure que plus elle est ancienne,

plus elle fait un bon mortier & un beau stuc.

En citant le procédé de Philibert de Lotme, je n'admets pas que la vapeur qui s'exhale lors de l'extinction de la chaux puisse concourir en rien à ses qualités, puisque ce n'est que de l'eau reduite en vapeurs par la chaleur qui se développe lors de l'extinction de la chaux vive. On sait que les Romains éteignoient leur chaux par immersion, & qu'ils la laissoient ensure fuser à l'air; dans ce cas toute la vapeur s'exhaloit, cependant les mortiers & les stucs qui ont été saits avec cette chaux ont résissé aux injures du tems.

<sup>(1)</sup> Philibert de Lorme, Abbé de Saint Eloy de Noyon, Conseiller & Aumônier de Henri II, & Architecte du château des Thuileries, a le premier fait exécuter en 1540 la charpente des combles en planches, comme celle de la coupole de la halle au bled, faite à Paris en 1782, d'après les principes de ce grand homme, exposés dins l'Ouvrage qu'il a publié, sous le titre de Nouvelles Inventions pour bien bâtir à petits biais, trouvées n'aguères par Philibert de Lorme, Lyonnois, Architecte, Conseiller & Aulmonier ordinaire du seu Roi, & Abbé de Sains Eloy-lez-Noyons.



# LETTRE

DE M. CRELL,

#### A M. DE LA MÉTHERIE;

SUR UN NOUVEAU DEMI-MÉTAL.

Monsieur,

La plus intéressante découverte est sans doute le nouveau demi-métal, que M. Klaproth de Berlin vient de decouvrit dans la Pcchblende & le Glimmer verd de Saxe, parce qu'il se distingue de tous les autres; M. Klaproth l'a nommé Vranite. Il est encore plus dissicile à se réduire que le magnessum; sa couleur extérieure est grisatre; à l'intérieur (auf dem Scrich) il incline au brun clair. Sa gravité spécifique est 6,440. L'éclat de métal (metalglanz) n'est pas bien considérable, sa duteté médiocre, de façon à le pouvoir facilement racler ou entamer par la lime. La chaux bien calcinée, & mêlée avec un flux nécessaire, donne sur la porcelaine une couleur orangée foncée. Dans ma Lettre prochaine vous en aurez un détail plus ample. M. Hermbstae. It poursuit les travaux pour développer l'acide de l'étain. Il fait dissoudre de l'étain pur dans l'acide muriatique pur, & le fait bouillir avec l'acide nitreux (duffillé sur la manganèle ) jusqu'à ce que les vapeurs rouges ne paroident plus. Le fluide alors limpide est distillé, jusqu'à ce que tout l'acide muriatique & nitreux ait disparu. La masse blanche qui reste se dissout dans trois parties d'eau distillée froide; & c'est l'acide d'étain. Si on expose cette masse à une chaleur rouge, elle se change en une matière jaune transparente, qui a perdu son acidité, & n'est plus dissoluble dans l'eau; mais elle regagne ces deux qualités, si on l'expose pendant quelques semaines à l'air. M. Kunsemüller croit que les naphres ont leur origine des acides phlogistiqués par une partie du phlogistique de l'esprit-de-vin & rendus aéritormes; & que celles-là sont alors absorbées par l'autre partie de l'esprit-de-vin non altéré. M. Lowitz fait geler le vinaigre, & il distille après ce qui reste sluide sur de la ponde de charbon. Ce fluide devient cristallisé à un degré de froid de 105 d. de Delisse, & cette cristallisation est régulière, à 126d, il redevient fluide, & il reprend sa solidité de la même saçon, aussi-tôt que cette chaleur vient à décroî re. En faisant égoutter des cristaux tout le fluide, on obtient l'acide plus pur qu'on est capable de le faire d'autre façon. Il prouve

aulli que l'acide concentré de Weffendorf ne contient rien d'hétérogène; comme on l'avoit sopponné. On peut aussi facilement obtenir un vinaigre de cette force, en unissant trois parties d'une soda acetata, avec huit parties d'un tartre vitilolé, sursaturé d'acide vitriolique & cristallisé, & qu'on distille à un feu doux. On peut obtenir du phlegme de la distillation du vinsigre la moitié d'un liquor anodinus vegetabilis, en le distillant dans une vessie avec un alembic très-haut. Cette liqueur anodine peut très-bien servir pour en taire en le mêlant (au lieu de l'alcohol de vin ) avec l'huile de vittiol, de l'éther vitriolique, & on obtient de ce liquor anodinus le double en éther de ce qu'on obtient par l'alcohol vini. M. Westrumb a trèssouvent trouvé qu'en brûlant de l'air déphlogistiqué (tiré de la manganèse) & de l'air inflammable, l'effet étoit le même, qu'il combura dans l'air pur des éclats de sapin, ou de san, ou du champignon de chêne, ou qu'il mêla l'air pur, de l'air inflammable (bien lavé) & l'enflamma. Dans toutes ces expériences, sur tout avec le champignon de chêne, il observa une vapeur rouge nitreuse, & obtint de l'eau nitreuse (nouvelle confirmation de l'expérience de M. Priestley, des airs enflammés qui est si peu favorable à la génération d'eau). Selon le même M. Westrumb, on obtient du vinaigre des acides végétaux riches en phlogistique, par la simple distillation réitérée, par exemple, des acides de citron, de sucre, & des acides empyreumatiques; d'où prennent-ils donc l'oxigène dans ces cas?

Je suis; &c.

Helmstedt, ce 12 Octobre 1789.

# OBSERVATIONS

Relatives à l'effet des intempéries de cette année, particulièrement sur les pays de Vignobles du haut-Beaujolois, ceux du Lyonnois & du Máconnois, qui les avoisinent.

Les fortes gelées de l'hiver dernier ont continué dans le commencement de l'année actuelle. Le froid a été plus rigoureux, & d'une durée beaucoup plus longue qu'en 1709. Alors, il fit beaucoup de mal, par la raison que la terre étoit très-imbibée d'eau, des pluies abondantes ayant précédé immédiatement le grand froid, la terre mouillée se dilata par l'effet de la gelée; & les racines du bled, soulevées & tenues en l'air, se flétrirent & ne reprirent plus de substance. Les arbres également imprégnés d'eau, s'entr'ouvrirent, par le même effet de sa dilatation, en raison de la prestesse prestesse & de la force de la gelée. Le mal sut donc très-subit, & bientôt

apparent.

Il en a été autrement cette année. Le froid est venu plutôt, & les terres étoient moins mouiliers qu'en 1709. Aussi, remarque-t-on, quant aux vignes, que le mal n'est que partiel, dans tous les terreins plats, qu'un

fond d'argile entretient toujours humides.

Dans les fonds, dont le plan est horisontal, & le sol de terre franche, sableuse ou crétacee, il en est comme dans les sonds en pente, où l'eau ne séjourne pas: le mal n'y est également que partiel, c'est-à-dire, qu'il n'y a que quelques ceps çà & là, qui sont morts en tout ou en partie. Dans les sonds à base d'argile, & qui retiennent l'eau, le mal, au contraire, se trace des espaces contigus & templis, plus ou moins grands, dont la configuration indique exoctement celle de la nature du terrein, & dans lesquels la gradation du mal suit également cette même disposition locale.

Beaucoup de ces ceps ont paru morts au printems, & dans plusieurs endroits on s'est hasé de les arracher pour profiter du terrein: beaucoup d'autres ont poussé d'assez bonne heure, & se sont montrés avec la vigueur qu'on pouvoit attendre de leur âge & de la quantité du sol. De ceux-ci, j'ai remarqué une vigne de dix ans, en plein rapport, qui avoit des jets de deux pieds & demi à trois pieds de longueur, un seullage nourri, &

des formes en quantité.

Atteints du même mal, mais modifié différemment, tous les ceps sont bientôt revenus au même état. La cause de la dernière apparence ou du dernier effet résulte de ce que le froid a commencé de très-bonne heure, que beaucoup de ceps, alors à peine déseultés, étoient encore remplis de sève, que le froid y a concentré cette sève, par le ressertement qu'ont éprouvé en même-tems le bois, les racines & la terre même, partout & à l'instant la circulation s'est trouvée interceptée, & les suides ont été rendus concrets.

La chaleur du printems a rendu à cette sève sa fluidité, qui s'est trouvée assez abondante dans les plus vigoureux, pour donner lieu à un développement propre à faire naître de belles espérances. Mais les racines étoient affectées à un point de ne pouvoir plus servir de canaux à cette circulation; & ces vignes, de la plus belle apparence, en mai & vers le commencement de jun, se sont tout-à-coup dépouillées de tous leurs nouveaux jets; en moins de huit jours, tout a éré sérif, desséché, & les souches sont restées nues comme au fort de l'hiver.

Cette forte de modification a été réservée au terrein goûteux (humide), comme s'expriment les gens de la campagne. Dans les terreins secs, les racines n'ont pas été attaquées plus sensiblement que les autres parties du bois, & le mal s'y est montré sur le champ, & sous la première apparence : je veux dire que ces dernières vignes n'ont point poussé au

Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE. Ddd

printents, & qu'elles ont été mortes dès-lors, on qu'on les a cru telles. Ce sont ces vignes, comme je l'ai observé, qui n'ont été atteintes que partiellement, quelques ceps ici, quelques ceps là, quelques - uns en partie seulement, d'autres en totalité; mais nulle part avec une suite assez

marquante, pour déterminer à les arracher.

Cependant, le mal n'a pas été par-tout tel, que les gens patiens n'aient encore confervé quelques espérances. Plusieurs des vignes qui en avoient donné de si belles au printems, & qui les ont sait évanouir dans l'été, ont repoussé par les racines, dont toutes n'étoient pas affectées au dernier degré. Ces nouveaux iets sont venus tard, au mois d'août seulement; ils sont minces & soibles : soutiendront-ils l'hiver qui va suivre ?

c'est sa température qui décidera la question.

J'ai vigoureusement comt attu pour l'assirmative, non que j'eusse de sortes raisons d'y croire; lus qu'aux inconveniens; mais j'avois fait arracher plusieurs ceps: j'en avois visité attentivement les racines, dont parmi le grand nombre de gârées, j'en avois remarqué qui ne l'étoient pas, qui n'étoient pas altérées du moins au même degré. Je sus poussé d'ailleurs par une autre considération; celle du prix d'une nouvelle plantation, lequel, avec le ten s qu'il taut attendre pour jouir, & les dépenses continuelles jusqu'à ce dernier moment, sont acheter une seconde sois le terrein dans sequel on l'a fait. A tous événemens, disois-je aux vignerons, ce sera une année de perdue; courons-en les risques: & je me suis opposé à ce que l'on n'arrache nulle part.

Les ceps qui ont éte gelés, en tout ou en partie, çà & là, indépendarament de la nature du sol, étoient, ou d'une constitution affoiblie par quelque circonstance, ou d'un plant naturellement plus délicat; plusieurs

firtes de blancs se trouvent dans ce dernier cas.

Tant d'altérations individuelles, totales ou partielles, ont influé sur les vignes mêmes qu'on n'avoit pas soupçonné les partager; presque toutes s'en sont plus ou moins ressentes. L'on a artibué à des brouillards de la fin de juin, le dépérissement rotal des vignes qui jusques-là promettoient beaucoup. En peu de jours l'on a vu toutes les formes (1) se stérir, se détacher & tomber sous le cep. Il se peut que le brouillard ait déterminé l'époque de cet accident; mais comme ce brouillard, cette nieille, ce mauvais vent, comme le nomment les vignérons, a couvert des paroisses entières, où il n'e pas affecté tous les cantons, il faut bien qu'il eût une autre cause, & je la crois voir dans les altérations locales de la rigueur de l'hiver. Les individ is avoient perdu de leur vigueur naturelle; ils n'ont pu résister au choc de l'intempérie.

Si d'un autre côté, no is examinons l'influence de l'hiver sur les arbres,

<sup>(1)</sup> On appelle ainsi en Beaujolois la grappe avant qu'elle se soit développée.

nous le trouvons le même que sur les vignes; il en est beaucoup mort par l'effet immédiat & subit de sa rigueur: il en est mort un plus grand nombre encore dans le courant de l'été. Les premiers n'ont point seuillé; il: n'ont plus donné de signe de vie: les autres au contraire se sont seuillés de trèsbonne heure; ce sont même ceux qui ont le plutôt donné des espérances: ils ont fleuri, les fruits ont noué; mais, en juillet, ces sruits se sont tachées, slérris, tous sont tombés; les seuilles ont ensuite jauni, se sont tachées, elles ont séché & sont tombées: au mois d'août, beaucoup d'arbres fruiriers ont été dans ce dernier cas, & singulièrement les noyers. Tous ceux-là paroissent décidément morts: je voudrois faire naître des doutes sur quelques-uns de ceux-ci. C'est encore à l'hiver prochain à décider cette question. Mais, le noyer, qu'il faut la vie d'un homme pour voir en rapport, & qui est d'une si grande utilité dans ces cartons, le noyèt mérite bien qu'on y regarde à deux sois avant de le faire arracher.

La quantité de sève qui reste dans les branches coupées au sort de l'été, & les effets qu'elle peut encore produire, sont incroyables: j'en ai vu une de huit à dix pouces de diamètre sur dix à douze pieds de longueur, d'un gros noyer que le vent avoit arraché, dans un pré; cette branche apportée dans la cour du manoir, jettée sur terre, en grande partie sous des arbres, après y avoir passé l'automne & l'hiver, poussa des jets au printems; ils seuillèrent, il en sortit des chatons assez longs & bien nourris; il s'y forma deux noix. Je les observois chaque jour, & je remarquai, dès que la chaleur commença à prendre beaucoup de sorce, que la sève, qui ne pouvoit plus se renouveller, diminuoit sensiblement: les jets, les seuilles & le fruit, tout se slétrit. & tomba; le bois se dessécha; & la mort, qui exissoit réellement, ne se manifesta que par une privation

totale de la sève.

Tel un homme mort, quand ce n'est pas une maladie putride qui le désorganise sur le champ, sa barbe & ses ongles poussent, croissent & s'allongent aussi iong-tems que l'humidité existe, si toutesois elle ne tend pas à la putrésaction; ce qu'on voit arriver à des corps qui ont peu

d'humeurs, & qui se trouvent enterrés en des lieux très-secs.

S'il est un moven d'empêcher le dangereux esset des terres goûteuses, c'est de saire qu'elles le soient le moins possible; & je ne vois, pour y parvenir, que de multiplier les sossés, & de rendre le terrein, compris dans leurs intervalles, le plus élevé dans le milieu, & le plus en pente vers les bords, en plan incliné de part & d'aurre, sur toute la longueur, dans la forme de ce qu'on appelle en dos-d'âne. Pour rendre ainsi le terrein, il n'est question d'abord que de jetter la terre du sosséé vers le milieu de l'espace qui les sépare; &, chaque année, d'y commencer le travail, en y attirant toujours la terre de part & d'autre.

On perdra, il est vrai, un rang de ceps à chaque fossé, mais on sera amplement dédommagé par l'avantage que les autres en retireront. Tome XXXV, Part. II, 1789. NOVEMBRE. Ddd 2

Il y aura d'ailleurs cela de moins à travailler & à sumer : ajoutez encoreque le curage des fossés est le meilleur engrais qu'on puisse donner à la terre.

A l'égard des arbres ou des plantes auxquels la nature n'a donné que tel degré de force, si celle de la gelée le surpasse, il saut se soumettre à la nécessité: les moyens à prendre pour s'y soustraire ne sont pas partie de l'économie rurale, considérée en grand; mais aussi, il ne faut pas faire des calculs désespérans, d'après des calamités qui n'arrivent qu'une sou deux dans un siècle, dont une génération entière souvent n'a jamais l'occasion de prendre l'idée.

Sans doute le froid de cette année, extrême par son intensité & sa durée, a été la plus désassere des intempéries; on peut croire même qu'elle a donné lieu à plusseurs autres; car, on ne peut attribuer qu'à lui, que beaucoup de semences, mises en terre de bonne heure, au printens, n'aient pas sevé, & aient été perdues, ainsi que le travail & le tems de

ceux qui s'en font occupés.

La terre, gelée à une très-grande profondeur, s'est maintenue si froide en bien des endroits, long-tems même après des jours d'un soleil très-ardent, que les graines, semées aux mêmes époques que les années précédentes, au lieu de germer, ont passé à une fermentation putride. J'ai éprouvé ce triste esse sur routes les graines de jardin, qu'il a failu resemer; ce qui a singulièrement retardé la jouissance de toures les sortes de légumes & d'herbages, sans parler des plantes vivaces, telles que les artichaux, qui ont entièrement péri presque par-tout; j'en ai perdu plus de cinq cens pieds, sans en pouvoir sauver un seul. Tout le monde sait que toutes les grandes récoltes ont également éprouvé de très-grands retards.

Quelle que puisse être la cause première des autres intempéries, on ne peut disconvenir qu'il n'y en ait eu encore d'extrêmes cette année. Le mois de juillet entier, & une partie du mois d'août ont été si orageux, qu'il s'est passé peu de jours que tout le pays n'ait eu à redouter la grêle; la plepart des paroisses na reçu de violentes atteintes; & dans beaucoup tout a été emporté; dans quelques-unes même, jusqu'à l'espérance de plusieurs années. Il faut donc regarder celle-ci comme une des plus

malheureuses du siècle.

Après un hiver long & rigoureux, qui avoit consommé tous les fourrages, ils ont été raies & excessivement chers. Il en a été de même de la p.ille, dans les pays de petite culture, où les bleds ont été généralement très-clairs & très-maigres. Les fruits de toutes espèces y ont été rares; ensin, la vigne, la grande ressource, & presque l'unique ressource des lieux dont je parle; la vigne, taux commun, n'a pas rendu la dixième partie de l'année commune de ces mêmes cantons, les cantons pris les uns dans ses autres. Beaucoup, & le nombre en est grand, n'ont absolument rien produit & les autres en général, ne sont point dédommagés,

par le prix, du défaut de quantité, par la raison que l'excès du mal-est local; qu'il est telles provinces, celles du midi de la France sur-tout, où toutes les récoltes, celle du bled, & celle du vin principalement, sont d'une abondance, telle que de mémoire d'homme il ne s'en est vu une femblable:

L'état permanent de misère du vigneron, dans tous ces environs, misère extrême, que j'ai décrite dans un autre Mémoire; le malheur commun si durable, auquel une surcharge d'impôts met le comble, m'a fait souvent rechercher un autre moyen de vivre, plus à l'abri des intempéries, moins profitable peut-être aux grands possesseurs de sonds, mais d'une plus grande ressource pour les cultivateurs. J'avouerai même que, me plaçant dans cette dernière classe, soit par mes goûts, par mes mœurs, for par mon peu de fortune, par le besoin enfin, j'ai commencé

de la mettre en pratique.

Considérant qu'on est en crainte sur le fort de la vigne dans tous les tems de l'année, qu'il sussit cha que jour de quelques minutes pour ravir le fruit des fueurs & l'espoir de l'année entière; que les dépenses pour récolter, enserrer & conserver, sont en raison inverse du prix de la denrée; qu'il-faut encore une surveillance consinuelle jusqu'au moment où un hasard heureux en procure le debouché, ordinairement lent par foi, & toujours ruineux si on le hâte; j'ai fait arracher une partie des vignes, & j'en mets la terre, une année en grains, une année en fourrage artificiel.

Mon opinion a été fortement combattue, & mon opération critiquée: le pays n'est point un pays à grains : le fol, le climat, s'y opposent ; je n'en faur is disconverir; mais enfin, il en rend de quoi payer les frais de culture & au-delà; il double encore les semences, c'est bien le moins; il y a en outre la paille, qui est indespensable & toujours très-chère dans les pays de vignoble: le fourrage donne lieu à une augmentation de be haux, dont l'engrais & tous les produits d'ailleurs sont à compter pour beaucoup, lorsqu'on vit de son fonds & sur son fonds.

Une autre considération, qui se retrace vivement à mon imagination, toutes les fois que je vois l'air s'embrumer, & que j'entends le tonnerse gronder en juillet, août & septembre; alors, dis-je, les foins sont fermés; les bleds sont coupés; les prairies artificielles l'ont déja été & craignent peu pour la suite; les pommes de terre, les raves, les betteraves, &c. font garanties en gran le partie, & j'en fais beaucoup cultiver;

ce qui est encore une innovation dans le canton.

Tandis que la vigne craint tout, & craint toujours: dans la paroisse de Rhézé, l'on n'ouvre les vendanges que dans la première semaine d'oct bre ; il est très-rare que ce soit dans la dernière de septembre. Eh bien, j'ai vu la grêle tomber, & emporter toute la récolte, quelques

jours avant celui déterminé pour la ramasser. D'autres fois, j'ai vu le

raisin geler sur le cep, avant le tems de le recueillir.

J'expose des saits: je rends compte de mes mons; je ne prêche point une doctrine: je conçois même, à la conduite de tant de personnes, que l'opinion des autres peut être sondée. Cependant, je vois que tous les pays de vignobles, où l'on ne sait avoir que du vin, où l'on ne paroît desirer que du vin, tous sont misérables; non, il est vrai, les propriétaires, qui ne les habitent pas, qui ont d'autres ressources, qui peuvent supporter des mauvaises années, & accumuler les récoltes de plusieurs autres, pour faire des compensations, & se trouver dédommagés, s'il est possible de l'être; c'est cette considération qui m'empêche de parler assimmativement; mais, encore une sois, les cultivateurs propriétaires ou non propriétaires, qui n'ont de ressource que celle du travail, d'espoir que dans le sonds qu'ils cultivent, qui sont toujours pressés de vendre leur vin pour acheter du bled, pour payer les impôts, pour avoir du sel, il n'y a rien encore pour les douceurs de la vie; ils n'en goûtent aucune : heureux, & très-heureux, en comparaison, s'ils avoient le nécessaire.



# NOUVELLES LITTÉRAIRES.

MÉMOIRE sur les moyens, 1°. de communiquer sur le champ au peuple occupant les dehors du lieu où se tient l'Assemblée les délibérations qui y sont prises; 2°. de se faire entendre dans une grande assemblée, & notamment aux Etats-Généraux, malgré le bruit des délibérations.

L'Auteur propose des porte-voix pour le premier objet; & pour le second des constructions particulières, qui renverroient la voix.

#### Académie de Sienne.

L'Académie de Sienne propose pour prix la question suivante:

L'apparence d'argile que prennent les pierres quartzeuses exposées aux vapeurs naturelles des lieux où se trouve beaucoup d'acide sulfureux, vient elle du changement d'une portion de terre quartzeuse ou silicée en argile par une combinaison quelconque de ces vapeurs avec cette terre? Où est-ce un simple changement de l'aspett extérieur de cette terre silicée, & de ces pierres quartzeuses, la substance terreuse restant toujours dans la même proportion? On demande donc que préalablement on

#### SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS.

détermine la quantité d'argile, qui se trouve naturellement dans ce genre de pierres, afin de pouvoir juger en les examinant, s'il y en a une plus grande quantité, & si l'alun qu'on en peut retirer en vitriolisant ces pierres est du à l'argile qui y est contenue naturellement, ou à une argile nouvellement formée?

L'Académie n'ayant reçu aucun Mémoire pour la folution de ce problème, le propose de nouveau une troissème sois, avec un prix double

de 60 écus.

Les substances volcaniques éprouvent, comme l'on sait, les mêmes altérations. Les laves, les pouzzolanes, prennent l'apparence d'argiles, & peuvent saire de l'alun. L'Académie recevra donc au concours les Mémoires qui traiteront de ces matières, comme ceux qui traiteront des substances quartzeuses.

Les Mémoires seront remis avant la fin de 1790, & adresses francs

de port au Sign. Paolo Mascagni.

Nota. Plusieurs de nos Lecteurs ne se rappelleront peut-être pas ce que sont le Glimmer verd & le Pechblende, dont M. Klaproth a retiré l'Uranice, suivant ce que me marque M. Crell. Je vais leur en donner la définition d'après Cronstedt.

Le Pechblende des Allemands, dit-il, section 277, est une mine contenant de l'argent & du zinc minéralisé par le soufre, & se trouve en

Hongrie & en Saxe.

Le Glimmer verd, dit le même Auteur, section 65, est un mica verd qui se trouve à Handol dans la province de Jemtland, & à Salberg dans Je Westmanland.

M. de Justi avoit déjà dit avoir retiré du mica jaune une substance métallique uon malléable, par conséquent du genre des deni-métaux; mais je crois que ces expériences n'avoient pas été suivies. Note de M. de la Métherie.

# TABLE

DES ARTICLES CONTENUS DANS CE CAHIER.

Suite du Memoire sur les causes du dépérissement des Bois dans la Province du Dauphiné; par M. ACHARD DE GERMANE, Avocat, page 321 Memoire sur les causes de la mortalité du Poisson dans les Etangs

| 400 OBSERVATIONS SUR LA PHY SIQUE, &c.                               |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| pendant l'hiver de 1788 à 1789, & sur les moyens de l'en préser      | vei    |
| à l'avenir; par M. VARENNE DE FENILLE, Affocié ordina                | aire   |
| de la Société d'Emulation de Bourg, Correspondant de la Soci         |        |
| Royale d'Agriculture de Paris, Associé de celle de Lyon,             | 339    |
| Memoire sur les Foyers économiques & salutaires de M. le Dolle       | 2111   |
| FRANKLIN & de M. DESARNOD, Architecte à Lyon: extrait, 3             | 350    |
| Lettre de MM. PAETS VAN TROOSTWYK & DEIMAN, à M. DE                  | LĄ     |
| MÉTHERIE, sur une manière de décomposer l'Eau en Air insta           | 1772 - |
| mable & en Air vital,                                                | 369    |
| Extrait d'un travail sur le Phosphore, dans lequel il est traité de  | Ju     |
| combinaison avec le Soufre, &c. par M. PELLETIER, Memo               | bre    |
| du Collège de Pharmacie de Paris, &c. 3                              |        |
| Examen comparé de l'intensité du Feu produit par la combustion       | de     |
| mesures égales de Bois de chêne, de Charbon de ce même Bois,         |        |
| Charbon de tourbe & de Charbon de terre; par M. SAGE, 3              | 85     |
| Lettre de M. CRELL, à M. DE LA MÉTHERIE, sur un nouve                | гац    |
|                                                                      | 91     |
| Observations relatives à l'effet des intempéries de cette année, par |        |
| culièrement sur les pays de Vignobles du haut-Beaujolois, ce         | иx     |
| du Lyonnois & du Mâconnois qui les avoisinent,                       | 92     |
| Nouvelles Littéraires.                                               | 98     |



Nevembre 1789.





Foyer du sieur Desarnod de la moyenne grandeur





# NOUVELLES EXPÉRIENCES

Sur les effets de l'Electricité artificielle & naturelle, appliquée aux Végétaux;

Par M. l'Abbé BERTHOLON, Professeur de Physique expérimentale des Etats-Généraux de la Province de Languedoc, & Membre de plusieurs Académies Nationales & Etrangères.

LA plupart des vérités les mieux établies ont été attaquées, & c'est un avantage bien précieux pour elles; car, après un nouvel examen, elles paroissent avec un nouvel éclat. Les discussions sont très-utiles aux progrès des sciences; elles servent à résormer des erreurs, à jetter des doutes sur les assertions qui ne sont pas encore bien prouvées, ou à consirmer celles qui étoient déjà admises.

L'influence de l'électricité sur la végétation a été constamment regardée comme une vérité; la théorie paroît l'établir : une soule d'observations, de principes & de conséquences bien déduites semblent exclure tout sujet de doute; un grand nombre d'expériences saites en divers tems, en divers lieux, par différentes méthodes, sur des plantes de même ou de différentes espèces, ont toujours présenté des résultats absolument

concordans.

Les principaux physiciens qui se sont appliqués à cet objet & qui ont eu des succès marqués, sont MM. l'Abbé Nollet, Jallabert de Genève, le Docteur Mainbrai en Angleterre, Boze à Wirtemberg, Nuneberg de Stutgard, de la Cepède, Achard de Berlin, Gardini de Turin, Cavalli de Rome, &c. &c. &c. J'ai fait aussi depuis long-tems des expériences de ce genre, savorables à la doctrine de l'électricité végétale. Mais M. Ingen-Housz, un des savans les plus distingués, a fait depuis quelque tems sur cette matière des expériences qui paroissent opposées à celles des Physiciens qui l'ont précédé; elles ont rappelé l'attention sur ce sujet. Plusieurs savans sont de nouveau entrés dans cette carrière, & leurs

Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE.

expériences, contraires à celles de M. Ingen-Housz, ont encore confirmé

la doctrine de l'électricité sur la végétation.

M. Ingen-Housz n'a point nié le résultat que les premiers Physiciens avoient obtenus, en faisant des expériences d'électricité appliquée aux végétaux; il pense qu'ils ne se sont point trompés dans leurs résultats; mais, 1°. il a soupçonné que lorsqu'on avoit électrisé des plantes, les vases qui les contenoient avoient été placés dans un endroit plus élaige e de la senêtre, & moins éclairé que ceux où étoient mis les vases de comparaison non-électrisés; 2°. il a assuré que les plantes, semées à l'ombre, les pient plutôt que celles qui étoient dans un lieu plus éclairé, & que la différence des degrés de lumière dans deux endroits d'un même appartement, tels que ceux dont on vient de parler, peut produire des différences sensibles.

On peut observer d'abord qu'un soupçon n'est pas une preuve; qu'il est dissicle de croire que rien dans les expériences de M. l'Abbé Nollet, par exemple, n'annonçant que les vases de comparaison sussent plus près de la senêtre, il y ait eu une différence sensible sous ce rapport, tandis que cet hubile physicien dit expressement avoir observé que tout sut égal de part & d'autre; que quand même il n'auroit pas pensé à la question du degré de lumière, il auroit sait attention à la libre circulation de l'air & à d'autres circonstances de ce genre, qui n'auroient pas permis qu'on eût placé les vases électrisés à une distance des senêtres, disserente de celle des vases non-électrisés; & ensin, qu'il seroit bien étonnant que l'objet de ce soupçon eût toujours eu lieu; dans les divers tems, dans les différens lieux, & entre les mains de tous les physiciens qui ont sait des expériences dont les résultats ont été tous concordans; & que tous, par hasard, eussent placé leurs vases électrisés & leurs machines plus loin de la senêtre.

M. Jallabert & quelques autres physiciens ont fait des expériences électriques sur des hyacinthes, des jonquilles, des narcisses, & les essets ont été très-marqués en faveur de l'électricité. M. Ingen-Housz croit que les plantes bulbeuses sont peu propres à fixer un jugement, à cause, dit-il, de la grande différence qu'on observe souvent dans le progrès de leur végétation; mais ne seroit-il pas bien étonnant que le hasaid, ou mieux un concours de circonstances individuelles, eût tellement savorisé M. Jallabert, qu'il eût obtenu par ce concours de l'accélération & des progrès de la végétation, d'une manière constante & soutenue, pendant un tems considerable, sur plusieurs espèces de plantes? D'après des soupçons de ce genre, ne pourroit-on pas expliquer avec autant de droit les expériences qu'on oppose? Mais laissons ce genre de discussion qui nous meneroit trop loin.

Personne ne doute de l'influence de la lumière sur la végétation; on en est aussi certain que de celle de la chaleur; mais je ne sais pas s'il est

bien prouvé que les plantes qui, semées à l'ombre, lèvent plutôt, doivent cette altération dans la germination à la différence des degrés de lumière ou à quelqu'autre cause, par exemple, à l'humidité; & je sais encore moins s'il est démontré que de très-petites différences dans l'intensité de la lumière, puissent produire des différences très-grandes dans la végétation; & s'il y auroit une différence bien sensible dans des plantes semées dans deux vases, avec une parsaite égalité en tout, à cela près que l'un feroit un peu moins éloigné de la fenêtre que l'autre. Si cela n'est pas, comme j'en suis convaincu par un grand nombre d'expériences que j'ai saites à dessein de connoître la vérité dans cette matière, & dont on trouve une partie dans ce Mémoire, les soupçons qu'on a eu sur l'influence de circonstances étrangères dans les expériences d'électricité vegérale de plusieurs physiciens; ces soupçons, dis-je, tombent entièrement, n'ayant aucun sondement légitime.

Pour mieux exposer l'etat actuel de la question, supposons qu'on oit semé des graines les unes à l'ombre, les autres en plein air, que tout soit égal d'ailleurs, & sur-tout qu'on les arrose en même-tems & avec la même quantité d'eau, ce ne sera seule nent pas la même di sérence des degrés de lumière qui influera sur les effets, & qui les sera accélérer d'un côté. Il y aura dans cette hypothèse une cause bien puissante & bien capable de produire une dissérence dans les effets; ce sera la plus grande humidité habituelle qui résidera dans la terre à l'ombre, l'évaporation y étant moins grande que dans celle qui est exposée aux rayons directs du soleil. On a cru que tout étoit égal d'abord, & tout ne l'étoit pas, ainsi qu'on le voit en examinant la chose d'une manière plus approsondie.

L'expérience m'a prouvé cette vérité; car ayant fait plusieurs fois des expériences de comparaison sur des portions de terre égales, placées à l'ombre ou au soleil, & les arrosant également, la terre étoit bien plutôt sèche d'un côté que de l'autre. De plus je suis venu à bout de faire lever plus promptement des graines semées au soleil que celles de même espè e qui étoient semées à l'ombre, tout étant parsaitement égal, au nombre des arrosemens près, qui étoient plus souvent répétés sur la terre exposee au soleil que sur l'autre, & qui ne l'étoient que jusqu'au point de rend e l'humidité de la terre égale des deux côtés. En augmentant ce deg é d'humidité les plantes croissent encore plutôt, résultats que j'ai obten s constamment dans mes expériences multipliées pendant l'automne de cette année & durant celle de l'année précédente. Je doute même qu'1 puisse y avoir de l'irrégularité dans les effets en divers pays, à moins qu'on ne porte les choses à l'ex rême, par exemple, en arrosant trop, ce qui pourroit faire pourrir certaines graines, &c.

Il m'a paru encore bien prouvé par un grand nombre d'expériences, saites à dessein, qu'une petite dissérence dans les degrés de lumière ne produit pas une accélération d'un côté dans la germination; car ayant Tome XXXV, Part, II, 1789, DECEMBRE. Eee 2

placé plusieurs sois successivement dans le même appartement & ensuite dans plusieurs pièces à dissérentes distances de la fenêtre & dans des endroits où j'appercevois divers degrés de lumière, mais peu contidérables; car ayant placé, dis-je, des vases où, tout étant égal, j'avois semé des mêmes espèces de graines, j'ai vu constamment que les résultats étoient sersiblement les mêmes. Je présume aussi, à mon tour, que si l'illustre physicien de Vienne a vu des résultats dissérens, c'est que les dissérences étoient telles par la position locale particulière, qu'elles occasionnoient une plus grande évaporation & un desséchement plus grand d'un côté que de l'autre dans la terre. Cen'est pas que je ne regarde comme probable qu'une intenfité dans la lumière sentiblement différente, même séparée de toute autre cause, ne puisse produire quelques effets dans la germination; mais cette propolition n'est point encore démontrée; elle l'est encore moins, lorsqu'il s'agit de quelques degrés de lumière peu sensibles, ainsi que le prouvent les observations & les expériences dont je viens de faire mention.

Quoique, indépendamment de ces raisons, je n'aie jamais regardé comme absolument concluantes, je le dis à regret, les experiences de M. Ingen-Houlz, soit parce que leur résultat ne m'a pas paru constant lorsque je les ai répétées, soit parce que la méthode qu'il a choisie de semet des graines sur du papier mouillé ne peut point être comparée à celle de les semer dans de la terre, qu'ont suivie les autres Physiciens, soit parce que quelques expériences négatives ne peuvent point être miles en parallèle avec un grand nombre d'expériences politives, répétées en divers tems & en divers lieux par le grand nombre des plus habiles physiciens électrisans qui les ont variées de plusieurs manières, j'ai néanmoins, chaque année, fait de nouvelles expériences sur ce sujet, & j'ai eu la fatisfaction de les trouver conformes, quant à leur résultat, à celles qui avoient été exécutées, soit avant, soit après la publication de mon Ouvrage sur l'Electricité des Végétaux. Le nombre de mes nouvelles expériences est très-grand; je les ai variées de différentes manières, & il seroit trop long de les rapporter toutes. Je citerai seulement ici quelquesunes de celles que j'ai faites à Beziers dans un grand jardin de la maison où j'ai passé l'été & l'automne de 1787, 1788 & 1789.

(A) Dans un appareil connu sous le nom de magasin d'électricité, construit de manière qu'on pouvoit ôter le tube & le replacer, le 20 juillet 1787, je rensermai douze espèces de graines en autant de paquets dont l'enveloppe étoit sormée par des seuilles d'étain laminé. Après avoir établi les communications nécessaires, ce magasin a été chargé d'électricité durant six jours, de deux heures en deux heures, excepté pendant la nuit, & cha que sois, avant de recharger cet appareil, on le déchargeoit avec l'excitateur, en mettant auparavant la chaîne avec la boule qui en sait partie, & il y a toujours eu explosion, preuve que l'électricité a été

constante. Asin que l'electricité se conservât mieux, le magasin étoit isolt, & on ôtoit de la surface extérieure la chaîne de communication avec le réservoir commun, dès qu'on avoit chargé, ensuite on bouchoit bien l'ouverture.

A mesure que je formai les douze paquets de graines, destinées à être électrisées, & que je refermai chaque espèce dans une seuille d'étain laminé, je sis douze autres paquets des mêmes graines, tirées des mêmes sacs où les premières avoient été prises. J'eus même la précaution de saire remuer chaque sac, pendant quelque tems, afin que toutes les graines suffent bien mêlees. Ces douze derniers paquets qui, sans être electrisés, devoient servir de reme de comparaison, turent également rensermées dans des seuilles d'érain, & placées dans une bouteille (semblable au magasin) qui ne suit point électrisée & où elles demeurèrent pendant six

jours. Tous les paquets étoient numérotés avec soin.

Le septième jour au matin, les douze paquets de graines électrisées, & les douze de graines non-électrifées furent semées dans un carreau du jardin où l'on avoit formé douze divisions. Chaque division contenoit une espèce de graine & étoit sous-divisée en deux portions égales; dans l'une notée A étoient les graines électrisées, & dans l'autre notée B. étoient les graines non-électrisees. Les douze espèces de graines étoient les suivantes : epinards, chicorces, navets, violiers-jaunes, violiers-rouges, laitues, nafitor, chou, petites raves ou raifords, haricots, pois & feves. Elles ont été semées, de manière que l'ordre dans lequel on vient de les nommer répond à l'ordre des chiffres naturels 1,2,3,4, &c. Ainsi la première division contenoit les graines d'épinards; la sousdivision A renfermoit les graines d'épinards électrisées; dans la sousdivision B étoient les graines d'épinards non-électrisées. On doit en dire autant de la seconde division par rapport à la graine de chicorée; de la troissème relativement aux navets & ainsi de suite. Les graines étant semées elles furent recouvertes d'une égale quantité de terre passée an crible; de petits cadres ayant été mis pour servir de mesure. Les arrosemens surent faits avec soin par-tout en égale quantité, & de la même manière.

Ite Expérience. Le huitième jour après les semailles, le matin, six plantes d'épinards électrisées, de la sous-division A parurent; sur les deux

heures huit autres plantes; à sept heures du soir cinq autres.

Le neuf, au matin, dix autres graines; le soir trois autres: en tout trente-deux graines levées, & huit autres qui ne parurent point les jours suivans, forment la totalité des quarante graines qui avoient été semées dans la sous-division A de la première division.

Quant à la division B, les graines correspondantes d'épinards, semées au nombre de quarante, ne parurent point le huitième ni le neuvième jour après les semailles; ce ne sur quele dixième jour au matin que j'en trouvai quinze qui avoient levé; neuf autres à deux heures, sept à sept heures du

soir; le onzième cinq plantes parurent. Il y en eut quatre qui ne levèrent

point les jours suivans.

II. Expérience. Le septième jour après avoir semé, je vis paroître, le matin, dans la sous-division A de la seconde division, neuf plantes de chicoree ou endive, électrisées. Le soir à sept heures, six autres. Le huitième jour au matin, deux autres. Les trois autres des vingt qu'on avoit semées, ne parurent point ensuite.

Le huitième jour au foir, j'apperçus six des vingt graines de chicorée non-électrisées de la sous-division B; le neuvième jour au matin, treize

plantes étoient levées. La vingtième ne parut pas.

111. Expérience. Le quatrième jour après les semailles, les navets électrisés commencèrent à lever. A deux heures après midi, cinq avoient levé, & six à sept heures du soir. Le cinquième jour au matin, les neuf

autres avoient paru.

Les graines de navets non électrisées ne se montrèrent point le quatrième jour, ni le cinquième pendant la journée. J'en vis treize le soit du cinquième jour. Les sept autres graines parurent le matin du sixiè ne jour. On n'avoit semé que vingt graines dans chacune des sous-divisions A & B.

IV. Expérience. Le sixième jour, après avoir semé des violiersjaunes, six graines électrisées levèrent le soir; quatre autres le lendemain

matin; deux ne parurent point : douze en tout.

Des douze graines non-électrilées qui furent semées, il y en eut, le septième jour au matin, huit qui parurent; trois l'après-midi.

V. Expérience. Les violiers-rouges électrisés levèrent, le neuvième jour

au matin, au nombre de vingt-un; l'après-midi cinq autres.

Les graines de même espèce non-électrisées parurent le dixième jour, au nombre de dix-huit, le matin; à deux heures quatre autres, le soir trois.

VI. Expérience. Le sixième jour, cinq graines de laitues électrisées sortirent de terre le matin; deux autres le soir, trois autres le lendemain matin, sept le surlendemain, à deux heures. Trois graines périrent.

Les laitues non-électrisées parurent seulement, le huitième jour au matin; de vingt qui avoient été mises en terre, il y en eut dix; deux

l'après-midi, & huit le neuvième jour au matin.

VII. Expérience. De trente graines de nasitor électrisées, vingt-une levèrent le quatrième jour après avoir été semées; les autres le cinquième jour au matin.

Les graines non-électrisées ne commencerent à sortir que le cinquième sour, à deux heures, au nombre de vingt-cinq, & les autres le lendemain matin.

VIII. Expérience. Vingt graines de chou électrisées surent semées; \*

407

le quatrième jour après les semailles, il en leva onze le matin, trois l'après-midi, quatre le lendemain au matin.

D'une quantité égale de graines de même espèce non-électrisses, quinze sortirent de terre le cinquième jour au matin, & les autres après midi.

1X. Expérience. Les raifords électrifés semés au nombre de quarante, parurent le sixième jour. Le matin j'en comptai vingt-sept; à deux heures cinq de plus, une le scir, quatre le lendemain à deux heures.

Quant aux graines non-électrifées, trois sortirent de terre le sixième jour au matin; le septième jour vingt-cinq autres au matin, & six le soir.

Le lendemain trois au matin.

X. Expérience. Vingt haricots électrifés ont été mis en terre. Le cinquième jour au matin huit parurent; trois à deux heures, le soir sept, & les deux autres le lendemain matin.

Les haricots non-électrifes se montrèrent seulement le sixième, à deux heures, au nombre de cinq; onze le soir, & le rette le lendemain au

matin.

XI. Expérience. Les pois électrisés levèrent le sixième jour au matin, au nombre de six; à deux heures cinq, le soir le reste des vingt.

Les pois non-electrisés sortirent de terre le septième jour au matin, au

nombre de quinze; le soir les cinq autres.

XII. Expérience. Les seves surent semées, au nombre de vingt, soit dans la division A, soit dans la division B. Trois seves électrisées parurent le huindme jour au soir, après les semailles; quatre le lendemain matin, deux après midi, une le soir. Le neuvième jour au matin, il y en eut cinq de plus; un à deux heures, le reste le soir.

Quant aux seves non-électrisees, elles ne commencèrent à paroître que le dixième jour au matin, au nombre de huit; deux après midi, cinq le

soir. Le onzième au matin trois, & le soir les deux autres.

Ces douze expériences avec celles qui leur font correspondantes ont été répétées sur les mêmes plantes & dans le même en hoit, dans l'été de 1708 & dans celui de 1789, avec le même succès. Toujours il y a eu une accélération notable dans la germination des graines electritées. J'ai seulement remarqué des variétés accidentelles dans les tems respectifs & dans le nombre des plantes qui levoient dans chaque division un peu plutôt ou un peu plus tard, suivant la température de l'air, ou en une quantité plus ou moins grande, mais les rapports ont été toujours sensiblement les mêmes entre les plantes électrisees & celles qui ne l'étoient pas.

Cette année 1789, je les ai commencées le 25 juillet, & j'ai semé le premier août. J'ai redoublé de soins & d'attention, & j'ai eu la satisfaction de voir que les résultats étoient savorables à l'électricité. De sorte que voilà en trois ans trente-six expériences concordantes, saites dans le même

#### OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

lieu, dans la même saison, avec des graines de même espèce, & par la même méthode. J'en aurois encore plusieurs autres à citer sur disférentes autres plantes & sur les progrès de la végétation; mais ce Mémoire seroit d'une étendue trop considérable. Quelque jour, je pourrai les recueillir pour satisfaire ceux qui seroient curieux de connoître les variétés accidentelles dont ces sortes d'expériences peuvent être susceptibles.

(B) Les expériences ont ensuite été variées, en employant d'autres méthodes. Une de celles-ci a été de laisser tremper dans l'eau dissérentes espèces de graines, pendant deux jours, & de les électriser en même tems. J'ai pris cinq petits pots de fayence, dans chacun desquels j'ai mis de l'eau & placé une espèce de graine. Une petite bande de seuille d'étain laminé étoit collée, selon la hauteur des petits pots, soit en dedans, soit en dehors, pour former des communications électriques, & l'ouverture de chaque vase a été fermée avec un bouchon soigneusement massiqué. Ces cinq petits vases ont été ensuite rensermés dans une jarre électrique que j'avois arrangée en manière de magasin électrique, de telle sorte que son orifice étoit sermé avec un grand bouchon de liège, enduit sur toute sa superficie de cite d'Espagne: cette espèce de bouchon étoit percée dans le milieu pour y recevoir un tube de verre creux qui descendoit jusqu'au sond de la jarre. Le tout a été après massiqué convenablement avec de la cire verte.

Cet appareil, muni de toutes les communications nécessaires, a été électrisé pendant deux jours, & deux heures en deux heures, excepté dans la nuit, comme dans les préparations des douze premières expériences. Au bout de ce tems, les graines ont été semées en terre dans le même jardin, dans de petits carreaux, contenant chacun deux sous-divisions A & B, pour les graines électrisées & pour celles qui ne l'étoient pas. On a toujours observé que tout sût égal : ainsi les graines ont été prises des mêmes boëtes qui les rensermoient chez le jardinier; elles ont été mêlées avec soin auparavant de les en retirer; la division en deux paquets a été faite aussi-tôt. La portion B de chaque espèce de graines a été rensermée dans de semblables petits vases, & le tout dans une autre jarre non-étamée & sans aucune communication métallique, dans le même lieu.

Après deux jours d'électrisation, les graines respectives ont été semées chacune dans leurs carreaux & dans leurs sous-divisions correspondantes; & les précautions, les soins, les arrosemens, ont été égaux de part & d'autre. Cinq espèces de graines ainsi préparées ont été semées, 1°. des lupins, 2°. des lentilles, 3°. des haricots, 4°. des feves, 5°. des pois. Vingt graines de chaque espèce surent semées; dix graines électrisées & dix graines qui ne l'étoient pas.

XXXVII. Expérience. Les lupins électrifés ont soulevé la terre, le cinquième jour après les semailles, à deux heures; le soir sept plantes sont

un peu sorties de terre, les cotyledons se montrant. Le sixième jour, les trois autres plantes électrisées ont paru de même, le matin. Le septième jour, les cotyledons se sont plus ouverts & séparés, & laissoient entrevoir les solioles qui en dedans ne paroissoient avoir que le tiers de la hauteur des cotyledons. Le huitième jour & les suivans les seuilles se sont successivement accrues & développées; les solioles ont en progressivement la moitié, les deux tiers de la hauteur des cotyledons, ensuire la hauteur entière, le double, le triple, &c. dans dissérens jours consécutits.

Les lupins non-électrifés n'ont paru que le septième jour au matin, au nombre de trois, deux autres le soir. Le huitième jour au matin, quatre autres; le dernier à midi du même jour. Leur développement a été successif, mais plus lent que celui des lupins électrisés: en tout dix de part &

d'autre.

XXXVIII. Expérience. Les lentilles électrifées ont levé, le cinquième jour au foir après les femailles, & au nombre de quatre. Le lendemain matin deux autres; après midi une. Le feptième jour au matin tout avoit levé.

Les lentilles non-électrisées se sont montrées seulement le sixième jour

au soir, au nombre de cinq; le reste parut le lendemain matin.

XXXIX, XL & XLI. Expériences. Les haricots, les feves & les pois électrifés ont tous levé un jour & demi & deux jours avant ceux qui n'avoient pas été électrifés, avec des variétés à-peu-près femblables

aux précédentes.

(C) Plusieurs espèces de graines ont été mises dans des seuilles d'étain laminé, & ensuite rensermées dans une boule d'étain communiquant au conducteur d'une machine électrique; elles ont été ainsi électrisées, environ quatre heures, distribuées dans l'espace de la journée, & cela pendant trois jours. Ces graines étoient, 1°. des semences de baguenaudier d'Ethiopie (Collutea Æthiopica); 2°. le mussele-de-veau (Antirhinum majus); 3°. l'espèce de bec-de-grue nommée (Geranium inquinans); 4°. des graines d'amaranthe; 5°. des semences de matricaires; 6°. des graines de reine-marguerite. Ces graines ont été ensuite semées dans des vases, mis en plein air. Il y avoit dix graines de chaque espèce.

D'autres graines prises en égal nombre dans le même endroit, conservées ensuite également pendant trois jours dans des seuilles d'étain, ont été semées le même jour dans une terre de la même préparation; les vases placés à la même exposition, dans le même endroit, & également arrosés: en un mot, tout étant parsaitement égal de tout point, à

l'électricité près.

XLII. Expérience. Les semences électrisées de baguenaudier ont toutes germé, avant celles qui n'étoient pas électrisées. Quatre graines ont paru trente-six heures, environ, avant les premiers non-électrisés; les autres successivement à divers intervalles que nous ne rapportons pas Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. Fff

en détail pour donner moins d'étendue à ce Mémoire. Les semences nonéle Ctrisées se sont aussi montrées ensuite les unes après les autres.

XLIII. Expérience. Les graines électrifées de mustle-de-veau ont levé, au nombre de sept, treize heures environ avant que les premières non-électrifées se soient montrées. Les trois dernières graines électrises

n'ont paru qu'avec les quatre premières non-électrisées, &c.

XLIV. Expérience. Les graines de bec-de-grue électrifées, ont germé au nombre de six, environ vingt-cinq heures avant les premières non-électrifées; deux autres dix heures avant, les deux dernières n'ont pas levé.

Les graines non-électrisées ont paru successivement.

XLV, XLV I & XLV II. Expériences ont également présenté

des réfultats favorables à l'électricité végétale.

(D) Les expériences suivantes ont été saites avec un autre appareil. J'ai sait creuser en pluseurs endroits un disque rond de bois qui a été recouvert de seuilles d'étain laminé, pour en saire le chapeau d'un circtrophore. Dans les cavires crensées j'ai mis quatre espèces de graines, 1°, du thlaspi, 2°, du bassilic, 3°, du scorsenere, 4°, des salssis; j'ai électrisé à l'ordinaire l'électrophore, & quatre sois par jour je le frappai avec une peau de chat sauvage, afin de rendre à l'électrophore son énergie. Dix sois par jour, en séparant le chapeau de l'électrophore, je tirois successivement des étincelles durant environ cinq minutes; ensuite pendant l'intervalle on laissoit reposer le chapeau sur l'électrophore. Au bout de deux jours, dix graines électrisées ont été semés en plein air, en mê ne-tems que dix autres qui n'étoient pas électrisées, tout ayant été observé dans la plus parsaite égalité.

XLVIII. Expérience. Trois graines électrifées de thlaspi ont poussé environ huit heures avant les premières non-électrifées. Quatre autres graines électrifées trois heures avant. Deux autres graines électrifées, en même-tems que les cinq premières non-électrifées; la dixième a péri. Les autres graines non-électrifées ont successivement germé, & deux

n'ont pas réussi.

XLIX, L & LI. Expériences ont présenté des résultats semblables, c'est à-dire, que les graines électrisées de basilic ont toutes levé; les unes dix-huit heures, les autres dix ou six heures avant les nonélectrisées. Plusieurs de celles de scorsonère électrisées ont paru un jour & demi, d'autres un jour environ avant celles qui n'avoient pas été électrisées. Il en a été de même pour les graines de salssis. Aucune graine n'a péri dans ces trois dernières expériences.

(E) LII. Expérience. Des graines de moutarde ont été semées dans deux espèces de petites jartes d'étain, marquées A & a. Deux jours après les semailles, ces jattes ont été mises, chacune dans une jarre électrique, de manière que les deux orifices sussent de niveau. On a ensuite chargé

d'électricité ces jarres, ce qu'on a réitéré toutes les fois que l'électromètre annonçoit une diminution sensible dans l'électricité. Cette opération eut lieu depuis huit heures du matin jusqu'à onze heures, & depuis deux heures jusqu'à cinq. Tout le reste du tems, les jattes ont été mises sur la tablette d'une sensètre. Les deux jours suivans les procédés ont été les mêmes.

Deux autres petites jattes, notées B & b, remplies de la même terre, dans lesquelles on a semé, en même tems que celles des deux premières jattes, des graines prises au même paquet, recouvertes d'une égale quantité de terre, ont été posées dans le même appartement, à la même distance des senêtres, dans la même direction mesurée rigoureusement. Elles ont été déplacées & mises sur la même senêtre, dans le même tems, & ensuite replacées dans l'appartement aux mêmes endroits: les arrosemens étoient d'une égale quantité d'eau, & saits de la même manière; en un mot, tout a été parsaitement égal. Les graines étoient au nombre de douze.

Le quatrième jour après les semailles, sur les huit heures du soir, j'ai apperçu une plante de moutarde, dans la jatte A électrisée. Le cinquième jour au matin, j'en ai vu trois autres; le soir cinq autres. Le reste le

lendemain au soir.

Dans la jatte électrifée a, les trois premières plantes ont paru le cinquième jour après les semailles au matin; une après midi, quatre autres le lende-

main matin. Le s'eptième jour toutes les autres avoient levé.

Quant aux graînes non-électrifées, elles n'ont commencé à paroître que le septième jour au matin, deux dans la jatte B, & trois dans la jatte b. Le huitième jour après midi, une dans B, & le soir deux dans b. Le neuvième & le dixième, elles levèrent successivement, & tout avoit paru le onzième au matin.

LIII & LIV. Expériences sont l'expérience LII, répétée l'année suivante avec le même succès, en faveur des plantes électrisées, qui toujours

ont levé plusieurs jours avant celles qui ne l'étoient pas-

(F) LV. Expérience. Deux jattes d'étain ont été employées à faire des expériences d'une manière différente. Dans l'une marquée A, on a femé dix graines de moutarde, & dans l'autre B, on en a femé autant. Ces deux vases dans lesquels on a observé que tout sût parfaitement égal, ont été mis en plein air, au même lieu, & arrosés également. Lorsque quelques graines commencèrent à parostre de part & d'autre, avec une élévation sensiblement égale, on transporta ces deux vases dans le même appartement. On mit le vase A dans une jarre électrique, pendant quatre jours, comme il a été dit dans la préparation des expériences LII, c'est-à-dire, que le bord de la jatte & celui de la jarre électrique étoient de niveau; qu'on a électrisée de la même manière & pendant le même tems cette jatre & cette jarre, & que la jatte B, non-électrisée, étoit placée dans le même endroit, à lá même distance des fenêtres & à la même exposition. Dans le tems où l'électrisation cessoit, on plaçoit les deux Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. Fff 2

attes en plein air, & ensuite on les reportoit ensemble dans l'appartement:

tour étant constamment égal.

Dès le soir du premier jour de l'électrisation, les plantes de la jatte A électrisées étoient plus hautes que les autres. Il y avoit eu d'abord, en commençant l'expérience, cinq plantes dans A & sept dans B qui avoient environ une ou deux lignes de hauteur chacune. Le soir les plantes de A avoient 5 à 6 lignes, & celles de B 3 ou 4 lignes.

Le lendemain au soir, les mêmes graines dans A avoient acquis 8 à 9

lignes de hauteur, & celles de B feulement 4 à 5.

Le troissème jour au foir, les plantes de A avoient 10 à 12 lignes; celles de B 6 à 7:

Le quatrième jour au soir, les plantes en A avoient une hauteur de 14

à 15 lignes; celles de B 9 ou 10.

Le cinquième jour, on cessa d'électriser, & le soir on examina les plantes; celles de A avoient augmenté de 2 ou 3 lignes; celles de B

parurent sensiblement à la même hauteur que la veille.

Quant aux autres graines de A & de B, dont on n'a pas encore fait mention, & qui crurent les jours suivans, leur accroissement sut, quoique retardé, analogue aux premières, & toutes levèrent. Je sis seulement sur deux autres plantes de la jatte A une expérience particulière; c'est celle qui suit. Cetre expérience  $LV^e$  a été faite pendant deux autres années avec le même succès.

(G) LVI. Expérience. Le second jour de l'électrisation de la jatte A, Expérience LV, je présentai de tems en tems une pointe métallique au-dessus de deux plantes qui avoient germé après les autres, & qui étoient d'abord plus petites. Le lendemain matin, elles parurent aussi hautes que celles qui étoient nées avant elles: ce qui prouve le grand

avantage de l'électrifation par aigrettes pour les végétaux.

(H) LVII. Expérience. Dix graines de moutarde ont été semées dans une jatte d'étain A, & autant dans la jatte semblable B, tout étant égal de part & d'autre. Lorsque plusieurs graines commencèrent à lever des deux côtés, chaque jatte sut placée dans une jarre électrisée, de sorte que les quatre bords supérieurs étoient de niveau, & que les communications métalliques étoient établies avec la même machine électrique. Les deux jarres, exposées à la même distance des senétres, surent donc électrisées dans le même tems & de la même manière, avec cette seule différence que je promenai sur la surface de la jatte A, une petite platine de métal, à une distance où il ne pouvoit y avoir aucune explosion, mais seulement un écoulement plus prompt du sluide électrique. Cette expérience sur répétée trois jours à dissérens intervalles, comme ci-dessus. Le soir du premier jour, les plantes en A avoient acquis un accroissement plus grand que celui des plantes en B; la moins haute de A avoit 2 lignes de plus que la moins grande de B; & la plus haute de A surpassoit de.

5 lignes la plus grande de B; les autres avoient des hauteurs moyennes, à-peu-près proportionnelles. Les deux jours suivans ces mêmes plantes

eurent des accroissemens proportionnels.

(1) LVIII. Expérience. L'expérience précédente a été répétee de mautres fois dans divers tems & avec le même succès, avec cette scole différence dans la préparation de l'experience, que les deux jattes A & B étoient placées sur des isoloirs, au lieu d'être dans des jarres, & qu'on présenta pendant le tems de l'électrisation une platine de métal sur les plantes en A. L'avantage sur toujours du côté de A; ce qui prouve que l'éléctrisation que j'ai appelée impression de souffle, dans mon Ouvrage de l'Electricite du Corps Humain, nouvelle écition, a plus d'efficacité que l'éléctricité simple, nommée par bain, non-seulement sur le corps humain, mais encore sur les végéraux.

(K) LIX. Expérience. J'ai semé dix grains de seigle dans une jatte A & autant dans la jatte B, tout a été égal, comme dans les expériences précédentes, à l'électrisation près qui a été faite, comme dans la LII expérience, sur la jatte A seulement, c'est-à-dire, qu'on a commencé à électriser deux jours après les semailles, & qu'on a continué pendant deux jours après que les semences ont commencé à lever. Sept grains commencèrent à lever en A, le cinquième jour au matin après les semailles; un autre le soir, & les deux derniers le lendemain matin. Les plantes en B ne commencèrent à paroître que le sixième jour au matin, au nombre de

quatre; trois: l'après-midi, & le reste le lendemain.

Je donnerai ici les metures des sept premières plantes de A (& supprimant les autres pour ne pas donner trop d'étendue à la Table) à compter du premier jour où elles ont paru, lequel est le cinquième depuis les semailles, & on verra ensuite celles de B. On remarquera que les plantes ont toujours été mesurées le matin, depuis la surface de la terre jusqu'à l'extrémité de la plus longue seuille; & que ce n'est pas toujours la plante qui la veille étoit la plus grande qui a eu le lendemain le plus d'accroissement. Les plus petites, après les premiers jours, ont assez reste dans le même état d'intériorité; mais celles qui approchoient d'être les plus grandes ont quelquesois surpassé ces dernières, le lendemain ou les jours suivans: observations que j'ai faites en étiquetant chaque plante, & tenant des espèces de registres qu'il seroit trop long de transcrire ici. On ajoutera encore qu'on a négligé les fractions, & qu'on a supprimé le mot d'environ après chaque nombre de lignes.

#### Plantes du Vase A.

1<sup>ct</sup> jour Trois d'une ligne, deux de 4 l. une de 5 l. l'autre de 6 lignes. 2<sup>e</sup> Deux de 7 l. trois de 9 l. une de 12 l. une de 15 lignes. 3<sup>e</sup> Une de 13 l. deux de 16 l. deux de 20 l. une de 26 l. une de 30 l.

- OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 414
- Deux de 17 le une de 20 le une de 25 le deux de 31 le une de 30 le
- 4°
  5° Une de 18 l. une de 26 l. deux de 33 l. deux de 43 l. une de 51 l. Une de 20 l. une de 27 l. une de 34 l. deux de 46 l. une de 54 l. une de 62 lignes.
- Une de 23 l. une de 29 l. une de 38 l. deux de 49 l. une de 56 l. 7° une de 63 lignes.
- Se Une de 26 l. une de 31 l. une de 40 l. deux de 50 l. une de 58 l. une de 67 lignes.
- Qe Une de 27-1, une de 35 l. une de 53 l. trois de 60 l. une de 75 l.
- 100 Une de 28 1. une de 38 1. une de 55 1. une de 63 1. deux de 66 1. une de 84 lignes.
- Trois de 56 1. une de 67 1. une de 68 1. une de 80 1. une de 96 1. 150
- 250 Deux de 59 l. deux de 70 l. deux de 84 l. une de 108 lignes.

#### Plantes du Vase B.

- 1º jour qui est le cinquième après les semailles, aucune plante n'a paru; le second jour quatre seulement avoient paru le matin.
- 2ė Une d'une ligne, trois de 5 lignes.
  - Quatre de 21. une de 61. deux de 7 lignes.
- Deux de 8 l. trois de 10 l. deux de 15 lignes.
- 3° 4° 5° 6° Une de 9 l. trois de 12 l. deux de 15 l. une de 18 lignes. Trois de 15 l. deux de 17 l. une de 20 l. une de 25 lignes.
- 7: 8° Deux de 161, trois de 181, une de 221, une de 30 lignes.
- Une de 18 l. une de 19 l. quatre de 25 l. une de 41 lignes. 90 Une de 20 l. trois de 27 l. deux de 30 l. une de 49 lignes.
- 100 Une de 22 l. une de 27 l. deux de 28 l. deux de 36 l. une de 60 l. 15e Deux de 42 l. trois de 55 l. une de 59 l. une de 68 lignes.
- 25° Deux de 48 l. une de 57 l. trois de 62 l. une de 76 lignes.

Je pourrois citer ici plusieurs autres expériences faites de cette man ère, si elles n'exigeoient un grand nombre de Tables remplies de chiffies qui

donnergient trop d'étendue à ce Mémoire.

(L) LX. Expérience. Desirant de connoître quel étoit l'effet de l'électricité sur les racines des plantes, parties organiques qui se développant les premières doivent obéir aux causes d'alongement & d'expansibilité auxquelles elles peuvent être foumises, j'ai semé plusieurs graines de Inpin dans un vase A & autant dans un vase B. Après que les semences ont été mises sur la terre rangées dans un certain ordre, on les a recouvertes d'une égale quantité de terre mesurée avec précision. Le premier vase a été électrisé pendant cinq jours, comme dans l'expérience LIIe, & on a observé que tout sût égal pour le vase B, si on en excepte l'électrifation. Vingt-quatre heures après les semailles, c'est ce que j'appellerai le premier jour, complet, j'ai examiné un lupin en A & un en B, en les ôtant de terre avec précaution, & en employant un instrument qu'on pourroit appeler un emporte-prèce, & qui a des rapports avec les esse de sonde, en grand dont on se sert pour percer les terres, & pour connoître la nature des terreins. Le lendemain ou second jour, c'est-à-dire, quarante-huit heures après les semailles, la même opération a été faite sur d'autres graines de part & d'autre, & ainsi de suite les autres jours. Les mesures ont été prises exactement avec un pied de roi, depuis l'infertion des cotyledons jusqu'à l'extrémité de la racine, & sont telles qu'on les voit dans la Table suivante.

Le premier jour, on n'a rien apperçu en A ni B, si ce n'est que l'ouver-

ture par où la radicule doit se faire jour, étoit plus dilatée.

| Racines électrisées. | Racines            | non-éledrisées.                       |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Ier jour O           | lignes. I rer jour | o lignes.                             |
| 2 <sup>e</sup> 4     | 2 <sup>e</sup>     | 2                                     |
| 3° 9                 | \                  | 5                                     |
| 4 <sup>e</sup> 14    |                    | 10                                    |
| · 5° 2I              | , 5°               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6e 24                |                    | 19                                    |
| 7° · · · · · 29      | 0.0                | 22                                    |
| 8 36                 | - 'e               | 27                                    |
| 9° 43                |                    | 30                                    |
| 10° 48               |                    | 35                                    |
| 11°                  | I1e                | 42                                    |

J'ai répété plusieurs années de suite cette expérience, & toujours avec succès, non-seulement sur des lupins, mais sur plusieurs autres espèces de plantes. On voit par la Table précédente, & on verroit de même par les autres que je supprime, que le sluide électrique accélère la végétation dans les racines des plantes, & qu'il y a dans l'electricité végétale un concert d'effets, un ensemble de phénomènes qui ne laissent rien à desirer.

Quant à l'influence de l'électricité naturelle, M. Ingen-Housz ne paroît pas vouloir la rejetter absolument, mais seulement exposer des doutes, & en cela on reconnoît bien sa prudence & sa fagacité, & on ne peut qu'applaudir à cette sage réserve, si digne de celui qui recherche de bonne-soi la vérité. Pour ce qui regarde l'expérience des fils de cuivre, placés sur des arbres, nous dirons qu'il y auroit beaucoup d'observations à faire, relativement à la discussion des circonstances: néanmoins nous les omettrons ici, de crainte de donner une trop grande étendue à ce Mémoire; mais accordant pour le moment qu'il n'y ait pas lieu à cette discussion, neus observerons que la méthode par laquelle ces expériences ont été saites étant très-différente de la nôtre, on ne peut rien en con-

clure. D'un autre côté, des faits négatifs, c'est-à-dire, des faits desquels on n'a pas obtenu le même effet que d'autres, sur-tout dans des circonstances diverses, ne peuvent rien contre des saits positifs; c'est un principe

de dialectique incontestable & avoué de tout le monde.

On a vu dans un de mes Ouvrages précédens (de l'Electricité des Vegétaux), qu'un conducteur isolé, dont j'ai donné au long la defcription, levé dans un jardin, les plantes qui étoient dans la sphère de son activité, c'est-à-dire, celles qui en étoient proches, ont éprouvé une accélération dans leur germination, dans leur accroissement & dans la suite de leur végétation. Depuis cette époque, j'ai répété cette expérience deux années de suite: 1°. sur des laitues, 2°. sur des bassiles, 3°. sur des Jentilles, 4°. sur du nasiror, 5°. sur des violiers, 6°. sur des choux, 7°. sur quelques espèces de fleurs, cultivées dans les jardins, &c.

Des graines semblables avoient été semées dans la même terre, & surent cultivées de la même manière, à une même exposition, en un mot, tout étant égal; la seule différence étoit que les plantes de comparaison avoient été mises, hors de la sphère d'activité du conducteur isolé, ce que je constatai par le moyen d'un petit électromètre sensible, puisqu'à cette distance on ne voyoit plus de divergence dans les petites boules de sureau, & que, plus près, on l'appercevoit de tems à autre dans les différens

jours.

Ces expériences m'ayant donné des résultats analogues à ceux que j'ai obtenus dans les expériences précédentes, je me dispenserai de transcrire mes journaux. J'ajouterai que j'ai varié ces expériences en semant ces mêmes graines dans des vases A & B; en isolant les vases A, pendant plusieurs heures de la journée, & les mettant sous les pointes intérieures du conducteur isolé, dont il est ici question; tandis que les vases B de comparaison ne l'étoient pas. Tout étoit de même égal entre les vases A & B, excepté que les vases B, hors de la sphère d'activité du conducteur, n'étoient point isolés. J'ai même pris la précaution de mettre sous les vases B des espèces de tabourets non-isolans, de la même hauteur que les isoloirs sur lesquels les vases A étoient placés. En comparant la suite d'expériences, faites de cette seconde manière, avec celle de la première en terre, j'ai vu qu'il y avoit un avantage en faveur de la seconde, & que l'accélération dans la végétation étoit plus grande, non-seulement sur plusieurs plantes en particulier, mais encore sur la plupart d'elles.

Pour montrer par une seule considération, combien dans ce genre les précautions sont nécessaires, & combien les expériences négatives prouvent peu, il suffira de dire que j'ai observé plusieurs sois que dans des vases semblables dont les uns étoient élevés au-dessus de la terre; tandis que les autres ne l'étoient pas, la végétation des plantes étoit retardée dans les premiers. Maintenant supposons qu'une personne répétant les expériences précédentes positives, eût négligé cette précaution, sur laquelle j'ai insisté

à dessein (pour donner un exemple, & il seroit sacile d'en choisir plusieurs), & eût obtenu un résultat contraire, elle pourroit avoir des doutes, croy un que les esses ne sont pus combars. Mus ces em ériences réganves ne prévaudront jamais dans l'esprit des autres contre des expériences positives, porce qu'on sait généralement qu'il y an imbre de circonstances différentes dans lesquelles on peut avoir opéré de part & d'autre: aussi est-il de princip-qu'au fait pussint prouve plus que cent saits négatifs.

Dans l'Eledricité Météore (tome II, pag. 368), en parlant de l'influence de l'électricite de l'atmosphère sur les végétaux, j'ai cité une observation très-curiense, contenue dans une Lettre que M. l'Abbé Toaldo, célèbre l'hyticien d'Italie, m'avoit sait l'honneur de m'ecrire elle a paru très-concluante à tous ceux qui l'ont lue. M. Ingen-Houlz a eu des doutes qui l'ont empêché de penser de la même manière, & je crois

qu'il est à propos de les discuter.

L'observation communiquée par M. l'Abbé Toaldo consiste dans l'élévation extraordinaire de deux jasmins qui se trouvent contigus à la chaîne d'un conducteur ou paratonnerre, à l'endroit où il s'enfonce en terre: on les a vu surpasser en deux ou trois ans, le toît de la maison (derrière laquelle ce paratonnerre est plicé), à trente pieds de hauteur, tandis que les autres jasmins qui ont été plantés en même-tems, Se qui sont cultives avec le même soin, ont à peine quatre pieds d'élévation. « Ces deux arbriffeaux qui se sont entortillés au mât & à la chaîne du » conducteur, fint d'une grosseur triple des autres & donnent des fleu s » avant eux, & en beaucoup plus grande quantité; ils continuent encore » à en donner plusieurs jours & plusieurs semaines après les autres. Voilà, ajoutoit l'Abbé Toaldo, » la confirmation de ce que vous dites dans vocre Oavrege, que les plantes croulent mieux & sont plus vigourenses mautour des paratonnerres, lorsqu'il y en a quelques-unes m. Le grand nombre d'étrangers qui viennent voir la belle maison de campagne d'Allichiero du Sénateur Quirini, lien superbe, au bord de la Brenta, peuvent atteller ce phénomène. L'appareil dont on a parlé, est formé par un mât, sur nonté par une barre de ter qui s'élève de beaucoup au-dessus du toît.

Quoique je susse bien convaincu de la vérité de cette observation qui étoit attestée par un savant célèbre, par un Sénateur distingué & par plusieurs êtra mers comus, j'écrivis néanmoins encore à M.l'Abbé Toaldo sur ce sujet, & j'en reçus une réponse très-satisfaisante, qui m'a convaincu de plus en pius de la vérité de cette observation, laquelle m'a toujours paru décisive. J'en aurois donné ici de nouvelles preuves, si M. Ingen-Housz ne venoit de convenir & d'écrire dans ce Journal qu'il a parlé depuis à un sivant qui a examiné sur les lieux le fait mentionné dans un no Ouvrage; que l'essentiel de la chose est tel qu'on l'a allégué; que le Benceur Quirini & tous ceux qui sont témpins de ce fait, attribuent la Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. Gg g

hauteur extraordinaire de ce jasmin à ce que le conducteur lui a sourni une quantité extraordinaire de sluide électrique; qu'il lui paroît très-constaté que le sait en soi-même, n'a pas été exagéré dans la Lettre de M. l'Abbé Toaldo; que ce sait mérite l'attention la plus sérieuse desphysiciens, & qu'il auroit été capable de le réconcilier avec le système get étalement reçu de la vertu du stance electrique p, ur accélérer la segétation, s'il pouvoit saire accorder le resultat de ses propres experiences avec

le fait en question, &c.

En discutant précédemment ce fait sur de simples conjectures. M. Ingen-Housz scupçonnoit que le conducteur du Sénateur Quirini n'étoit pas isolé, & en concluoit que les deux jasmins, extraordinairement élevés, n'avoient pas recui plus de fluide électrique; mais ce four con est entièrement opposé à la réalité, car M. l'Abbé Toaldo dans sa Lettre du 12 fév iet de certe année 1789, me marquoit que le paratonnerre du Sénateur Quirini est partaitement isolé; & de plus que sa partie infé ieure qui est entoncée dans la terre d'environ lix pieds, ne communique pas avec un corps d'eau. Le fol à une grande profondeur est un fond d'anciens marais au-dessus duquel est un sable, mê é de terre charriée par les eaux de la rivière, & qui se niêle même en pente quantité à la terre végérale qui occupe la superficie : ces détails sont relatifs à des questions contenues dans ma Lettre; il y en a d'autres qui confirment les premiers qui avoient été donnés & sur lesquels je regarde comme inutile d'infister, puisqu'on convient à présent de l'essentiel de la chose.

M. Ingen-Houfz, imaginant précédemment que le conducteur n'étoit pas isolé, disoit qu'il n'est nullement indifférent que le conducteur dont on veut dériver l'électricité pour la conducteur aux plantes soit isolé ou non isolé, vu que tout le floide, puisé de l'air ou des nuages & concentré dans le conducteur, ne peut se tépandre dans la terre, sans avoir passé par la plante même, si le conducteur est isolé; au lieu qu'une plante, ajoutoit-il, qui n'est que dans le voissage d'un conducteur, continué prosondément en terre, ne sauroit recevoir aucun atôme de ce sluide qui passe, dans un tems serein, par ce conducteur. Maintenant qu'il doit être sûr pour tour le monde que ce conducteur du Sénateur Quitini est isolé, il faût donc en conclure que les plantes dant il s'agit ont pu recevoir de la surabond nee du sluide électrique concentré dans l'appareil.

Je vais même plus loin, & je prérends contre le fond de la feconde partie de la proposition de M. Ingen-Housz-qu'un conducteur n'étant pas isolé, des plantes qui sont dans son voisinage peuvent recevoir du fluide électrique qui a été transmis par ce conducteur. J'aurois pu passer sous sitence cette proposition, parce qu'elle n'est pas nécessaire à la cause que je desends, puisque rous avens vu que le conducteur d'Altich.ero ett isolé; mais comme elle contient une cvérité nouvelle qui peut paroître un paradoxe à ceux qui ne penseroient qu'à l'application ordinaire qu'on fait aux loix de l'électricité, & qu'il faut considérer la nature en grand; que d'un autre côté ces nouvelles considérations peuvent jetter du jour sur quelques faits particuliers qu'on peut objecter, je pense qu'il est à propos d'entrer ici dans quelq les détails sur ce sujet.

Suppotons qu'un conducteur non-ifolé aboutisse par sa partie inférieure à une malle de lable, de gros gravier, d'argile, de gyple, de spath, de quartz, de grès, de schiste, de granit, &c. &c. &c. c'est-à-dire, à une male analogue aux substances vitrifiables, à une masse de matière idioélectrique, électrique par nature, non-conductrice; n'est-il pas évident que dans ces cas le fluide électrique qui pille par le conducteur non-isolé. peut se communiquer à la plante qui est dans le voisinage? Je soutiens encore que le fluide électrique, après avoir entièrement passé par le conducteur & s'être répandu dans la portion de terre où sont les plantes. peut en refluant sur les racines agir sur la végétation; puisque, par l'hypothèle, le conducteur & les plantes voilines sont dans une terre sous laquelle est une masse sabloneuse ou quartzeuse, schisteuse ou graniteuse; substances qui tiennent de la nature des corps cohibens ou idioélectriques, & qui different effectiellement des corrs qu'on appelle anciectriques & con lucteurs. Or, dans la nature combien n'y a t-il pas de couches de fable & de graviers, de gypse, de schifte, de granit, de filons de spath, de quartz? Combien de substances cohibentes & demicohibentes? D'un autre côté ces coaches peuvent être plus ou moins interrompues, & des plantes, quoique peu éloignées d'autres, recevront ou ne recevront point de fluide électrique, selon leur situation locale. On voit par ces observations que les raisonnemens que notre illustre physicien a objectés, tombent à faux.

Les principes que nous venons d'exposer sont de la dernière certitude, parce qu'ils résultent immédiatement des principes d'électricité constatés, par tous les physiciens, & combinés avec les observations multipliées sur la nature en grand, en faisant des souilles dans la terre en divers endroits. Pluseurs expériences nouvelles dont je me suis occupé & que tout le monde peut répéter facilement, ajouteront en-

core de nouveaux degrés de confirmation.

Qu'on mette sur une rable un morceau de gypse, par exemple, sur lequel on placera un vase contenant de la terre végétale, au milieu de laquelle soit plantée une pointe métallique, représentant un conducteur; si ce simple appareil est placé à une distance du conducteur d'une machine électrique, de sorte qu'il ne soit pas hors de la sphère d'activité, non seulement on verra une aigrette électrique au bout de la pointe métallique, & on excitera tout le long de cette pointe des étincelles électriques; mais encore on en tirera de la terre même, Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. Ggg 2

& de tous les points de la surface. Il n'est même pas nécessaire de placer le vase de terre sur du gypse ou sur du quartz, sur du grès, &c. L'expérience réussit aussi sur la table seule. Ici on voit que la terre végétale & le vase placé, par exemple, sur du gypse avec la pointe métallique, représentent un conducteur semblable aux paratonnerres ordinaires qui ne sont pas isolés, & qui sont en nême tems élevés sur une terre végétale pe see sur une autre couche de terre sablonneuse, gypseuse, &c. Le conducteur du senateur Quirini seroit dans ce cas s'il n'étoit isolé au haut du mât qui se soutient. Dans l'expérience du petit vase, il y avoit deux ou trois petites plantes, dont je tirois également des étinceiles comme de la terre; elles recevoient donc las surabondance du fluide électrique qui avoit restué de la terre vegétale même. J'ai réjété & varié de différentes manières cette expérience, & toujours j'ai obtet u le même succès.

De tout ce qui vient d'être établi ne faut-il pas conclure que le fait du calamintha montana & celui du cresson, environnés d'un treillage surmonté d'un conducteur, objecte par M. Ingen-Housz, ne prouvent rien, pussque ce conducteur n'eroit pas isolé comme celui d'Altichiero, & consequemment que ces plantes n'eroient point dans la même position que les deux jasmins sauvages du ténateur Quirini. D'un autre côté notre illustre physicien convient que le catamintha & le cresson, aiosi environnés d'un treillage, étoient dessitués de toute instituence électrique, étoient à l'abri de l'electricié. Il ne doit donc point sui parostre étonnant qu'ils aient cru, steuri & semencé

comme les autres plantes.

Nous remarquerons ici, qu'il seroit assez singulier que si l'électricité n'avoit produit l'élévation extraordinaire de ces deux jasmins, c'eut été le hasard ou une autre cause inconnue qui se seroit ainsi rencontrée & auroit eu une influence si marquée sur ces deux plantes. Nous observerons que jamais les jasmins, même sourenus par quelqu'ap, ui, ne parvienient à beaucoup près à cette hauteur. Pendant mes courses de boranique dans nos provinces méridionales, j'en ai vu chificurs de fauvages qui étoient appuyés sur des arbres & d'autres for ports, mais jamais ils n'ont une elévation semblable. Nous ajouterons encore qu'en cherchant à discurer ce fait, il semble qu'on ait oublie de parler de la groffeur de ces jaimins qui étoit triple de celle des autres, groffeur extraordinaire qui suit sci la hauteur; sandis que dans d'autres cas où l'elévation de quelques plantes seroit plus grande que de coutume, on voit la plaite n'avoir pas même sa grolleur ordinaire, bien loin d'en avoir une beaucoup plus considérable. Nous dirons encore que ces jalmins fleurirent plutôt que les autres & que le pombre de leurs fleurs tut pius considérable; de sorte qu'ici tout est lié; parce que hauteur, grosseur, accélération dans la floraison,

multiplication dans les fleurs, tout l'ensemble de la végétation dans un même sujet ( & non dans plusieurs séparément, ) est extraordinaire comme la cause qui inslue. Ce qui confirme encore cela, c'est que les plantes qui acquièrent une grandeur extraordinaire ou celles qui s'étiolent, par une cause accidentelle, ne produisent que tard des fleurs, & quand elles en donnent, c'est toujours en nombre beaucoup moindre.

Quant à ce qui regarde les pluies d'orage ou autres qui font souvent électriques, nous soutenons que non-seulement dans plusieurs circonstances elles transmettent immédiarement le fluide électrique aux plantes qui l'absorbent par leurs pores inhalans; mais que les pluies transmettent encore médiatement ce fluide électrique aux végéraux, en donnant à la terre même la surabondance de matiere électrique qu'elles ont, & qui ne peut manquer de se communiquer aux plantes par les racines. Ainsi même dans le cas où la pluie continue, où les conducteurs isolés ne présentent aucun vessige d'électricité, on ne peut s'empêcher de convenir que le fluide électrique est communiqué à la terre & ensuite aux plantes, puisque tout l'air de l'atmosphère, entièrement imbibé d'eau, s'il est permis de parler ainsi, est alors un conducteur d'électricité.

Parmi les plutes d'orages, c'est-à-dire, celles qui tombent dans un tems où le tonnerre se fait entendre, où les éclairs brillent, il y en a qui sont plus ou moins abondantes, mais toutes redonnent une nouvelle vigueur aux plantes, plus grande que celle qu'un arrosement artissiciel pourroit procurer, quand même l'arrosement artissiciel seroit plus abondant. C'est une observation générale qu'ont faite tous les agriculteurs, & qu'on trouve consignée dans un grand nombre d'ou-

VIAGES.

Pour m'en assurer encore, j'ai fait plusieurs sois, pendant l'été & l'automne, mettre à l'abri de la pluie d'orage quelques vases de steurs, tandis que je laisse exposes à cette pluie d'autres vases égaux, contenant des mêmes plantes qui avoient été semées en même-tems; & quoique j'eusse plantes qui avoient été mises à couvert, j'ai observé que l'accroissement qui avoient été mises à couvert, j'ai observé que l'accroissement qui avoit lieu ensuite étoit sensiblement plus grand, ce dont je m'assurai en mesurant la hauteur totale de chaque plante, la longueur & la largeur de quelques seuilles, le nombre de quelques sleurs ou boutons. J'ai fait ces expériences principalement sur des balsamines, des violiers, des amaranthes & des cotoniers. En recevant la pluie dans un vase rond de fer blanc, d'un diamètre égal à celui des vases de sleurs, je connoissois la quantité de pluie qui étoit tombée sur chaque vase, ce qui me sournissoit le moyen de donner un arrosement double ou triple aux plantes mises à l'abri de la pluie.

On remarquera que quoique l'electricité atmosphérique instae sur

la mégéticion, cependant elle n'en est pas le seul agent; plusieurs autrec y concourent, & personne ne les exclut; l'influence de l'humidité, celle de la chaleur & de l'air y sont nécessaires. Si dans certaines epoques de l'année ou du jour, l'électricité est plus sorte & que les autres causes agissent moins, la végétation pourra n'être pas autant avancée; car celle-ci est proportionnelle non à la simple électricité, mais à la raison composée de l'électricité, de la chaleur, de l'humidité & de l'air. C'est ainsi qu'on doit expliquer le fait qu'on avance généralement, que les plantes sont moins de progrès aux environs de midi, où l'électricité est à son maximum, selon quelques observateurs. Cette objection croule entiérement, puisque la transpiration fait alors trop perdre aux plantes, la chaleur produisant une trop grande évaporation sur les terres, pour que les végétaux n'en souffrent un peu, & l'excès du mal en ce cas faisant plus que compenser l'excès de

bien qui vient d'une autre cause.

Si l'electricité que les pluies amènent étoit si nécessaire pour accélérer la végétation, dit M. Ingen-Houfz, les plantes végéteroient plus l'entement & souffriroient infiniment dans les serres où elles ne recoivent cependant jamais une goutre d'eau électrifée. Je réponds que ce n'est que dans les tems froids qu'on laisse constamment les plantes dans les ferres, & qu'on les expose à l'air libre pendant les beaux jours; & que bien loin de craindre pour elles les effets de la pluie, on préfère toujours cet arrosement à celut qui est artificiel; qu'alors ces plantes reçoivent cette influence dont on voit bientôt des effets sensibles, ainsi que tous les botanistes & cultivateurs l'éprouvent journellement; je réponds que la rosée, les brouillards & les autres météores aqueux leur communiquent aussi du fluide électrique, car on ne sauroit contester qu'ils n'en soient des véhicules plus ou moins charges, & que même dans l'hiver; au fond des ferres, les plantes jouissent encore des avantages de cette influence électrique ; puisque l'humidité de l'atmosphère pénètre avec la plus grande facilité par mille voies dans les series, ainsi qu'un grand nombre d'expériences faites avec les hygromètres nous l'attestent. Mais cette humidité est un excellent condacteur de la matière électrique; elle est un équivalent de la pluje, & cette humidité avec le fluide électrique qui lui est combiné, est ablorbée par les pores inhalans, au moyen de la force attractive dont ils jouissent. Ainsi quand on supposerost qu'une plante resteroit toute l'année dans une serre, même sans ouvrir les chassis (ce qu'on ne fait jamais ), l'électricité y communiqueroit encore, parce que l'équilibre électrique devant s'établir dans toutes les parties de l'atmosphère, nulle portion ne peut être privée de recevoir de la surabondance d'une autre. J'ajoute encore ce que l'expérience démontre, qu'une plante trop renfermée dans une serre, souffre beaucoup & n'a jamais la vigueur de

celles qui ne sont pas dans le même cas, parce que l'influence de toutes les causes relatives à la végétation, est moindre dans le premier

cas que dans le second.

L'influence de l'électricité sur la végétation n'est pas le seul point de physique sur lequel on ait élevé des doutes, malgré un grand nombre d'expériences faites en divers tems & en differens lieux, par la plupart des physiciens électrisans. On sait qu'autrefois Mariotte, un des plus adroits & des plus habi es physiciens qu'il y ait jamais eu, manqua les expériences de Newton, sur les couleurs, qui réussiloient entre les mains d'un grand nombre de phydiciens errangers, & empêcha par-là que cette belle doctrine ne fût admise en France, non-seulement aussi rot qu'elle auroit pu l'être, mais encore pendant un très-grand nombre d'années.

Je pourrois citer un grand nombre d'autres faits de ce genre que fourist l'histoire de la phylique. Cest aussi sans doute, la différence de pluneurs circonstances qui eic cause que Priestley (aunti que M. Sennebier & quelques autres ), a obtenu des résultats différens de M. Ingen-Houfz, dans une matiere relative à la végétation & aux gaz,

objets qui sont si familiers à cet illustre anglois.

#### LETTRE

#### DE M. PERROLLE.

Professeur Royal de Médecine en l'Université de Toulouse, & Membre de plusieurs Académies,

#### A M. DE LA MÉTHERIE,

SUR LES VIERATIONS TOTALES DES CORPS SONORES,

# M.NSIEUR,

Le rassort qui existe entre les tons & le nombre des vibrations totales des cordes sonantes, a fait croîre généralement, qu'ils avoient leur source dans ces mouvemens visibles. Que que faits m'ayant paru déposer contre l'opinion reçue, j'ai cra devoir les foumettre aux jugemens des phyficiens.

1°. M. Carré a obtervé que dans les cylindres folides, un corps qui a diamètre egal est moins long de moitié qu'un autre, ne sonne pas l'octave :

### 424 OSSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

tig e (1). Si les tons étoient déterminés par les vibrations totales, l'oftave

ne devroit-elle pas alors se faire entendre.

2°. Dat s'es instrumens à vent, les tous font très-distincts malgré qu'il soit convenu qu'il n'existe pas des vibrations totales dans l'instrument, & qu'il soit visible qu'elles n'ont pas lieu dans la colonne d'air comorise entre ses parois, ainsi qu'Euler (2) l'avoit avancé, puisqu'il est impossible qu'une colonne fluide bien circonscrite par un cylindre creux immobile, ait des balancemens latéraux.

L'expérience suivante qui m'est particulière, sournira un troissème argument contre l'influence des vibrations totales sur la détermination du son. Prenez des pincettes de ser bien unies, tenez-les suspendues en plaçant un doigt sous l'anneau, ou en serrant le bouton avec la main. Frappez-les avec un corps dur, le son sera intense, agréable & appréciable. Vous verrez les ondulations générales, & vous sentirez le frémissement des molécules intégrantes. Liez ensuite avec un fil de soie, les deux branches des pincettes, de telle sorte qu'elles se trouvent un peu plus rapprochées que dans l'état naturel. Frappez les pincettes de la même manière : le ton & le son seront exactement les mêmes, quoique les vibrations totales parfaitement libres dans la première disposition, aieut été suspendues par la ligature.

Cette expérience répétée avec des petites pincettes d'argent bien unies

& bien sonantes, a donné le même résultat.

Les faits rapportés paroillant indiquer que les tons sont indépendans des vibrations totales (3), on nous demandera sans doute quelle est l'origine de cette variété it finie de tons que l'oreille paut distinguer. Ne pourroit-on pas la trouver dans le dissérent état des molécules intégrantes des corps sonores? Q toi qu'il en soit de cette idée, si vous jugez que ma Lettre puisse jetter quelque jour sur une des branches les plus curieuses & les moins éclaircies de la Physique, vous m'obligerez de lui donner une place dans votre intéressant Journal.

Je suis, &c.

A Toulouse, le premier Septembre 1789.

<sup>(1)</sup> M. Carré remarque que pour que deux cylindres sonnent l'octave l'un de l'autre, il saut que leurs masses soient comme 1 à 8. Voyez Mém. de l'Acad Royale des Scienc. année 1709.
(2) Tent. Nov. Theor. Mus. cap. I.

<sup>(3)</sup> M. de la Hire a prouvé dans les Mém. de l'Acad. Roy. des Scienc. année 1716, que le son n'est pas le résultat des mouvemens visibles des corps, étant maniseste par ce que nous venons de dire qu'ils n'instuent pas sur le ton, il y a tout lieu de croire que les vibrations totales sont un esset indissérent pour le son & ses modifications de la forme, de l'élassicité, &c. des corps sonores.

## MÉMOIRE

Servant de suite à un autre intitulé: Description de deux nouveaux genres de la famille des Liliacées, désignés sous le nom de Lomenia & de Lapeirousia;

#### Par M. l'Abbé POURRET.

Une note insérée dans le Journal de Physique du mois de juillet dernier, à l'article des Annonces Littéraires, où le Rédacteur rend compte du troissème volume des Mémoires de l'Académie de Toulouse, semble n'imposer la nécessité de revenir sur cette note qui ne m'a été connue que sort tard, & qu'une longue maladie m'a empêché ensuite de

relever au moment que je me proposois de le saire.

Cette note en question est relative à un de mes Mémoires, dans lequel j'ai donné la description de deux nouveaux genres de plantes, l'un sous le nom de Lomenia, l'autre sous celui de Lapeirousia. Quoique le Journalisse se borne à dire tout simplement & avec raison que la première de ces deux plantes paroît ne pas s'éloigner du genre des glayeuls, & que la feconde est connue & figurée sous le nom de Gladiolus anceps, Thanbille ne est résulté, d'après le silence que j'ai gardé forcément jusqu'à présent, que quelques personnes ont présumé que, sans doute mai à propos j'avois proposé ces deux plantes, non-seulement comme nouvelles, mais aussi comme devant sormer deux genres nouveaux; que l'ayant point de raison à alléguer, je convenois tacitement de ma méprise ou de mon erreur, & que je consentois par-la même à renoncer aux droits sur lesquels j'avois dû me sonder pour conserver à mes deux plantes les noms que je m'étois plu à leur donner.

Je crois donc autant par déférence pour l'Académie que pour ma satisfaction personnelle, devoir justifier les innovations que je me suis permises, & que je regarde comme sondées; mais en même-tems que je dois rendre justice au Journaliste de n'avoir dit que ce qui est vrai, il me sera permis de saire remarquer que son observation ne sauroit nuire à

l'existence de mes deux nouveaux genres.

Il est vrai que je l'eusse prévenue en citant M. Thunberg; mais lorsqu'en 1786, je remis mon Mémoire à l'Académie, j'ignorois que ce savant eût publié une Dissertation sur les glayens, & j'ai d'autant plus de regress de l'avoir ignoré, que lors même que j'aurois jugé à propos de ne pas adopter sa nomenclature, je me serois tout au moins dispensé da Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. Hhh

donner la figure d'une plante qu'il avoit eu le foin de faire graver luimême.

Il me sera plus difficile peut è re de m'excuser vis-à-vis de Linné le fils, qui dans son Supplément que j'avois sous les yeux, sait mention du Gladiolus anceps; mais cette plante convient si peu à la description générique des glayeuls, donnée par l'illuste Linné son père, que je ne pus me persuader que ma lapeirousie ne fût une toute autre plante, & plutôt que de hasarder un doute dans une science de saits, je présere ne pas m'arrêter à celui qu'avoit sait naître dans mon esprit la description vague & dénuée de figure du Supplément de Linné.

Force néanmoins aujourd'hui de convenir, par la figure de M. Thunberg, que ma lapeirousie est son Gladiolus anceps, & par conséquent colui même du Supplement, il m'importe de prouver qu'elle doit être séparée du genre des glayeuls, que ne pouvant convenir à aucun autre genre existant, j'ai été libre de lui donner un nom particulier, & j'aime à me persuader que le nom lui restera, parce que celui-là en vaut

certainement bien un autre.

Au reste, les mêmes raisons que j'ai à donner en saveur de la lapeirousie serviront aussi pour la loménie, dont aucun Auteur, que je sache, n'a encore sait mention; mais si par événement j'étois encore dans le cas de me méprendre, j'ai la constance que j'aurai été sondé à considérer cette dernière comme devant constituer un genre à part. Je ne me suis pas dissimulé l'affinité qu'elle avoit avec les glayeuls. Je l'ai indiquée dans mon Mémoire, j'en ai rapproché les rapports, j'en ai sait ressortir les dissérences, & c'est de cette même combinaison que je me suis autorisé pour assurer à la loménie, ainsi qu'à la lapeirousie, une existence légale contre ceux qui séduits par la remarque de M. de la Métherie, ont cru pouvoir me juger sans m'entendre, ou m'accuser tout au moins d'inconssidération.

Il ne sera pas inutile avant d'entrer dans la discussion des détails, d'établit que sque généralités qui serviront aussi de principes préliminaires.

Il existe parmi les botanistes un grand problème à tésoudre : c'est de savoir si les genres sont l'ouvrage de l'art ou de la nature. Selon Linné c'est la nature seule qui forme les genres, & ce seroit mal à propos que l'on prérendroit que ce sont les caractères de convention qui les constituent, puisque la nature seule ayant disposé la série des êtres par des nuances insensibles, c'est leur enchaînement qui en détermine les caractères. Natura opus semper est genus, Linn. Phil. Bot. §. 162. Scias characterem non constituere genus, sed genus characterem, ibid. §. 169. Il faut dire cependant qu'à l'acception d'un petit nombre de sectateurs de Linné, parmi lesquels on cite par excellence M. Adrien Van-Royen, presque tous les botanisses s'accordent à convenir que la plupart

des genres sont purement arbitraires (car on ne sauroit nier qu'il y en a quelques-uns, quoiqu'en petit nombre, de véritablement naturels, tels que les renoncules, les geraniums, les grenadilles, &c.) L'illustre &c prosond Haller, dans sa Présace de l'Histoire des Plantes de la Suisse, pag, xxij, s'exprime ainsi: « Genera magis & magis sentio plurima » artificialia esse, neque ullam legem dari ex qu'à desinias, quantum » discriminis ad duo genera separanda sufficiat ».

M. Adanson à qui nous tommes redevables d'une soule de principes l'unineux, est aussi formel dans sa suvente Présace des l'amilles des Plantes. Il est évident, dit-il, par les faits que les genres en général ne peuvent être tous naturels dans aucune méthode artificielle ou

arbitraire, pag. cvij.

Ecoutons M. Jacquin, dont les superbes & savans Ouvrages doivent à jamais éterniser la mémoire, renchérir encore sur ce principe: Optimo igiur summoque jure varietates & individua ad species reducimus certas & naturam ducem habemus; has autem species si velimus ad genera naturalia cogere ubique naturam desiderabimus, Pres. Hist. Americ.

Pref. pag. iii.

Je pourrois grossir la liste des citations en faveur de l'opinion contraire au principe de Linné, opinion d'autant plus raisonnable qu'elle est fondée sur les faits, & que j'ai par cela même adoptée depuis long-tems avec M. le Chevalier de la Marck; mais c'est assez pour assirmer d'après le sentiment généralement reçu, que puisque la plupart des genres sont arbitraires, il est permis de soumettre ces derniers à sa censure. J'ajoute que s'il est dangereux d'être trop facile dans l'établissement des nouvelles espèces, il y a moins d'inconvéniens à multiplier les genres. Les premières ne peuvent être telles que parce qu'elles existent indépendamment de toute convention humaine, au lieu que les autres ne sont que le résultat d'une combinaison le plus souvent arbitraire, sondée néanmoins sur des rapports naturels qui empêchent que la même plante puisse appartenir à deux genres différens dans un système quelconque.

Ceci ne contredit absolument pas même le principe de Linné, Genus omne est naturale confirmante natura, saltem non faciente; parce que j'exige que lorsqu'un genre est bien combiné, il soit impossible de le changer, attendu qu'il ne peut être censé bien combiné, s'il n'est sondé sur des caractères naturels applicables à toutes les espèces d'un même genre; mais lorsque dans le même genre il se trouve des espèces qui contredisent la loi des rapports naturels, il appartient à chaque botaniste de rectisser ce que l'art avoit mal rassemblé, pourvu qu'il expose les raisons qui l'ont porté à opérer ces changemens, & que ses raisons soient valables

& Suffisantes.

Par exemple, si dans les genres chargés de beaucoup d'espèces l'ox pouvoit y faire des sections tranchantes dans lesquelles les différens indi-Tome XXXV, Fart. II, 1789. DECEMBRE. Hhh 2 vidus grouppés ensemble présenteroient évidemment quelques caractères saillans qui étant communs à tous ceux d'une même section, ne le sercient point à ceux d'une autre, ces différentes sections ne pourroient-elles pas être considérées elles-mêmes comme des genres particuliers? On sent combien il seroit alors plus facile de déterminer les espèces, puisqu'on seroit dispensé de répéter des caractères spécifiques partiels qui ne devroient être propres qu'à une seule espèce de chaque genre, au lieu qu'il est bien rare que ces caractères partiels ne soient également propres à différentes espèces d'un même genre, lorsque ce genre en renserme beaucoup.

Cette considération m'a porté dans ma Cistographie, où j'ai réuni les cistes aux helianthêmes, à y former deux sections bien tranchantes & bien caractérisées, qui peuvent absolument faire envisager les cistes comme étant d'un genre différent des helianthêmes; en même-tems que les avant laissé subsister les uns & les autres sous une première dénomination commune à l'aide de caractères plus généraux qui conviennent également à tous deux, & les circonscrivent naturellement en un même grouppe générique, j'ai trouvé par-là le moyen d'accorder les

linnéens avec les tournesortiens.

Ne nous écartons cependant pas de notre thèse : je reviens sur ce que

j'ai dit un peu plus haut; car on ne sauroit trop y revenir.

O toique l'établissement des genres tienne beaucoup de l'arbitraire, je ne prétends pas en inférer qu'il soit permis à un chacun de changer à son gré & sans raison les plantes d'un genre pour les transporter à un autre qui pourroit lui ressembler par quelques caractères partiels, ou d'en établir un nouveau pour elles à l'aide de quelques caractères minutieux, qui ne tiendroient pas à l'essence de ceux déjà assignés aux genres analogues. S'il en étoit ainsi, il faudroit presque créer un genre particulier pour chaque espèce, & ce seroit bien alors qu'à bon droit on se récrieroit La la nomenclature de la Botanique, & que l'on pourroit dire avec le Pline françois, que le langage en est devenu plus difficile que la science elle-même. Ce seroit sans contredit replonger cette science, qui tous les jou s devient de plus en plus mathématique, dans l'ancienne barbarie d'où l'ont retirée les Rai, les Morison & l'illustre Tournesort. Il suffit qu'une plante ait tous les caractères assignés à son genre pour que sous aucun prétexte on ne puisse l'en séparer. Pour cet effet il faut que les caractères génériques soient combinés d'après les principes généralement adoptés par les botanistes jaloux de conserver l'ordre des rapports.

Ces principes consissent, 1°. à ne groupper ensemble dans un même genre que les plantes d'une même classe ou famille, dans quelque système ou méthode que ce soit; car il est impossible que dans une méthode exacte le même genre puisse présenter différentes espèces qui appartiendroient à deux familles dissérentes. Ce seroit renverser toute idée d'analogie;

car dans la nature tous les êttes analogues ont à-peu-près les mêmes

rapports entr'eux.

2°. Il convient de fixer les rapports que les divers individus doivent avoir entr'eux pour être réunis dans un même genre. Ils confistent dans le nombre & la forme respective des parties qui constituent l'essence des divers êtres analogues. Ainsi comme l'on ne pourroit donner un nom commun à deux animaux qui différeroient entr'eux par le nombre ou la forme des parties adoptées pour les caractériser, de même deux plantes qui différeroient constamment par le nombre & l'infertion des étamt es & des pistils, par les divisions & la forme de la corolle ou du calice, par la position & le nombre des cloisons de l'ovaire, &c. me semblent devoir être séparées de genre.

Peut-être se récriera-t-on sur cette assertion, attendu que le nombre des étamines & les divisions dans la corolle & le calice varient souvent dans le même individu, & qu'il y a d'ailleurs dans certains genres neurels, tels que les geraniums, des rapports si intimes entre toutes les espèces de ce genre, qu'il seroit affreux de les separer, quoique le nombre

des étamines ne soit pas le même dans toutes.

Linné avoit prévu cette objection en rangeant les geraniums dans une classe particulière où la réunion des filets des étamines, & non leur nombre, joue le principal rôle, & l'on peut y répondre d'une manière plus satisfaisante encore, en aisurant que quoiqu'en apparence il y ait des geraniums qui n'ont que cinq étamines, il n'en est pas moins vrai qu'en y faisant attention, & à l'aide d'une loupe, il n'en est pas un seul sur lequel on n'y remarque cinq autres filets plus courts, peu apparens & dépourvus d'anthères.

Quant aux variations qu'éprouvent quelquefois certaines plantes dans le nombre des étamines & des pistils & dans les divisions de la corolle & du calice, ces accidens sont si rares que tout botaniste un peu exercé ne

se méprend jamais à ces petits écarts de la nature.

Ainsi je ne prétends pas dire strictement que deux plantes qui ne disséreroient que par le nombre apparent des étamines dussent être séparées du genre; je vais encore plus loin: il ne suffiroit peut-être pas même que cette dissérence sût réelle si d'ailleurs les plantes se ressembloient par tous leurs autres caractères essentiels, ce qui ne me paroît guère possible; mais très-certainement si en même-tems qu'elles disséreroient par leur nombre, il se trouvoir que ces étamines n'eussent pas la même insertion, alors il n'y a pas de doute que ces plantes dussent appartenir au même genre. Ce que je dis des étamines, je le dis des pissis, de la corolle, du calice & de l'ovaire, avec les modifications qui leur sont propres.

Jusqu'à ce que quelque botaniste d'un grand nom, sel que M. de Jussien, ait sixé invariablement les caractères naturels & essentiels de tous les genres connus, nous ne pouvons & ne devons procéder dans la connomance

des espèces que d'après les caractères assignés par Linné à chaque genre. S'écarrer de cette rè gle, ce seroit tout donner à l'arbitraire; ainsi toutes les fois qu'une espèce aura tous les caractères énoncés dans un des genres de Linné, alors cette espèce appartiendra nécessairement à ce genre; au contraire lorsqu'une plante aura des caractères particuliers qui ne correspondront pas exactement avec ceux déjà énoncés, il n'y aura, ce semble, aucun inconvénient à la regarder comme d'un genre dissèrent, & ce sera un service à rendre à la Botanique que d'en créer en sa faveur.

C'est par un pareil procédé qu'insensiblement le nombre des genres s'est considérablement accru, en mê ne-tems qu'on a perfectionné les anciens; que d'un autre côré en s'asservitsant à cette marche on a simplifie l'étude des genres, puisque lors même qu'il a éré inutile d'en créer de nouveaux on a rappelé à ce ix deià existans des espèces qui mal à propos avoient

été déjà placées sous d'autres qui ne pouvoient leur convenir.

Ainsi la considération des différentes parties de la fructification qui fervent à fournir les caractères génériques, en combinant les différentes espèces les unes avec les autres, a dû nécessairement saire regarder le Selago dubia. L. comme un Eranthemum, puisqu'il r'avoit que deux étanunes; le Wachendorsia umbellata, L. comme un Dilatris, attendu que son ovaire est placé au-dessous de la corolle, &c. On a dû formet aussi de nouveaux genres pour le Wilfenia qui ne pouvant être un Ancholyza, à cause de la forme cylindrique de sa corolle, pour la Kyllinga qu'il falloit séparer des Schænus qui n'ont point de corolle, tandis que le Kyllinga en a une, &cc.

Il seroit trop long de citer toutes les plantes qui ont mériré & subi de pareilles mutations, il ne faut qu'ouvrir les dernières éditions des Ouvrages de Linné & le Dictionnaire de M. le Chevalier de la Marck, il n'y a

presque pas de page où l'on ne soit dans le cas d'en trouver.

Comparons donc à présent les caractères du Gladiolus de Linné avec ceux de la loménie & de la lapeirousie, & s'il n'est pas possible de saire quadrer ces deux derniers genres avec les caractères assignés par Linné aux glayeuls, il en résultera que j'ai été sondé à les séparer de genre & à leur donner un nouveau nom. Afin d'en rendre les différences plus saillantes, je m'attacherai à calquer scrupuleusement les descriptions qui me sont propres sur celles du coriphée des botanisses.

Caraclère essentiel des Glayeuls pris du Systema vegetabilium.

Corol. 6 petaloidea, ringens : petalis superioribus 3 conniventibus; stamina adscendentia.

Caractère naturel des Glayeuls pris du Genera plantarum.

Calyx. Spatha bivalvis.

Corol. Sex partita, ringens; petala cblonga, obtula, quarem tria proxima superiora conniventia, inferiora autem patentiora, omnia unguious in rubum brevem incurvum connata.

Stam. Filamenta tria subulata, divisuris alternis petalorum inferta, omnia lub petalis coniventibus ad Cendentia; antheræ oblongæ.

Piftil. Germen inferum; Saylus fimplex longitudine staminum; stigma trifidum, concavum.

Pericarp. Capfula oblonga ventricola, subtrigona, obtufa, trilocularis, trivalvis.

Sem. Plura subrotunda, Calypha involuta.

Caractère effentiel de la Caractère effentiel de la Lomenie.

Corol. 6 petaloideo, regularis fermè campanulata; stigmara 5 emarginata.

> Caractère naturel de la Loménie.

Calyx. Spathx bivalves, quarum exterior mucronata, interior verò bi-

Corol. Tubulosa regularis 6 petaloidea; petala lanceolata acuta, fermè z qualia, in tubum brevem apice inflatum & recuryum definentia.

Stam. Filamenta tria subulata, incurva; antheræ longx.

Pistil. Germen inferum, cylindricum, firiatum; flylus simplex longitudine staminum, stigma s fidum emarginatum.

Pericarp. Capfula oblonga, trigona.

Sem. Desiderantur.

Lapeirousie.

Corol. Infundibuliformis, 6 partita; petalis alternis inæqualibus, tabo longillimo.

> Caraclère naturel de la Lapeirousie.

Calyx. Spathæ bivalves inæquales, quarum exterior dorso spinulosa.

Corol. Infundibuliformis 6 partita, laciniæ lanceolatæ alternatim inæquales, omnes in tubum longissimum mox plicatum , post anthesim rectum, unguibus connatæ.

Stam. Filamenta tria subulata, libera, ad exortum tubi tantum corollæ adnexa; antheræ duplices, oblongæ.

Piflil. Germen inferum villosum, stylus simplex filiformis, saminibus longiusculum; stigmata tria bifida.

Pericary. Capfula oblonga, trigona, trilocularis , trivalvis.

Sem. Plura subrotunda nigra.

On voit clairement, par ces différentes descriptions, combien ces trois genres méritent de n'être pas confondus; car enfin le caractère essentiel des glaveuls confistant dans une corolle difforme semblable aux mâchoires écarrées d'un animal (ringens), il suffiroit sans doute que les corolles de la lapeirousie & de la loménie eussent une forme régulière pour les distinguer de ce genre. Cependant on voit combien d'autres différences on trouve encore dans le tube, dans les étamines, dans leur proportion respective

#### 432 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

avec le pistil & la corolle, dans la forme des stigmates & dans l'ovaire. Ainsi non-seulement ces deux genres se trouvent très-distincts des glayeuls, mais il restoit encore à prouver que la loménie devoit former un genre à part de la lapeirousie, & je crois l'avoir assez démontré par le tableau

ci-dessus, pour ne plus nous arrêter à cette discussion.

Il convient donc de supprimer désormais le Gladiolus anceps de la liste des glayeuls, & pour éviter à l'avenir tout équivoque, il est nécessaire de réparer ici l'omission commise dans mon Mémoire, en transportant comme synonime la description spécifique de cette plante sournie par MM. Thunberg & Linné à la suite de la phrase descriptive du Lapeirousia compressa.

Lapeirousia (compressa) scapis ramosis compressis, margine strigosis, folius ensisformibus, nervosis sub-falcatis, dorso serrulatis, spathis exterioribus plicatis, crispis, sloribus alternis solitariis. Pourr. act.

Tolof. tom. III cum icone. Qux

Gladiolus (anceps) polystachius scopo ancipiti, spathis crispis. Thunb. Dissert. de Gladiolo, pag. 17, No. 17, tab. 2, Linn. Suppl. pag. 94, Syst. veget. pag. 86, No. 15. Et etiam

Ixia (fabricii) Laroche, diff.

De cette manière la note du Journal de Physique se réduira à sa simple expression; car ensin le Rédacteur en disant que la lapeirousie étoit le Gladiolus anceps, n'a dit que ce qui est vrai; mais certainement il n'a pas entendu dire qu'une plante déjà connue sous un nom, dût nécessairement le conserver & n'en devoir pas prendre un autre lorsque les circonstances l'exigeoient. Il a été d'autant plus sondé à s'exprimer comme il l'a fait, que mon omission l'y a autorisé; & je l'aurois assurément prévenu si lors de la lecture de mon Mémoire j'eusse été à portée de connoître la Dissertation de M. Thunberg & si j'eusse pu présumer que Linné le sils se sût si fort écarté des principes consacrés par son père. Mais cette omission une sois réparée, j'ose croire qu'il ne restera plus aucun doute sur la nécessité de ne pas considérer mes deux plantes comme deux glayeuls, de ne pas les consonde l'une & l'autre dans le même genre, & de conserver à chacune d'elles le nom que je leur ai choisi de présérence.

Narbonne , Février 1789.



# MÉMOIRE

SUR LA NATURE DU FEU ET DU PHLOGISTIQUE;

Par M. LÉOPOLD VACCA BERLINGHIERI.

LE travail d'un grand nombre de physiciens nous offre beaucoup de faits sur les phénomènes de la matière du seu. Je crois qu'en comparant ces saits & en les mettant dans un ordre convenable, on peut fixer des vérités générales & établir une bonne théorie. C'est ce que

je me propose dans ce mémoire.

J'ai fait voir ailleurs que ce n'est pas la matière du seu qui donne l'élasticité à l'air vital, ou celle qu'on y decouvre par la rieth de de M. Crawford qui produit la chaleur de la combustion. J'ai fait voir que cette matière du seu n'est pas suffisante. J'en ai fait l'estimation l' plus haure, pour en faire voir l'insussifiance, lorsqu'il s'ag is in de rétuter la théorie de Crawford & celle de M. Lavoisser. Mature ant qu'il s'agit de fixer précisement l'esset que cette matière de su peut prodoire, il faut tâcher de l'apprécier avec le plus d'exactitule qu'il sera possible.

M. Crawford ayant répété avec plus de soin ses expénences sur la capacité de l'air atmosphérique & de l'air vital, a eu des resultants bien différents des premiers. Car quoique sa méthode pour découverr le challeur absolue soir appuyée sur la raison, des circonstances participeres peuvent la rendre detectueuse quelquesois, sans mire à la site sité des principes sur lesquels elle se sonde. Ces circonstances se requivent malheureusement dans l'application que M. Crawford en a satte pour découvrir la chaleur absolue de l'air viral & de l'air commun.

J'ai fait voir qu'en supposant exacte la table de M. Magellan, en supposant que l'air commun se change tout-à-sait en air fixe dans notre poumon, 47 de vapeur aqueuse sussit pour absorber la chaleur absolue

de toute la masse de l'air commun.

Suivant la table de M. Magellan la chaleur absolue de l'air commun est 19, & celle de l'air vital est 87, en comparaison de celle de l'eau. Mais suivant les dernières expériences de M. Crawford, la chaleur absolue de l'air commun est à peu-près double de celle de l'eau, & la chaleur absolue de l'air vital est à peu-près quadruple de celle de l'eau. Outre cela M. de la Métherie a très-bien calculé que dans chaque

Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. Iii

respiration à peine se décompose-t-il un pouce cubique de l'air vital

contenu dans l'air commun qui entre dans le poumon.

Ainsi la capacité de la vapeur aqueuse étant à celle de l'eau liquide comme 900: 1, nous aurons suivant les dernières données, la capacité de la vapeur aqueuse à celle de l'air-vital comme 900: 4, ou
comme 225: 1. Par-là 1/215 de vapeur aqueuse absorbera toute la chaleur
absolute de la maile d'air vital qui sera changé & décomposé dans notre
peumon. Mais l'air décomposé est seulement un pouce cubique. Donc
une masse de vapeur qui auroit seulement un poids égal au poids
de 1/215 de pouce d'air vital, absorberoit entièrement toute la chaleur,
que le changement de capacité de l'air peut rendre sensible à chaque

respiration.

Il faut ajouter qu'il est impossible que M. Crawford se soit mis à l'abri de toutes les erreurs en répétant ses expériences. Il est certain qu'il y a dans toutes les espèces d'air une assez grande quantité d'eau en dissolution. Cela est démontre même par les expériences hydrométriques. Mais Crawford n'y a pas sait attention. Il a fait ses essais sur l'air atmosphérique & sur l'air vital sans même penser à les purger d'eau. Aussi n'a-t-il pu déterminer que la chaleur absolue d'un composé dont on ignore les proportions d'eau réduite en vapeur & d'air. Lorsqu'on considère la grande capacité de la vapeur de l'eau, on est obligé de faire encore un retranchement assez considérable à la chaleur absolue que M. Crawford attribue dans son dernier ouvrage à l'air atmosphérique & à l'air vital.

Il est donc toujours prouvé de plus en plus que la chaleur de la combustion & de la respiration n'est pas en raison directé du rétrécissement de la capacité de l'air employé dans ces phénomènes. Elle n'est pas non plus en raison composée des changemens de capacité de l'air & du corps qui brûle, puisque la plupart des fois la capacité des corps augmente dans la combustion, & cette augmentation diminue la chaleur dégagée de l'air atmosphérique, au lieu de la rendre plus forte. De sorte qu'il me semble qu'on peut établir, que la chaleur de la combustion est l'esset du développement de la matière du seu qui existoit cachée pour ainsi dire & incapable d'agir avant que les circonstances se réunissent pour produire la combustion. Cette matière du seu est dans un état de neutralisation. Elle ne peut se faire sentir

sur nos organes ni affecter le thermomètre.

Mais quel est le siège de cette matière du seu? il doit être absolument ou dans le corps combustible ou dans l'air qui sert à la combustion. Si la matière ignée étoit dans l'air, la chale ir de la combustion servit proportionnelle à la quantité d'air employé dans la combustion. Mais cela n'est pas: une livre de phosphore en brûlant absorbe une livre sonces d'air vital, & sond 100 livres de glace. Une livre de gaz instam-

mable absorbe en brûlant 5 livres 10 onces 5 gros 24 grains d'air vital & ne fond que 295 livres 9 onces 3 gros ½ de glace. Or si la chaleur de la combustion étoit en raison de l'air employe, il y autoit 500 livres de glace sondues dans le dernier cas, en retranchant même l'effet de deux onces 5 gros 24 grains de cet air. Je crois que d'après cela nous sommes autorisés à penser que le seu de la combustion vient des corps combustibles, qui le contiennent neutra ité. L'air le développe en décomposant ces corps, & c'est en quoi consiste la combustion.

Voyons maintenant comment ce développement se sait. Examinons la combustion du charbon dans l'air vital sous une cloche. Elle est très-simple, & on peut en tirer des conséquences exactes; & comme la combustion de tout autre corps ne diffère de celle-ci sque par les circonstances particulières, nous aurons trouvé la théorie de la combustion en général, sorsque nous aurons connu la matière dont le charbon

brûle.

Le feu ne vient pas de l'air; cependant le feu existe; donc il doit venir du charbon, & le feu est un des principes du charbon. Toute la masse de l'air est changée en air fixe; donc elle doit avoir absorbé quelque substance, & cette substance ne sauroit avoir été sournie que par le charbon. Par-là il est clair que le charbon contient le seu & un autre principe, qui en se combinant avec l'air vital le change en air fixe, & ce principe, je l'appelle phlogistique. Ce sait démontre que le seu ne s'est manisesté que lorsqu'il n'a plus été combiné avec le phlogistique, puisque si le changement de l'air n'a pas lieu, il n'y a point de combustion. Donc le phlogistique est capable de fixer le seu & de le rendre inactif. Ce fait démontre qu'il n'est pas possible de rompre l'union du seu & du phlogistique, sans l'air vital, puisque sans cet air il n'y a point de combustion, & ce fait démontre aussi que cet air absorbe le phlogistique. Donc l'air vital a plus d'assinité avec le phlogistique que celui-ci n'en a avec le seu.

Il résulte de tout cela que la combustion n'est que l'esset de l'action

de l'air, par laquelle le phlogistique est séparé du feu.

On voit bien que je n'entends pas par phlogistique, ce que les

Sthaliens ont entendu jusqu'à présent.

J'appelle matière de la chaleur ou feu, cette substance qui assecte nos organes en produisant la sensation de chaleur, qui rarésie les corps, & fait monter par conséquent le mercure dans le thermomètre. J'appelle phlogistique certe substance que l'on trouve dans l'air après la combustion du charbon, & qui le rend fixe. J'appelle principe inflammable cette substance qui résulte de la combinaison du seu & qui rend combustibles les corps. J'appelle indisseremment de ces noms d'air vital, d'air pur & l'air déphlogistiqué l'air qui peut servir à la combustion.

### 436 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Je vois bien que les noms de phlogistique & de principe inslammable ne sont guère convenables. Ils ont été employés jusqu'à présent pour signifier la même chose. Mais ensin les noms sont de convention, & il suffit de s'expliquer à cet égard. Qu'on distingue cette matière qui rend les corps combustibles, de celle qui, se combinant avec l'air vital, le change en air fixe, & qu'on donne à ces deux substances les noms qu'on voudra; quant à moi j'appelle la première, principe inslammable & la seconde, phlogistique.

Le feu denc très-actif par lui-même s'unissant au phlogistique, par les procédés que la nature emploie, le neutralise & perd ses propriétés. De cette union résulte le principe instammable, qui rend les corps capables de brûler. L'air vital agit sur ce principe instammable, & lorsque des circonstances particulières savorisent son action, il déploye son affinité avec le phlogistique & il rompt l'union de celui-ci avec le seu. Le seu alors reste libre, & il se maniseste par la châleur & par la

lumière.

Il est bien constaté que la chaleur animale vient d'une combustion lente du sang. Par-là on voit bien qu'elle consiste dans la décomposition du principe instammable du sang, & que la théorie générale de la combustion doit être appliquée à ce phénomène.

Après avoir examiné ce que c'est que la combustion, examinons les changemens qu'elle produit dans les corps qui ont brûlé & dans l'air

dans lequel ils ont brûlé.

Quelquesois la combustion au lieu de changer l'air vital en air fixe, le change en acide nitreux. On sait que c'est une question de savoir si tous les acides sont une modification de l'air vital; ou si l'air vital lui-même est une modification d'un acide. Quoi qu'il en soit, voici comme on explique le phénomène dans ma théorie. Si l'air vital forme des acides en s'unissant au phlogistique (1), les différentes proportions de l'air vital & du phlogistique expliquent la diversité de l'air fixe & de l'acide nitreux. Si le phlogistique ne fait que développer l'acide qui existe dans l'air vital, on peut tout de même rendre raison de la différence de l'acide nitreux & de l'air fixe par la quantité de phlogistique employé. Il faut ajouter à cela que dans les cas où l'air vital se change en acide nitreux, il y a des grandes complications. Par exemple, on emploie dans la plupart des procédés de ce genre l'étincelle électrique. On ne sait pas de quoi l'électricité est composée. Il se pourroit que la formation de l'acide nitreux tînt à quelque chose que l'électricité

<sup>(1)</sup> Il est sûr que par l'union du phlogissique à l'air vital on a de l'air sixement est un acide; mais il se pourroit que le phlogissique ne sit que d'unrer, pour ainsi dire, une nouvelle sorme à l'acide déjà existant dans l'air vital. Amsi co stait ne décide pas la question.

437

entraîne dans l'air vital. Quoi qu'il en soit, peu importe pour nous la cause d'un tel phénomène. On voit bien que cela ne regarde pas la théorie de la combustion. Pour produire la combustion, il sustit que le phlogistique soit absorbé par l'air vital, quelle que soit la mutation qu'il y occasionne.

Quelquetois le phlogistique s'unissant à l'air pur, forme ce qu'on ap-

pelle air phlogistiqué.

Les physiciens qui suivent l'opinion de M. Lavoisier, n'admettant point le phlogissique, nomment cet air gaz azotique. Il croit que ce gaz n'est pas un produit de la combustion, mais qu'il existe tout formé dans l'armosphère tel qu'il vient des animaux & des végétaux en putréfaction. Ils pensent que l'air vital de l'atmosphère étant absorbé dans la combustion, l'air sixe & le gaz azotique restent tout-à-sait à découvert sans qu'il s'en forme de nouveau. En esset M. Lavoisser, en brûlant les corps dans l'air vital, a vu que cet air étoit absorbé en entier, & qu'il n'y avoit pas d'air phlogistiqué. Cepen ant M. Priestley en rendant compte de la combustion d'une infinite de corps dans l'air vital, dit que cet air n'a jamais été absorbé entièrement, & que le résidu étoit de l'air phlogissiqué.

M. de la Méthérie ayant répété les expériences de M. Lavoisier, a toujours trouvé de l'air phlogistiqué où M. Lavoisier soutient qu'il n'en existe pas. N'ayant pas répété ces expériences, je ne puis décider cette question. Cependant il paroît probable que M. Lavoisier s'est trompé, puisque les expériences de deux des plus célèbres physiciens s'accordent contre lui. C'est pour cela que je crois indispensable de faire quelques

considérations sur l'air phlogistiqué.

Il me semble prouvé que l'air phlogistiqué contient du phlogistique par cette expérience capitale de M. Senebier, sur laquelle il appuve tout son système sur la purification de l'atmosphère par la végétation. Il a mêlé de l'air phlogistiqué à l'air vital, & il a vu que l'eau de chaux par laquelle ces deux airs étoient enfermés sous une cloche, se troublois & déposoit un précipité abondant. Il y avoit donc de l'air fixe formé, & nous avons fait voir que l'air five est une combinaison de phlogistique & d'air vital. Donc le phlogistique existe réellement dans l'air phlogistiqué. Mais dans cet air existe encore de l'air vital, puisqu'on l'obtient en brûlant des corps dans l'air pur. On fait que l'air vital & le phlogistique que nous avons démontré dans l'air phiogistiqué, à ce que je crois, sont les deux élémens qui forment l'air fixe. Cependant l'air fixe est bien différent de l'air phlogistiqué. De quoi est-ce que cela dépend ? cela ne peut pas dépendre de la proportion disférente des deux principes, puisqu'en mélant avec une certaine mesure de l'air vital & de l'air phlogistiqué, la totalité de ces deux airs devrois devenir de l'air fixe, & cela n'arrive pas. Il faut donc que dans l'ar-

### 438 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

phlogistiqué il y ait un troistème principe, peut-être que c'est la vapeur de leau, ou quelqu'autre chose de connu. Mais lequel que ce soit, les expériences que nous avent jusqu'à present en démontrent l'existence; suivant moi c'est à des expériences un crieures à en démontrer les

propriétés.

Voilà donc comment on doit concevoir les changements de l'air par le phlogistique. Cette substance monte dans l'air, qui est propre à l'absorber, & suivant qu'elle le trouve pur, ou suivant les différentes matières qu'elle y trouve, ou qu'elle y entraîne, & les diverses proportions dans lesquelle elle s'y combine, forme tantôt de l'air fixe, tantôt de l'acide nitreux, tantôt de l'air phlogistiqué. Enfin elle donne à l'air vital suivant les circonstances toutes les modifications que nous

y voyons après la combustion.

Si la conversion de l'air inflammable & de l'air vital en eau étoit bien constatée, il faudroit en tirer une autre conséquence. Comme il est certain que ce phénomène seroit opéré par la combustion, & comme dans toute combustion le phlogistique s'unit à l'air pur, il seroit démontré que cette combinaison en certaines proportions forme de l'eau. Mais je trouve sur ce point des contradictions si fortes dans les expériences, qu'il m'est impossible d'appercevoir la vérité. Parmi les expériences que l'on apporte en faveur de la conversion des deux airs en eau, la plus forte est celle-ci, qu'on prenne 15 mesures d'air instamble & & d'air vital, qu'on les enferme dans un vaisseau de verre, le poids du vaisseau & des airs étant connu, qu'on allume l'air inflammable par l'étincelle électrique, après la combustion de l'air instammable si l'on examine tout l'appareil, on verra que son poids est exactement le même qu'auparavant. L'air inflammable & l'air viral ont disparu tout-à-sait, & l'on trouve dans le vaisseau une quantité d'eau très-pure, qui pèse, à des atômes près, autant que la totalité des deux airs.

Mais cette expérience est niée par beaucoup de physiciens célèbres qui (1) ont trouvé que l'eau pesoit moins que la totalité des deux airs & qu'elle contenoit un acide. Il est impossible de décider des questions de fait dans le cabinet, & il ne saut pas appliquer une théorie à des saits dont la solidité est une question. Attendons les expériences nouvelles, & laissons le soin d'éclaircir ces ténèbres aux physiciens illustres qui travaillent sur ce sujet.

Après avoir examiné quels sont les changemens qui se font dans

<sup>(1)</sup> Même en admettant cette expérience, on ne peut pas l'appeler Experimencum crucis. Voyez les objections que M. de la Métherie a faites aux conféquences qu'en prétend tirer de cette expérience, dans le second volume de ses Essais, & co

l'air par le phlogissique, voyons quels font les changemens qui arrivent dans les corps qui perdent cette substance par la combustion.

Il est prouvé que les corps qui brûlent, perdent un principe, & qu'ils en acquièrent un autre plus pesant, puisque quelques-uns augmentent de poids après leur combussion. Ce principe est l'air fixe, & cela est démontré par l'expérience du charbon, que nous avons apportée plus haut, & par l'air fixe qu'on extrait des cendres. Voilà de quoi expliquer pourquoi quelques corps augmentent de poids par la

combustion, pendant que quelques autres diminuent.

Il y a des corps dont les parties constituantes sont élevées par l'action du seu, & par leur affinité avec l'air qui sert à les brûler. Alors l'air fixe qui tombe dans les cendres, ne sustitue pas pour compenser la matière perdue, & la combustion produit une diminution de poids. Ce phénomène a lieu dans les substances végétales, dans les husles, dans les bitumes, & ensin dans la plupart des corps combustibles. La même diminution pourroit avoir lieu encore, lorsque par les raisons que nous avons indiquées, le phlog stique change l'air pur en air phlogistiqué, en acide nitreux. Si ces substances n'ont pas assez d'affinité avec les principes fixes du corps qui brûle, elles ne pourront pas être absorbées. Les corps, qui, outre le principe inflammable, ont des parties constituantes extrêmement fixes comme le source de le phosphore, ne perdent que le seu, & ils acquièrent en revanche l'air fixe; ce qui produit une augmentation considérable dans la masse.

Il me reste encore à faire quelques considérations sur le phlogissique. Le phlogissique dans le sens dans lequel je le prends, n'est pas une chimère, mais il donne des signes bien éclatans de son existence. Il s'unit avec le seu & il forme avec lui le principe instammable, il forme l'air sixe, l'air phlogissiqué, l'acide nitreux en se combinant à l'air vital en dissérentes proportions & avec des principes dissérens. Il est vrai qu'il ne nous est pas possible pour le présent de l'avoir pur ce is de Mais j'espère que MM. les Pneumatisses ne feront pas difficulté de l'admettre pour cette raison, puisqu'ils ont admis l'ougène que personne n'ont jamais vu, & dont ils croient pouvoir démoutrer l'existence

par ses effets sur différens corps.

Il faudroit des expériences nouvelles pour découvrir toutes les manières d'être de cette substance, que j'appelle phoguitique. Il est probable qu'il y en a un assez grand nombre dans la nature. Il est certain, par exemple, que le fluide électrique le contient d'une manière particulière.

Le phlogistique n'est pas dans l'électricité combiné avec le seu de sorte qu'il faile partie du principe inflammable; puisque, 1°. l'accension de l'électricité n'est pas une combustion. Elle se sait dans le vuide st dans les gaz, qui ne peuvent pas servir à la combustion, 2°, Parce que la

perte du phlogistique n'occasionne aucun changement sensible dans les propriétés de l'électricité. On voit donc bien par-là que le phlogistique tient aux parties constituantes de la matière électrique, comme une partie accessoire, & que l'air vital l'en détache sans difficulté, sort-qu'il peut agir sur lui.

On ne fauroit pas parler de combustion, sans parler des chaux métalliques. Il n'y a point d'hypothèse qui ne trouve un écueil dans la

, calcination & révivification des métaux sans addition.

Il est certain qu'il arrive aux métaux lorsqu'ils se calcinent, ce qui arrive au soufre lorsqu'il brûle. Dans l'un & dans l'autre cas il y a le même changement dans l'air & une augmentation de poids dans ce qui reste de fixe. Ainsi il est certain qu'il y a dans ces circonstances la décomposi n du principe instammable des métaux, & leur calcination n'est que la perte du principe instammable & l'acquisition de l'air fixe. Par là il est clair que la révivissication d'une chaux métallique n'est que la perte de l'air fixe & l'acquisition du principe instammable. Voilà ce qui me semble être de fait. Examinons maintenant les circonstances de la révivissication pour voir ce qui arrive à l'air fixe & comment le principe instammable se régénère.

D'abord il est prouvé, je crois, que l'air fixe est de l'air vital uni au phlogistique. Il est aussi hors de doute que l'air fixe se décompose dans la révivisication, pussqu'on a de l'air vital en révivissant le précipité per se sans addition. Ainsi nous voyons clairement, ce me semble, ce qui arrive à l'air vital qui composoir l'air fixe des chaux métalliques. Mais le phlogistique qu'est-il devenu? il est resté dans le métal. Le métal s'est réduit; donc le phlogistique s'est combiné avec le seu, & il a formé le principe instammable sans lequel la révivissica-

tion ne fauroit avoir lieu.

Mais, dira-t-on, si le phlogistique est enlevé par l'action de l'air, qui a une plus grande affinité avec cette substance, qu'elle n'a pas avec le feu, comment ensuite par le même procédé le phlogistique pourrat-il perdre cette plus grande affinité avec l'air & se rejoindre au feu?

Cela tient à la plus grande intensité de la chaleur dans la réduction que dans la calcination, & à la propriéré que le feu a de détruire les assinités lorsqu'il est extrêmement fort. M. Priesteley nous a fait connoître là-dessus un grand nombre d'expériences décisives. L'eau de chaux, par exemple, exposée à l'action du feu dans un tube de verre sermé hermétiquement, se trouble, & la chaux se précipite. Voilà ce qui a lieu dans notre ças. Le seu détruit l'affinité de l'air avec le phlogistique, & il sépare l'un de l'autre. Alors le seu libre trouvant le phlogistique libre, s'unit à lui; il se sorme le principe instammable, & la chaux est révivisée en terre calcaire.

Il est aisé de concevoir le rôle du seu dans ce phénomène; on doit considérez

SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 441

considérer dans ce sluide deux propriétés principales. Par l'une il rarésie les corps, & il en écarte les molécules; par l'autre il a une extrême assinité avec le phlogistique. Il agit avec la première sur tous les corps en général; il agit avec la seconde seulement sur le phlo-

gistique.

Le feu éloigne d'entr'elles les molécules des corps, & il diminue les forces d'adhésion. C'est pour cela que s'il est modéré, il les rend les plus capables d'exercer la force d'affinité. Voilà pourquoi les solutions sont savorisées par un certain degré de chaleur. Maissis le seu augmente ou arrive à un certain point où les molécules acquièrent une sorce de répulsion très-considérable, elles tendent alors à se séparer de tous côtés, & par-là le dissolvant doit abandonner la matière dissoute.

En appliquant tout cela à la combustion & réduction des métaux, il me semble qu'il n'y a rien d'inintelligible sur ces phénomènes.

Le feu d'abord agissant sur ces métaux & sur l'air pur qui les environne, aide ce dernier à décomposer le principe instammable, & à s'emparer du phlogistique. L'air fixe qui en résulte tombe dans les chaux. Ensuite l'action du feu augmentant de beaucoup sur cet air fixe, qui est une solution du phlogistique dans l'air vital, le décompose par la raison que nous avons dite, & en sépare les principes. Dès qu'une molécule de phlogistique est mise en liberté, elle se combine avec une molécule de seu dont elle a l'activité de détruire l'action. C'est ainsi que le principe instammable se reforme, & le seu seul appliqué à ce principe instammable ne peut pas les décomposer, parce que le seu ne sauroit pas chasser le seu d'une combinaison sans que de nouvelles mo-lécules de ce sluide se missent à la place de celles qui ont été chassées.

Voilà quelles sont mes idées sur la chaleur animale, sur la combustion & sur la calcination des métaux. La théorie que je donne de ces phénomènes me paroît fondée sur l'expérience, & elle me paroît expliquer un plus grand nombre de faits que celles qui ont été imaginées jus-

qu'à prélent.



#### DESCRIPTION

D'une manière de faire une espèce de Vin appelé Koumiss par les Tartares, avec des Observations sur son usage en Médecine;

Par JEAN GRIEVE, M. D. F. R. S. Edimb. & recemment Médecin de l'armée Russe. Voyez les Transactions de la Société Royale d'Edimbourg, vol. in-4°. Edimbourg, 1788.

#### EXTRAIT.

A liqueur vineuse qu'on décrit ici s'obtient par la fermentation du lait de jument; mais quoiqu'elle soit en usage depuis plusieurs siècles parmi les différentes hordes de tartares, le docteur Griève observe que ce n'est qu'avec dissiculté qu'en Russie même il a su apprendre la manière particulière dont on la prépare.

Il n'a presque rien trouvé de satisfaisant à cet égard dans les livres. Tous ceux qui en parlent, paroissent s'accorder à dire qu'une liqueur vineuse faite avec du lait de jument, connue sous le nom de kouniss, est en usage chez quelques nations tartares; mais aucune d'elles ne décrit la manière de la préparer, ni les usages domestiques ni médici-

naux auxquels elle est applicable.

Marc Paul vénitien (1), dans un ouvrage qui remonte au treizième fiècle, en parle comme d'une boilfon commune parni les tartares, mais

il ne fait aucune mention de la manière de la faire.

Straklenberg dans sa description de l'empire russe (2) rapporte quelques circonstances de sa préparation: mais notre auteur remarque que si l'on suivoit sa méthode, l'on n'auroit aucun succès: car il dit que les kalmouks enlèvent la substance épaisse qui s'élève sur la surface du lait en s'aigrissant, & s'en nourrissent, tandis qu'ils employent le restant de la liqueur soit en boisson, soit pour faire distiller. Le docteur Griève remarque en outre que non seulement c'est contraire à l'usage de ce peuple lorsqu'ils veulent avoir une liqueur fermentée un peu sorte, mais encore l'expérience, ajoute-t-il, prouve qu'aucune sermentation parsaite ne peut être produite à moins que toutes les parties du lait soient mises ensemble dans leur proportion naturelle.

<sup>(1)</sup> De Region. oriental. lib. 1, cap. 57.

<sup>(2)</sup> Beschreinberg des Russischen Reichs, pag. 319.
(3) Reisse durch. Siberien. tom, I, pag. 273.

443

Notre auteur remarque au sujet de Gmelin, que dans le récit de son voyage dans la Sibérie, il sait plus d'attention à la méthode tartare de distiller cet elprit de vin de lait, qu'au procédé fermentatif au moyen

duquel ce vin s'obtient.

Le docteur Griève convient que la description du koumiss par le docteur Pallas dans l'histoire de ses voyages dans quelques-unes des Provinces de l'Empire Russe, est aussi exacte que l'on pourroit l'attendre d'un voyageur dont le but seroit l'histoire naturelle en général; mais il observe en même tems que les principes desquels la sermentation dépend, ainsi que la manière de conduire l'opération, ne sont point suffisamment développés dans cet ouvrage.

Après avoir sait remarquer quelques assertions erronées relatives à cet objet qui se trouvent dans les écrits de Neuwman (1), Voltelen (2) & Macquer (3), notre auteur décrit une méthode pour préparer le koumiss qui est communément mise en usage parmi les tartares beschkir, & laquelle il a lui même a loptée. Ce procédé lui a été communiqué par un Seigneur Russe qui a demeuré quelque tems parmi ces peuples pour

boire cette liqueur, & voici en quoi il consiste.

« Prenez une quantité quelconque de lait de jument nouveau d'un ⇒ jour (1), ajoutez-y un sixième d'eau, & versez le mélange dans un va-» se de bois; employez alors comme serment un huitième de lait de » vache le plus sur qu'on puisse avoir; mais pour en faire ensuite, une » petite portion de vieux koumiss sera meilleure; couvrez le vaisseau » d'une toile épaisse, & mettez-le dans un endroit dont la tempéra-» ture soit modérée; laissez reposez pendant 24 heures, & alors le » lait sera devenu sur, & une substance épaisse sera ramassée sur la » surface; alors avec un bâton fait en bas comme celui qui sert à battre » le beurre, on battra jusqu'à ce que cette substance épaisse soit inn timement mélée avec le fluide qui étoit au - dessous. Laissez encore » repofer 24 heures; & alors versez dans un vaissau plus élevé & plus » érroit, pareil à celui dans lequel on fait le beure, & l'on conti-» nuera à remuer comme auparavant jusqu'à ce que la liqueur paroisse » parfaitement homogène; dans cet état elle est appelée houmiss; & 55 fon goût doit être un mélange agréoble de doux & d'aigre. Il faut » remuer chaque fois qu'on en veut faire usage».

A ce détail du procédé notre Auteur ajoute quelques autres points d'in-

(2) Chem. exp. t. 1, part. 2, p. 18.

<sup>(1)</sup> Phys. Reise durcheinig. Provintz. des Ruseisch. Reichs.

<sup>(3)</sup> Observ. de laste humano cum asinino & ovillo comparato, p. 54.

<sup>(4)</sup> Dist. of Chem. p. 432.
(5) Je ne sais s'il veut dire du jour, ou s'il saut qu'il ait vingt-quatre heures depuis qu'il est fait.

formation qu'il a recueillis sur ce sujet. Ainsi un tartare qui demeuroit au sud-est Brenbourg lui a dit que pour éviter le changement de vaisseau, le lait peut être mis tout de suite dans un vase un peu plus élevé & étroit, & afin d'accélérer la fermentation; l'on peut ajouter un peu de lait chaud, & si c'est nécessaire, davantage de levain. Il apprit d'un autre tartare que le procédé peut être abrégé en chauffant le last avant d'y ajouter le levain, & en l'agitant toutes les heures ou même plus souvent aussitôt que les parties commencent à se séparer & que la substance épaisse s'élève à la surface. De cette saçon il en sit en présence de l'Auteur en l'espace de douze heures. Le docteur Griève apprit austi de la même personne que parmi les tartares il n'est pas rare de le préparer en un jour pendant l'été, & cela en le remuant seulement deux ou trois fois; mais qu'en hiver quand par le défaut de lait de jument ils sont obligés d'ajouter une grande proportion de lait de vache, plus de tems & d'agitation deviennent nécessaires. Il apprit aussi que quand il est bien conservé dans des vaisseaux clos, & dans un endroit froid, il peut être conservé pendant 3 mois, ou même plus, fans nuire à sa qualité.

Le même tartare a dit aussi, qu'au lieu d'employer du lait aigre pour produire la fermentation acide, on peut parvenir au même but avec de la pâte aigre de farine de seigle, la présure d'agneau, ou ce qui est encore plus commun, d'une portion de vieux koumiss, & que de ns quelques endroits, on épargne beaucoup de tems en ajoutant le lait nouveau à une certaine quantité de celui qui est déjà fermenté, par le mélange duquel il subit bientôt la fermentation vineuse.

Notre Auteur acheta à ce tartare un de ces sacs de cuir qui sont employés par les kalmouks pour la préparation & le transport du koumiss. Ce sac étoit sait de peau de cheval non tannée, mais trèsendurcie par la sumée. Sa sorme étoit conique, mais en même tems un peu triangulaire, ayant été composé de trois morceaux attachés à une base circulaire de la même peau. Il avoit l'air sale & une odeur très-désagréable. Quand on lui demanda la raison, il dit qu'on laissoit les restes du vieux koumiss, asin de sournir un levain pour le nouveau lait.

De tout cela il résulte que trois choses sont nécessaires pour la sermentation vineuse du lait. Ces trois choses sont la chaleur, l'aigreur & le mouvement. Notre Auteur remarque que la chaleur est nécessaire pour toute sermentation; & que peut-être l'aigreur ne l'est pas moins, mais que le grand art de sermenter le lait consiste dans le mouvement.

Il observe que la nature n'a pas besoin de l'art pour saire sermenter les sucs & insussions des vegétaux; le mouvement intestin qui accompagne la sermentation étant sussissant pour produire une agitation néces-

- faire pour garder les parties du fluide en un contact mutuel ou pour les disposer à une action réciproque; tandis que le lait n'est pas plutôt aigri qu'une séparation de ses parties a lieu. La crême s'élève à la surface, tandis que le fromage ou tombe au sond ou reste suspendu dans le petit lait. Mais cependant quand ces parties sont réunies & mises en contact les unes avec les autres par le mouvement répété à des intervalles convenables, il se produit une liqueur vineuse, des vertus médicinales de laquelle le docteur Griève parle ensuire.

Dès la première tois qu'il eut entendu parler du koumis, il paroît qu'il conçut l'idée de son importance dans la cure de certaines maladies. Il jugea qu'une préparation de lait qui n'étoit pas susceptible d'être caillée par les sucs de l'estomac, tandis qu'en même temps elle en possede toutes les qualités nutritives, & une certaine quantité d'un esprit ardent, pouvoit être d'un grand secours dans les espèces de maladies dans lesquelles le corps pèche par un désaut de nutrition ou de

force.

Le cas de ce Seigneur dont on a parlé plus haut, qui lui communiqua le premier procédé, lui fournit une occasion d'essaier combien ses conjectures étoient sondées. Le malade étoit dans un état qui sembloit fortement indiquer l'usage d'un médicament tel que le koumis,

& notre Auteur en conféquence le lui confeilla.

Le maiade avoit environ vingt-six-ans, & sa maladie provenoit du traitement peu judicieux d'une vérole consirmée, pour laquelle il subit trois salivations consécutives par le mercure. Il étoit très-maigre; son visage étoit d'une couleur jaune livide, ses yeux étoient ensonces; il sentoit une douleur sévère dans la poitrine, accompagnée d'une toux considérable, & d'une expectoration muceuse; son appétit & sa digestion étoient beaucoup dérangés; & il avoit des tremblemens & des syncopes fréquens; en un mot, tout son extérieur indiquoit la consomption, il commençoit à sentir les symptômes d'une sièvre hectique & il étoit si soible qu'il avoit besoin de secours pour monter dans la voiture dans laquelle il a été porté en Tartarie.

Après avoir bu du koumis pendant six semaines seulement, il s'en retourna parsaitement débarrassé de tous ces symptômes, & il avoit acquis tant d'embonpoint & de couleur qu'au premier abord ses amis

eurent de la peine à le reconnoître.

Il paroît que peu après qu'il eut commencé à prendre le koumifs, qui lui fervoit d'aliment & de boisson, il cessa d'avoir le sommeil interrompu; les symptômes nerveux l'abandonnerent, & il devint gras : & quoiqu'il en prenoit un gallon & demi (I), quelque-

<sup>(1)</sup> Le gallon équivaut à quatre pintes.

fois même plus dans les 24 heures, cependant il le buvoit toujours avec plaifir & fans s'enivrer. Pendant qu'il en faisoit usagé, son corps éroit libre & réglé, & la quantité d'urine qu'il avoit coutume de ren-

dre, beaucoup augmentée.

Outre cet exemple des falutaires effets du koumiss, notre Auteur en rapporte trois autres avec beaucoup de détail. Le premier étoit le cas d'une Dame qui avoit long-tems soussert d'une suite de symptômes nerveux, qui l'a réduite à un état de soiblesse extrême, & qui a retrouvé sa santé après avoir pendant un mois fait usage de koumiss qui lui étoit envoyé en barils bien sermés. Le second malade étoit un jeune homme qui avoit tous les symptômes d'une phtysie commençante, pour laquelle on avoit essayé envain une diète laiteuse. Ce malade but le koumiss seulement pendant environ deux mois, & cela dans un tems peu savorable de l'année, mais cependant tous les symptômes disparurent, & son embonpoint & ses forces revinrent.

Dans le troisième cas le malade souffroit d'un abcès dans le côté gauche, accompagné de tous les symptômes d'une sièvre hectique commençante. Dans ce cas l'usage du koumiss opéra une guérison dans environ six semaines; on avoit eu soin en même tems d'employer les

pansemens chirurgicaux convenables.

Il y a eu quelques autres cas dans lesquels notre Auteur employa le koumis avec un succès pareil; mais étant moins importans il n'a pas jugé nécessaire d'en donner une relation particulière. Il nous apprend ce endant que ceux qui en buvoient s'accordoient à dire que « pendant son usage ils avoient peu d'appétit pour d'autre nourriture; qu'ils en buvoient en grande quantité non-seulement sans dégoût, mais encore avec plaisir; que cela rendoit leurs veines pleines sans occamisonner de langueur; qu'au contraire ils acquéroient une gaité & une vivacité singulière; & que même en cas d'excès on n'étoit point incommodé d'indigession, mal de tête, ou aucun des symptômes qui accompagnent fréquemment l'abus des autres liqueurs sermentées ». Il observe qu'on peut ajouter à cela que les tartares Baskhir qui vers la fin de l'hiver sont très émaciés, n'ont pas plutôt repris en été l'usage du koumiss, qu'ils deviennent forts & gras.

De toutes ces circonstances notre Auteur pense qu'on peut conclure que ce vain de lait de jument peut être appliqué à beaucoup d'usages

<sup>(1)</sup> Le Docteur Griève, dans une note à cette partie de son Mémoire, renvoie à une Description récemment publiée de l'Empire Russe, dont l'Auteur en parlant du koumis dit: « Elle est fort nourrissante, & peut tenir lieu de tout autre aliment. » Les Baskhiers s'en trouvent très-bien; elle les rend bien portans & gais; elle leur » donne de l'embonpoint & de bonnes couleurs ». Description de toutes les Nations de l'Empire Russe, tom. II, pag. 118.

médicinaux. Il demande si vu son acide doux, son esprit vineux, & ses qualités huileuses & mucilagineuses, l'on ne peut le regarder comme un antiséptique rasraschissant, un stimulant utile & tonique, ou comme un article précieux de nourriture? Ces considérations le mènent, mais avec beaucoup de défiance, & par forme de question seulement, à conseiller de l'essayer dans les maladies aigues qui sont accompagnées de signes de soiblesse, de putridité, dans les cas d'une irritabilité excessive, dans la phtysie & dans tous les cas de suppuration ou d'ulcère dans lesquels le corps est menacé de sièvre hectique.

D'après la rareté du lait de jument dans ce pays l'on fera probablement des recherches pour favoir si les autres espèces de lait sont sus-ceptibles d'une fermentation vineuse semblable. Il paroît que notre Auteur n'a point dirigé ses vues de ce côté; mais il nous donne la substance de ce qu'il a pu apprendre relativement à l'espèce la plus com-

mune, le lait des vaches.

Le Docteur Pallas, dans le voyage déjà cité (1), dit que les tartares, lorsqu'ils manquent de lait de jument, préparent un vin de lait de vache; mais qu'ils présèrent le koumiss quand ils peuvent en avoir, comme étant plus agréable & contenant une plus grande quantiré d'esprit, dont il donne à la distillation un tiers de sa quantité entière; tandis que le lait de vache ou airer comme ils l'appellent, ne donne que deux

neuvièmes d'esprit.

Notre Auteur trouve ce rapport confirmé par Beretshonshys qui accompagna Lepechins & d'autres académiciens dans leurs voyages dans la Sibérie & la Tarrarie, & qui publia en 1778 à Strasbourg une difsertation sur l'esprit ardent qu'on peut obtenir du lait (2). D'après ces expériences il paroît que le lait de vache peut être fermenté avec ou fans levain pourvu qu'on employe un tems & une agitation nécessaires; qu'on ne peut produire un esprit aident avec aucune de ses parties constituantes prises séparément, ni de deux, à moins qu'elles ne soient mélées avec plus ou moins de la troisième; que le lait, ayant toutes ses parties dans leur proportion naturelle, en produisoit le plus, que plus on le tient fermé, ou ce qui est la même chose, plus l'air fixe s'en échappe difficilement pendant la fermentation, prenant toujours garde qu'on ne mette le vase en danger de crever, plus on obtient d'esprit. Le même écrivain observe de plus qu'il avoit une odeur plus aigre avant l'agitation qu'apiès; qu'on augmentoit la quantité d'esprit en laissant reposer la liqueur sermentée quelque tems avant la distillation; que de six pintes de lait, fermenté dans un vaisseau clos, &

(2) Specim. inaug. de spir. ard. ex lact. bub.

<sup>(1)</sup> Phys. Reise durch. verschied. Provintz. des Russisch. Resch. tom. I, p. 316.

mis à reposer, il obtint trois onces d'esprit ardent; mais de la même quantité de lait sermenté dans un vaisseau ouvert, il-eut de la peine à en obtenir une seule.

#### OBSERVATIONS

Sur la combustibilité du Diamant, suivies de quelques Expériences sur cet objet;

Par M. HOEPFNER:

Mémoire traduit par M. COURET.

L y a déjà long-tems que je suis occupé à faire des expériences sur la combinaison de l'acide fluorique ou spathique, avec différentes terres, & sur-tout avec la terre vitrissable. Plus loin je vais, plus je m'apperçois que mon opinion sur le diamant se certisse, & je crois que cette substance n'est autre chose qu'une combinaison très-intime de l'acide spathique avec un mêlange de dissérentes terres, parmi lesquelles la terre vitrissable

domine.

Ce n'est qu'avec beaucoup de peine que je puis me figurer comment un si grand nombre d'excellens minéralogistes ont pu placer le diamant parmi les corps inflammables; car cette substance est remarquable par sa dureté, forme, cristallisation, son action sur les autres terres (comme celle de couper le verre), son lieu natal, sa résistance à l'air libre, son poids, son analyse chimique (au moins d'après ce que nous en a dit Bergman), & elle a en outre toutes les apparences d'une terre. C'est pourquoi on peut placer le diamant parmi ces substances, sans craindre d'être induit en erreur, puisqu'il paroît seulement brûler extérieurement dans un seu de susion. Peut-on appeler une volatilisation phosphorescente, une vraie combustion? L'opinion des corps inflammables est-elle si incertaine, de sorte qu'un corps qu'on échausse jusqu'au dernier degré de seu, puisse être appelé corps combustible, parce qu'il répand une espèce de lumière, & qu'il se volatilise?

Alors faudra-t-il dire aussi que le zinc, l'antimoine & l'arsenic sont

des corps combustibles?

Mais un corps vraiment inflammable, doit selon le bon sens, non-seulement s'enslammer, & paroître brûler, mais il doit encore, lorsqu'il cst une sois endammé, brûler de lui-même. Les corps inflammables doivent aussi en partie répandre de l'odeur en brûlant, & être plus légers

que l'eau, & doivent laisser après la combustion, de la cendre ou de la sumée. Si ces deux d'miers produits n'ont pas lieu, il faut que le corps inflammable soit dans un état fluide, & non solide; mais trouve-t-on une seule de ces propriétés dans le diamant? Il a heaucoup de rapport avec les terres, à l'exception que lorsqu'on le soumet à un seu très-violent, il répand une lumière en se volatilisant, & d'après ces propriétés on conclut que c'est un corps combustible.

Peut-on opposer une propriété problématique contre dix autres réelles? Ce n'est pas d'après une seule propriété apparente, qu'on peut classer une substance, & mettre tontes celles qui sont réelles de côté. On est encore bien plus surpris, & j'ose dire, étonné, de voir le diamant placé dans un cabinet, parmi la naphte, l'huile de pétrole, l'asphalte, le charbon de

terre, le soufre, &c. &c.

Je fais mention de ceci, pour prouver avec quelques autres faits, combien l'opinion de ceux qui pensent que le diamant est un corps combustible, est douteuse. Les expériences doivent venir ici pour porter le jour sur cette matière, afin de se faire une idée vraie du diamant.

J'ai tenu dans un creuset rougi, dissérentes terres avec de l'acide spathique, & j'ai obtenu du verre, ou des corps sous sorme de cristal, à la vérité brunâtres, & scorissés, mais le verre pétilloit, & répandoit dans un

feu très-fort une lueur phosphorescente en se volatilisant.

Si on expose de petits morceaux de spath fluor à un feu très-fort, ils se volatilisent avec une phosphorescence. Les morceaux n'étoient pas plus gros que les diamans dont on se servit à Paris pour les expériences. La combinaison de l'acide spathique avec la terre calcaire (dans le spath ordinaire) se volatilise plus difficilement, que la combinaison avec la terre vitrissable.

Quoique ces expériences paroissent encore très - imparsaites, elles peuvent cependant servir à faire distinguer la combustibilité, d'avec une volatilisation phosphorescente, ou le spath fluor est-il une espèce de bitume? Je ne suis pas assez riche en diamant, pour saire des expériences, mais le diamant traité avec l'acide spathique, peut être regardé, d'après les principes de la Chimie, comme un des plus grands dissolvans.

Quand bien même nous ne parviendrions jamais à faire des diamans, comme il y a lieu de le croire, nous pourrons cependant parvenir à nous affurer que cette substance appartient aux substances terreuses, & non à

celles auxquelles les minéralogistes françois l'ont assigné (1).

<sup>(</sup>x) Quoique les preuves que M. Hoepfner nous donne sont très-douteuses, & même fausses, je croirai cependant que les chimistes françois se sont trompés & très-grossièrement, en plaçant cette substance parmi les corps combustibles; mais ce n'est pas malheureusement la seule erreur où ils sont tombés, & pour en voir de plus grossières, il n'y a qu'à lire l'article Résine dans la dernière édition de la Chimie de

OBSERVATIONS sur le Mémoire de M. HOEPFNER, sur le Diamant; par M. COURET, Elève en Pharmacie,

Je ne me permettrai point de faire ici une critique sévère du Mémoire de M. Hoepfner; mais je pourrois lui prouver d'une manière trèiconvaincante, que son système, de combiner l'acide fluorique avec différentes substances terreules, n'est rien moins que vrai. Or, pour cela il ne s'agir que de lui prouver qu'il n'existe absolument aucun acide spathique. Il n'y auroit qu'à consulter sur cette mattère les excellens Mémoires de M. Monnet, que personne ne peut révoquer en doute, si ce n'est les personnes qui prononcent toujours sur rout légèrement. Il sustit pour cela qu'une expérience vienne d'un Schéele ou d'un Bergman, pour qu'on ne se donne pas la peine de la répéter, & peu-à-peu le préjugé gagne si bien, que depuis trois ans que je suis des cours de Chimie publics, on ne parle que de l'acide prétendu spathique, & je n'en ai vu faire encore nulle part, si ce n'est dans un seul, mais le col de la cornue s'engorgea, faure de précaution, vers le commencement de l'opération, & on ne se donna pas la peine de réitérer l'expérience. On nous dit aussi dans ce cours, que M. Schéele avoit réfuté d'une manière victorieuse M. Monnet; ce qui est faux, toutes les sois qu'on voudra répéter les expériences de l'un & de l'autre.

D'ailleurs il est impossible de dire que M. Schéele a répondu à M. Monnet, à ne plus laisser, de doute sur l'existence d'un acide particulier dans cette substance. D'abord M. Schéele étoit mort avant que les deux derniers Mémoires de M. Monnet n'eussent paru. Je puis encore assure que M. Monnet a un autre Mémoire sur cet objet & des plus concluans, & il est à souhaiter qu'il le livre bientôt à l'impression. J'ai lu les deux derniers Mémoires de M. Monnet, ils me paroissent porter avec eux l'empreinte de la vérité. En esset, M. Monnet dit pour prouver contre Schéele qu'il n'y a pas d'acide particulier dans le spath, que cette matière contient une terre toute particulière qui a la propriété de se combiner d'une telle manière avec les acides, & sur-tout avec l'acide vitriolique, qu'elle passe avec eux dans la distillation, & donne au dernier des propriétés qui le sont passer pour un acide particulier. Lorsqu'on analyse cet acide prétendu fluorique, on voit qu'on peut en séparet de la terre qui est la même que celle qui est restée dans le spath, & ensuite on

M. de Fourcroy, on y verra qu'il fait la colophone avec du vinaigre, &c. &c Je prie les Lecteurs de vouloir bien lire mes réflexions sur le Mémoire de M. Hoepfnes. Note du Traducteur François.

fair du fouste avec tout ce qui reste de cet acide combiné avec l'alkali qui a servi a précipiter cette terre. Cette terre bien séchée & lavée se trouve avoit des propriétés bien différentes de la terre calcaire, à laquelle certains chimistes l'ont comparée. Elle se sond en un verre émaillé, & cependant elle coule comme de l'eau. On ne reconnoît pas-là non plus rien qui ait rapport à la terre siliceuse à laquelle MM. de Morveau & Meyer l'ont comparée, & présendent qu'elle n'étoit autre que celle que l'acide sluorique avoit arrachée de la cornue, dans laquelle on l'avoit fait distiller.

Les autres acides qui ont été distillé sur le spath sont encore bien plus faciles à analyser; car cette terre subtile du spath n'y tient pas comme avec l'acide virriolique. L'alkali fixe & volatil versés sur ces acides en précipitent totalement la terre du spath, & on obtient des sels, tels que fourniroient les acides eux-mêmes étant purs. Une preuve encore certaine que cette terre combinée avec l'acide vitriolique lui donne l'apparence d'un acide particulier, est que cette même terre subtile séparée de l'acide vitriolique, bien lavée & fechée, remêlée avec ce même acide, lui donne les mêmes qualités, & le fait distiller à un degré de feu, auquel il seroit impossible de le faire monter étant seul. Si on prend encore trente-six grains de spath suorique, & qu'on le mette dans une cornue de verre neut, avec deux onces d'acide vitriolique, il passe plus de la moirié de cet acide sous la sorme d'acide suorique. Si ce n'étoit pas cette terre même qui donne à cet acide ces qualités, comment expliqueroit-on autrement cet esset? Si ce n'est que l'acide même supposé dans trente-six grains du spath, comment se peut-il qu'il soit en si grande quantité? Comment comparer ce que peuvent fournir d'acide trente-six grains de spath, en admettant même comme M. Puymaurin, que dans tous ces cas-là, il y a toujours une portion de l'acide employée à dégager l'acide fluorique qui monte avec lui; on ne répondra guère mieux à l'objection que présente cette expérience, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une petite quantité d'acide vitriolique élevé avec l'acide fluorique, mais d'une quantité, où celle qu'a dû fournir la petite quantité de spath employé a dû être. comme perdue.

Que répondront à des preuves si évidentes, ceux qui tiennent pour l'opinion de Schéele : ils diront pour raison qu'il a été impossible qu'un

si grand homme se soit trompé.

Quand on met parties égales de spath & d'acide, le col de la cornue s'engorge très-souvent, & on dira avec MM. de Morveau & Meyer, que c'est la terre quartzeuse que l'acide spathique a détachée de la cornue. Comment peut-on croire que cette terre est la terre calcaire, que l'on suppose d'après Schéele dans le spath; car on sait bien, en supposant même que l'acide fluorique a cette propriété singulière, d'enlever avec lui dans la distillation les terres, que les propriétés que

Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. L !1 2

nous avons vu appartenir ci-devant à la terre du sparh, ne peuvent conveuir ri a l'une ni à l'autre de ces terres. En combinant ensuire la terre subule du spath, obtenue par la dutillation, avec les trois acides minéraux, après l'avoir bien lavée & édulcorée avec beaucoup d'eau chaude. on trouve que ces espèces de diffolutions mordent sur le verre, & y laissent des taches inessagables. Cependant deux chimistes viennent de foutenir, qu'il n'y a que l'acide fluorique qui produise cet effer. Mass comment la terre seule unie à ces acides peut-elle opérer la même chose : L'acide piétendu spathique donne, étant combiné avec les alkalis, des sels sous une forme differente que ne sait l'acide vitriolique; mais si ou étend l'acide prétendu spathique avec beaucoup d'eau distillée, & qu'on la laisse environ pendant six semaines exposée à l'air libre, il se précipitera une grande quantité de terre, si on sature ensuite cet acide avec les alkalis, ou avec des métaux, & qu'on étende de même ces fels avec beaucoup d'eau distillée, il s'en précipitera encore une nouvelle portion de terre, & alors en faisant évaporer les dissolutions, on obtiendra des sels semblables en tout, a ceux qu'on obtient lorsqu'on emploie l'acide vitriolique le plus pur. L'acide nitreux & marin déguifés par la terre du spath, n'ont pas besoin d'être traités avec autant de précaution. puisqu'étant combinés avec les alkalis, ils donnent de suite des sels analogues à ceux qu'on obtient en employant directement l'acide nitreux & marin.

#### VOYAGE DE M. LE VAILLANT

Dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85. A Paris, chez le Roy, Libraire, rue Saint-Jacques, vis à-vis celle de la Parcheminerie, N°. 13, 2 vol. in-8°. & 1 vol. in-4°.

CE voyage étoit attendu depuis long-tems par tous ceux qui en connoissent le savant auteur. Ces deux volumes seront désirer que les autres les suivent de près, ils nous sont connoître conjointement avec le voyage du Docteur Sparmann une vaste région sur laquelle Kolbe & ceux qui ont écrit après lui, nous ont débité tant de sables absurdes & ridicules.

Les hottentots & les caffres qu'on nous avoit peints sous les couleurs les plus noires & les plus dégoûtantes, sont des peuples passeurs, très-doux, très-pacifiques. Les cassres cultivent quelques espèces de grains, sur-tout le

miller, & paroifient un peu p's industrieux. Mais les hottentots gonaquois ne vivent que de leurs troupeaux, sur-tout de leurs laitages & de quelques fruits que la nature prodigue dans ces belles contrées. Leurs hordes sont peu nombreuses: leurs krauls ou villages sont composés de petites huttes faites avec quelques branchages sans art, parce qu'étant obligés de changer sans cesse de local pour mener pastre leurs trou-

peaux, ils n'ont point de demeure fixe.

L'auteur dans un long séjour qu'il a sait parmi eux, y a toujours vu les mœurs les plus douces & n'a eu lieu que de se slouer de leurs procédés. Il résure tout ce que Kolbe a dit de leur religion, de leur coutume dégoûtante de vivre des entrailles des animaux pourris, &c. a Je n'ai vu chez ce peuple, dit-il, aucune trace de religion, rien qui approche même de l'idée d'un être vengeur & rémunérateur. J'ai vécu assez long-tems avec eux, chez eux, au sein de leurs paisible. déserts; j'ai sait avec ces braves humains des voyages dans des régions sort éloignées. Nulle part je n'ai rencontré rien qui ressemble à de la religion; rien de ce qu'ils pratiquent, suivant lui, à la naissance de leurs ensans mâles (de leur retrancher un test cule), rien ens sur suivant de ce qu'il se plaît à détailler de la ridicule & dégoûtante

» cétémonie de leurs mariages ».

Voi'à donc un grand problème de l'histoire du genre hamain résolu. On a prétendu long-tems que nulle société humaine ne pouvoir Subsister sins religion, que celles qui cherchoient à effacer toure idée religierse, n'étoient composées que des plus pervers des hommes. Les gonaquois n'ont aurune idée de religion, & c'est le peuple le plus doux de la terre, observant toutes les loix de l'humanité avec la plus grande sevérité; ils sont bons, humains, hospitaliers, généreux. La gaîté & le fourire sont roujours sur leurs levres & expriment le bonheur constant dont ils j'ui Tent. Tel est l'homme sorti des mains de la nature; il ne cherche qu'à satisfaire ses besoins. Ces beaux climats de la zone torride qui sont son pass natal, comme celui de toutes les autres espèces de singer, lui sourrissent abondamment sout ce qui lui est nécessaire; paurquoi seroit-il plus méchant que les singes eux-mêmes? pourquoi pour être heureux & pour vivre en société, lui faudroit-il une religion plutôt qu'à cenv-ci? pourquoi ces idées, si elles ne sont par à la portée de son esprit, lui servient-elles nécessaires en supposant qu'elles le soient à des ê res plus in truits? M. le Vaillant peint à chaque instant le bonheur dont il jouissoit dans ces painibles retraites, & il regrette toujours les beaux momens qu'il v a passés. Il fait perrager ce sentiment à ses lecteurs, & il est, je crois, peu d'ame honrêre & sensible qui n'y porte le même intérêr. Oh! combien ces plaisirs purs de la nature sont préférables aceux par lesquels on cherche à les remplacer dans l'état social! quelles jouissances

réelles peuvent procurer ces brocards, ces points de Malines? Pourquoi ces palais si immenses pour loger un individu aussi soible que l'homme, de cing à six pieds de stature? Ces mets si recherchés sont-ils à comparer à un repas simple & frugal fait avec du fruit & du laitage, mais assaisonné par l'appétit ?.. Quand on confidére puis d'un autre côté de quels crimes s'achetent ces prétendues jouissances qui n'ont que le mérite de l'exclusif, hélas! le cœur se flétrit.

M. le Vaillant a rapporté de son voyage un grand nombre d'objets nouveaux en histoire naturelle. Nous en ferons par la suite connoître quelques-uns; aujourd'hui nous nous bornerons à ce qu'il dit de la

giraffe.

a On a tant & si diversement parlé de la giraffe (dit-il), que malgré les dissertations élégantes & scientifiques sur ce sujet, on n'a pas jusqu'à présent une idée nette & précise de sa configuration, moins encore de les mœurs, de ses goûts, de son caractère & de son organisation.

Si parmi les quadrupèdes connus la préséance devoit s'accorder à la hauteur, sans dissiculté la giraffe se verroit au premier rang. Le mâle que je conserve dans mon cabinet & dont on voit la figure, planche I, avoir, lorsque je l'ai mesuré après l'avoir abattu, seize pieds quare pances depuis le sabot jusqu'à l'extrémité de ses cornes ou de son bois. Je me fers de ces deux expressions uniquement pour me faire, entendre, car toutes les deux sont également impropres; la giraffe n'a ni bois ni cornes, mais entre ses deux oreilles, à l'extrémité supérieure de la têre s'élèvent perpendiculairement & parallèlement deux parties du crine qui sans autre solution de continuité s'alongent de huit à neuf pouces, se terminent par un arrondissement convexe & bordé d'un rang de poils droits & fermes qui le dépassent de plusieurs lignes.

La femelle est généralement plus basse que le mâle. Celle qui est représentée n'avoit que treize pieds dix pouces. Ses dents incisives presque toutes usées prouvoient incontestablement qu'elle avoit acquis

sa plus grande hauteur.

En conséquence du nombre de ces animaux que j'ai eu occasion de voir & de celui que j'ai tué, je puis établir comme règle certaine, que les mâles ont ordinairement quinze à seize pieds de hauteur, & les

femelles treize à quatorze.

Quiconque jugeroit de la force & de la grosseur de cet animal d'après ces dimensions données, se tromperoit étrangement. On peut presque dire qu'il n'a qu'un cou & des jambes. Effectivement l'æil habitué aux formes replettes & allongées des quadrupèdes d'Europe, ne voit point de proportion entre une hauteur de seize pieds, & une lonqueur de sept prise depuis la queue jusqu'à la poitrine. Une autre difformité, si cependant c'en est une, sait contraster entr'elles la partie antérieure & la postérieure. La première est d'une épaisseur considérable vers les épaules, mais l'arrière-train est sigrèle, si peu fourni, que l'un & l'autre

ne paroissent point faits pour aller ensemble.

Les naturalistes & les voyageurs en parlant de la giraffe, s'accordent tous pour ne donner aux jambes de derrière que moitié de la longueur de celles de devant. Mais de bonne foi ont-ils vu l'animal? ou s'ils l'ont vu, l'ont-ils attentivement confidéré?

Un Auteur Italien qui certes ne l'avoit jamais vu, l'a fait graver à Venise dans un ouvrage intitulé, Descrizioni degli Animali, 1771. Cette figure est exactement calquée sur tout ce qui en a été publié; mais cette exactitude même la rend si ridicule, qu'il faut la regarder de la part de l'Auteur Iralien, comme une critique mordante de toutes les

descriptions qui ont paru & se sont répétées jusqu'aujourd'hui.

Parmi les anciens (1) la plus exacte que je connoisse est celle de. Gilius; il dit politivement que la girasse a les quatre jambes de la même longueur, mais que les cuisses de devant sont si longues en comparaison, de celles de derriere, que le dos de l'animal paroît être incliné comme un toît. Si par les cuisses de devant Gilius entend l'omoplate, son assertion est juste & je suis d'accord avec lui.

Il n'en est pas de même sur ce que nous lisons dans Heliodore. Si nous voulons bien croire que ce soit de la giraffe qu'il a parlé, lorsqu'il ne donne à la têre de l'animal que le double de la grosseur de celle de l'autruche, il faudra conclure que les choses ont bien chargé depuis, & que dans ce laps de tems la nature a fait souffrir de grandes

variations à l'une ou l'autre de ces espèces.

Les cornes étant adhérentes & faisant partie du crane comme je l'ai dit, ne peuvent jamais tomber. Elles ne sont point solides comme le bois du cert, ni d'une matière analogue à la corne de bœuf, moins encore sont-elles composées de poils réunis comme le suppose Buffon. C'est simplement une substance offeuse calcaire & divisée par une infinité de pores, comme le font tous les os, elles sont recouvertes dans toute leur longueur d'un poil court & rude qui ne ressemble en rien au duvet velouté du refait des chevreuils ou des cerfs.

Les desfins de cer animal placés dans les voyages de MM. de Buffon & Vosmar sont généralement désectueux. On a fait aboutir les cornes en pointe, ce qui est contraire à la vérité; au lieu de n'amener la crinière que jusque sur les épaules, on l'a prolongée jusqu'à la naisfance de la queue, infidélité qui jointe à nombre d'autres, dégrade & rend nulles pour la science ces représentations nombreuses & mal à propos confacrées par la réputation des Auteurs qui les avouent.

<sup>(</sup>x) Parmi les modernes la gravure la plus fidèle est sans contredit celle qu'en a fait faire le Docteur Allaman, d'après le dessin que lui a sourni le Colone! Gordon.

Les giraffes mâle & femelle sont tachetées également: cependant abstraction saite de l'inégalité de leurs tailles, on les distingue très-bien & de fort loin l'un de l'autre. Le mâle sur un sond gris blanc a de grandes tâches d'un brun obscur presque noir & sur un sond semblable; les tâches de la semelle sont d'une couleur jaune, ce qui les rend moins tranchantes. Les jeunes mâles ont d'abord la couleur de leur mère; mais leurs taches se rembrunissent à mesure qu'ils avancent en âge & qu'ils prennent de l'accroissement.

Ces quadrupèdes se nourrissent de teuilles d'arbres, & par présérence de celles d'un mimosa particulier au canton qu'ils habitent. Les herbages des prairies sont aussi partie de leurs alimens, sans qu'il leur soit nécessaire de s'agenouiller pour broutter ou pour boire comme on l'a cru mal-à-propos. Ils se couchent souvent, soit pour ruminer, soit pour dormir, ce qui leur occasionne une callosité considérable au sternum

& fait que leurs genoux sont toujours couronnés.

Si la nature avoit doué la giraffe d'un caractère irascible, celleci auroit certainement à s'en plaindre, car ses moyens pour l'attaque ou pour la desense se rédussent à peu de chose. Mais elle est d'un caractère passible & craintis. Elle suit le danger & s'éloigne sort vîte en

trotant; un bon cheval la joint difficilement à la course.

On a dit qu'elle n'avoit pas la force de se désendre; cependant je sais, à n'en pas douter, que par ses ruades, elle lasse, décourage & peut écarter le lion. Je n'ai jamais vu qu'en aucune occasion elle sît usage de ses cornes. On pourroit les regarder comme inutiles, s'il étoit possible de douter de la sagesse & des précautions que la nature sait employer & dont elle ne nous laisse pas toujours appercevoir les motifs.

J'ai pensé qu'il étoit essentiel d'accompagner ces deux figures que je livre à l'empressement des personnes qui me les ont demandées, d'une légère description qui pût d'avance en faciliter l'examen. Mais on sentira bien que je n'ai pas tout dit sur cet animal extraordinaire.



# MÉMOIRE

Sur le Mécanisme des Luxations des deux Os de l'avant-bras, le Cubitus & le Radius;

Par M. PINEL, Dodeur en Médecine.

1. JE n'ai pas besoin de répéter ici ce que j'ai dit dans deux Mémoires précédens (Journ. de Physiq. cahier de novembre 1787 & cahier de juillet 1788), sur la nécessité d'établir une nouvelle théorie des suxations, sondée sur leur vrai mécanisme, & sur une juste application des principes de Borelli ou de la mécanique des modernes. On se convaincra de plus en plus par la lecture de ce Mémoire que cette partie de l'art de guérir si souvent abandonnée à l'impéritie & à la routine des renoueurs, demande les connoissances les plus précises d'anatomie & de la mécanique des animaux. Il seroit d'ailleurs facile de saire voir par des exemples (1) nombreux combien les chirurgiens même peuvent commettre des sautes dans ce genre, lorsqu'ils se sont occupés superficielle-

(1) Je me bornerai ici à en rapporter un exemple digne de remarque, arrivé à Paris il y a deux ans. Une Angloise fit une chûte de cheval dans le Bois de Boulogne, & se luxa le cubitus en derrière. Un chirurgien sut appelé pour faire la réduction, & prétendit l'avoir faite à sa première visite. Quinze jours se passent sans que les douleurs diminuent, & la malade violenment tourmentée demande de nouveaux avis; elle consulte un fameux renoueur qui déclare que la réduction n'est point faite; mais il ajoute qu'il ne se charge pas de la tenter, vu le tems qui s'est écoulé, & il engage la malade à chercher du secours ailleurs. Deux chirurgiens dont l'un est anatomiste habile, sont appelés; ils examinent avec soin l'état du membre, & ils concluent que la réduction n'est point faite. L'époque déjà éloignée de l'accident leur paroit être un obstacle, mais ils tentent de nouveau & parviennent réellement à réduire la luxation.

On sent bien que l'engergement du bras ne sut pas prompt à se dissiper; aussi la Dame en conqut-elle de nouvelles allarmes, avec d'autant p us de sondement qu'elle avoit été déjà trompée une sois. Elle voulut encere avoir l'avis d'un autre chirurgien qu'on eut soin de ne pas prévenir de ce qui s'étoit passé. Celui-ci après l'examen du menbre, déclata d'abord que le cubitus étoit encore déplacé; mais bientôt après ayant su que deux de ses confrères d'une grande réputation avoient déclaré le contraire, il examina la malade de nouveau, & se rétracta avant de sortir, avouant qu'il avoit été induit en erreur. Nouvelle perplexité de la part de la Dame : elle sit appeler un cinquieme chirurgien, qui déclara aussi que la réduction n'avoit point été opérée, mais qui se rétracta lorsqu'on le mit en opposition avec le chirurgien-anatomisse qui avoit réduit la luxation. Bientôt après le bras se désensa, & l'état de la Dame ne laissa plus aucun doute sur sa guérisse.

Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE. Mmm

ment de cette partie de l'art de guérir, qui cependant est peut-être la plus

susceptible de précision & d'exactitude.

2. Je supposerai ici la connoissance anatomique de l'avant-bras, c'est-à-dire, de la forme & de la position respective des os, des ligamens & des muscles de cette partie; mais il est important de faire quelques réslexions préliminaires sur les mouvemens naturels du cubitus & du radius, pour qu'on puisse mieux reconnoître ce qui peut leur arriver dans leur déplacement.

I.

#### Des divers mouvemens dont le Cubitus & le Radius sont susceptibles.

3. Il est bon de faier une remarque d'anatomie comparée, qui est trèspropre à fixer les idées sur le diagnostic de la luxation du cubitus en arrière, c'est que dans la flexion naturelle de l'avant bras à angles droits avec l'os du bras, si l'on examine la position respective du condyle externe de l'humerus avec l'extrémité de l'olecrane, on trouve qu'ils sont dans une ligne verticale; lorsque l'on doute de la réalité de la luxation du cubitus on n'a qu'à examiner la position de l'extrémité de l'olecrane relativement au condyle externe de l'humerus, & si elle est beaucoup plus postérieure, on ne peut point douter de cette luxation. Je dois faire remarquer qu'il n'en est pas de même du singe qui paroît plus avantageusement conformé que l'homme pour l'extension de l'avant-bras. En effet, l'extrémité de l'olecrane, au lieu de se terminer en bec essilé comme dans l'homme, finit par une tubérofité qui déborde lorfque l'avant-bras est fléchi à angles droits. La différence à cet égard est si marquée, que sur un cubitus de singe pythèque, qui a trois pouces dix lignes d'étendue, la subérosité seule en a trois de long, c'est-à-dire, environ 4 de la longueur de l'os, au lieu que dans le cubitus d'un homme, qui a neuf pouces & demi de longueur, on ne trouve guère que deux lignes depuis l'extrémité du bec de l'olecrane jusqu'au sommet de cet os, c'est-à-dire :. Aussi dans le singe le condyle externe de l'humerus ne répond-il guère qu'au milieu de la cavité de l'olecrane lorsque l'avant-bras est fléchi à angles droits.

4. On fait que la main se meut en avant en vertu d'une double rotation, celle de l'humerus sur la cavité glénoïde de l'omoplate, & celle du cubitus autour de la poulie de l'humerus; en m'occupant donc spécialement de la mécanique des animaux, j'ai cru devoir rechercher la nature de cette courbe dont je serai d'ailleurs dans la suite d'autres applications. Je me suis donc proposé cette question simple: qu'on suppose qu'une ligne se meuve en cercle autour d'un centre pendant qu'autour de son extrémité mobile une autre ligne sait aussi sa révolution. Quelle est la courbe qui résulte de la combinaison de ce double mouvement? J'ai lu autresois en 2777, un Mémoire sur cet objet à la Société Royale des Sciences de

Montpellier, & j'ai démontré par l'analyse (1) que cette courbe étoit une épicycloïde. Ce qui rend raison de la grande mobilité de nos membres & de l'extrême prestesse avec laquelle nos mains s'adaptent aux divers usages de la vie. Comme on a sait autresois un grand usage des épicycloïdes en astronomie, c'est un singulier rapprochement à faire que celui du mouvement de nos membres avec certains phénomènes des mouvemens des planettes, telles qu'elles sont arrangées dans notre système solaire.

7. Les mouvemens du cubitus autour de la poulie de l'humerus, sont bornés depuis l'extension du bras par une flexion dans laquelle la main ne peut point parcourir entièrement un arc de 180°; mais qui en est approchant: mais pour faire sentir que dans les divers efforts du bras la luxation du cubitus en avant est comme impossible sans la rupture de l'olecrane, il suffit de rapporter (2) la seule évaluation de la force des muscles siéchisseurs & extenseurs de l'avant-bras, suivant les principes de Borelli. Suivant cet auteur le plus grand poids qu'un homme sain & robuste puisse soutenir le bras tendu & placé horisontalement, est de neuf livres & demie. en ayant égard au poids de l'avant-bras, de onze livres & demic. Or, la distance de la puissance au poids d'appui est environ le 1/43 de celle de la résistance au même point d'appui : donc les muscles sléchisseurs des doigts font alors un effort équivalant au poids de 552 livres, presque tout employé à maintenir le cubitus contre la poulie de l'humerus. Le muscle biceps & le musele brachial concourent au même effet. Or, l'effort du premier est au-dessus d'une puissance de 600 livres & celui du second surpesse 520. Indépendamment donc de la force des ligamens, les

(1) Je vais me borner à rappeler ici l'équation de cette courbe.

Cela pose, l'extrémité I de la ligne I C décrira une courbe dont l'équation est,  $y^4 + (z x^2 - z b^2 - a^2) y^2 + (x^2 - b^2)^2 = (ax + ab)^2$ .

Si la rotation des deux rayons se fait en sens opposé, l'équation deviendra  $v^2 = 2 \alpha x - x^2$  qui est celle du cercle.

(2) Je ne fais usage ici & ailleurs que des propositions de Borelli qu'on ne peut lui consester, & qui peuvent être sacilement démontrées. Il y en a une soule d'autres, comme celles que cet auteur déduit de la structure supposée de la fibre musculaire, qui péchant également par le désaut d'exactitude mathématique & par quelques théories de Physiologie sur lesquelles elles sont sondées; ce qui ne doit point diminuer l'essime qu'on a point cet Ouvrage publié il van n'us d'un soldes sur les sons sur les des sur les des sur les sur les des sur les sur les des sur les sur

Tome XXXV, Fart. II, 1789. DECEMBRE. Minm 2

Qu'on suppose que la ligne A C, Planche II, tourne autouz du point A pendant que la ligne C I tourne avec une égale vitesse autour du point C; qu'on prolonge la ligne C B jusqu'en I, & que du point B on abaisse la perpendiculaire B R; qu'on tire aussi la ligne C D perpendiculaire à la ligne A E, & la ligne I G perpendiculaire à la ligne C G; qu'on tire enfin l'ordonnée E I. Soient A C, a; C I, b; D C, s; A F, x, E I, y.

Et si pour une plus grande simplicité on suppose a égal à b, on aura  $y^4 + (z x^2 - a^2) y^2 + (x^2 - a^2)^2 = (ax + a^2)^2$ , equation d'où on déduit facilement toutes les propriétés de cette courbe, comme je l'ai fait dans le Mémoire cité.

puissances musculaires concourent à affermir l'articulation du cubitus avec l'humerus, avec une force égale à 1672 livres. Or, c'est cette force qu'il faudroir non-seulement contrebalancer, mais encore surpasser dans les efforts du bras pour que l'olecrane pût se porter à la partie antérieure de l'humerus, c'est-à-dire, pour la luxation du cubitus en devant. Que doit-on penser des graves préceptes que donnent quelquesois les auteurs ou les prosesseurs de Pathologie-chirurgicale pour réduire une pareille luxation, comme si elle étoit possible, à moins qu'on y applique des puissances mécaniques propres à produire une dilacération des muscles.

6. Lorsque l'avant-bras est siéchi de manière à former un angle droit avec le bras, le déplacement du cubitus n'est pas non plus possible, quelque poids qu'on soulève avec la main. En effer, suivant une expérience de Borelli qu'on peut facilement répéter, la plus grande masse qu'un homme d'une force ordinaire puisse soutenir dans cette position à l'extrémité des doigts est de 26 livres & de 28 liv. en ayant égard au poids du bras. En évaluant ensuite dans cette même position la distance de la direction du brachial & du biceps au point d'appui & la comparant avec celle de la résistance au même point, & il est prouvé que ces deux muscles peuvent faire ensemble un effort qui équivaut à 560 liv. effort qui est presque tout employé à porter la partie insérieure du cubitus contre la poulie de l'humerus, à maintenir par conséquent le cubitus en place & à empêcher que l'olectane ne se porte en avant. Donc on ne doit pas craindre que dans les efforts de l'avant-bras sixé dans cette position, ou même dans les accidens ordinaires de la vie, la luxation du cubitus en avant puisse avoir lieu.

7. Telle est donc en général la mécanique de nos articulations, que dans les divers usages de nos membres, tout est prévu pour empêcher le déplacement des os, & que la force que Botelli regardoit comme perdue, eu dont il négligeoit la considération, est précisement celle qui a l'avantage fondamental de fortisser nos articulations & de fixer les os dans leurs positions respectives, quelques efforts que sassent nos membres. On doit remarquer que les luxations doivent être toujours rapportées à des accidens divers, comme des coups, des chûtes, des contorsions violentes que produisent des sorces étrangères.

8. Les mouvemens particuliers du radius ne sont pas moins curieux à étudier que ceux du cubitus, & des considérations sur cet objet ne sont pas moins importantes pour bien entendre le mouvement de ses luxations. Le premier pas à faire dans cette théorie consiste dans une expérience simple. Qu'on place l'avant-bras sur une table & la main en supination, on verra sans peine que sans faire exécuter aucun mouvement au cubitus, & uniquement par (1) le seul mouvement du radius, le bord supégieur de

<sup>(1)</sup> En déposillant dans un cadavre les os de l'avant-bras de leur enveloppe

la main parcourra un arc de 180°, & viendra se placer sur la table dans un état de pronation, ce qui fait voir d'abord que l'extrémité digitale de radius parcourt un grand arc autour de la petite tête du cubitus; mais pour mieux considérer ce mouvement, on n'a qu'à dépouiller dans un cadavre les os de leur enveloppe musculaire & faire exécuter au radius tous les mouvemens dont il est susceptible durant que ses ligamens sont encore souples, on verra que le radius retenu à son extrémité humerale par le ligament coronaire ou aunulaire n'exécute dans les mouvemens de pronation & de supination de la main, qu'une rotation autour de son axe vers cette extrémité; mais qu'en même-tems cet axe décrit presqu'un demicercle par son autre extrémité digitale. Le radius par-là reçoit un monvement en cône autour du cubitus; mais dans l'état naturel il n'y a guère que le demi-cône qui soit décrit, & toute violence qui pousse la rotation du radius au-delà de ce terme, peut produire une distension des ligamens plus ou moins violente ou même une luxation.

9. Si on veut continuer la rotation du radius autour du cubitus au-delà du terme naturel dont je viens de parlet, le quart supérieur du radius appuie comme levier sur le quart supérieur du cubitus, le ligament annulaire ainsique le ligament radio-brachial, deviennent alors la résistance à vaincre, & la puissance appliquée à la main ou au poignet pour lui faire faire une rotation forcée, agit avec d'autant plus d'avantage qu'elle est trois sois plus éloignée du point d'appui que la résistance; c'est alors qu'il survient des distensions plus ou moins violentes dans les ligamens annulaire & radio-brachial ou même un déplacement de l'extrémité humerale du radius, comme il en sera question dans la suite de ce Memoire. Il peut arriver aussi une distension plus ou moins violente des ligamens & de la capsule articulaire qui entoure l'articulation inférieure du radius avec le

cubitus.

10. On ne sauroit se saire une idée trop juste & trop précise des mouvemens & du jeu naturel des articulations; ce n'est même qu'en distinguant avec soin leurs diverses nuances, qu'on parvient à faisir ensuite le moindre déplacement qui peut avoir lieu dans la position respective des os, & qu'on peut démêler le genre particulier de luxation que peuvent entraîner divers accidens de la vie: c'est ainsi qu'outre les deux mouvemens de pronation & de supination dont je viens de parler, & qui sont exécutés par la rotation du radius sur le cubitus, il y a encore quatre mouvemens qui sont propres à la main, & qu'on connoît sous le nom d'adduction, d'abduction, de slexion & d'exrension. Dans celui d'abduction le bord

musculaire on apperçoit que la totation du rayon ne s'étend guère au-delà d'un arc de cent dix ou cent vingt degrés. Donc dans l'état naturel il faut tenir compte de mouvement du poigoet.

inférieur forme avec la direction du cubitus un angle obtus d'environ 140°, lorsque cette abduction est portée au plus haut terme. Dans l'adduction la plus forte, la première phalange du pouce, ou si l'on veut le premier os du métacarpe se redresse & forme presque un angle droit avec la direction du radius. Dans les mouvemens d'extension, les os du métacarpe font avec la direction des os du bras un angle plus ou moins obtus, & lorsqu'on pousse fortement la main ouverte contre un objet, ces os du métacarpe se redressent de manière à former un angle droit, avec la direction des os du bras, sans qu'il survienne aucun déplacement, & seulement par le jeu naturel de l'articulation. Enfin, dans la flexion, la paume de la main fait un angle plus ou moins obtus avec la direction des os du bras, & lorsqu'un obstacle pousse fortement le dos de la main, ce dos parvient avec facilité à former un angle droit avec la direction des os du bras. Ces six mouvemens doivent être présens à l'esprit, quand il s'agit de reconnoître une luxation arrivée au poignet, & quand il faut déterminer à quelle espèce particulière elle doit être rapportée.

#### I.I.

#### Déplacemens de l'extrémité humérale du Cubitus.

11. J'ai déjà fait voir (5,6) que la luxation du cubitus en avant ne pouvoit avoir lieu dans les accidens ordinaires de la vie, & je ne connois point d'ailleurs d'observation qui puisse la constater, à moins qu'il ne s'agisse en même-tems de la fracture de l'olectane, & alors il n'est plus question de la luxation dans le sens que je l'entends. Je dois faire remarquer en passant, quoique je ne traite point des fractures, que celle de l'olecrane peut donner lieu à des fautes graves dans le traitement si on s'en tient aux traités des maladies des os de M. Duverney ou de M. Louis Petit. On sait que M. Camper, d'après plusieurs cas malheureux de pratique, a été le premier à abandonner l'ancienne méthode, qui consistoit à employer dans ce cas un bandage serré, & à tenir l'avant-bras dans un état d'extension jusqu'à ce que le calus sût formé. Il a remarqué qu'il falloit laisser le traitement aux soins de la nature sans employer de bandages. Les vues de ce chirurgien habile ont été encore perfectionnées à Paris, & il a été reconnu qu'il ne falloit pas laisser l'avant-bras dans le repos, comme le prétendoit M. Camper, mais qu'il falloit lui faire exécuter chaque jour de petits mouvemens de flexion & d'extension, comme on peut le voir dans une Dissertation latine sur cet objet, qui a fair en 1786 la matière d'un acte public aux Ecoles de Chirurgie de Paris, & dont on trouve l'extrait dans le n°. 20 de la Gazette de Santé, année 1787.

12. On fait que la luxation du cubitus en derrière est la plus fréquente de toutes, & je n'ai pas besoin de produire des pièces anatomiques pour

la confister. La simple inspection de l'articulation démontre d'ailleurs qu'elle est la plus facile, puisque l'apophise coronoïde offre peu de faillie, & qu'une forte impulsion en bas & en derrière peut aisément faire glisser cette apophise coronoïde sur la poulie de l'humerus, sur-tout lorsque les muscles stéchisseurs de l'avant-bras & de la main sont dans un état de relâchement. En supposant même que les muscles biceps & brachtal sussent en contraction, cette même luxation du cubitus en arrière peut avoir lieu par une traction violente de l'extrémité humerale de cet os, lorsque l'avant-bras sait un angle très-aigu avec le bras. En effet, suivant des principes que Borelli a établis (Propositio XXIV), & qui sont sondés sur l'expérience, les muscles brachial & biceps approchent alors de leur maximum de décurtation, c'est-à-dire, que leurs extrémites respectives se rapprochent le plus qu'il est possible dans l'état naturel. Or, à mesure que les muscles se raccourcissent (1), la force avec laquelle ils se contractent est beaucoup moindre.

et 13. Mais une des causes les plus ordinaires de la luxation du cubitus en derrière, est une chûte sur un des côtés lorsque la main appuye sortement la première sur le sol ou sur un obstacle, & que tout le poids du corps porte sur ce bras. M. Louis Petit en rapporte un exemple remarquable dans son Traité des Maladies des Os. Le mécanisme en est maniseste. La main porte alors la première sur le sol & offre un point sixe à l'avant-bras. L'extrémité insérieure de l'humerus conserve encore l'impulsion qui lui est commune avec le reste du corps, & il glisse sur les deux coulisses de l'olecrane. L'apophise coronoïdes engage en arrière, l'olecrane remonte & ne se trouve plus dans une ligne verticale avec le condyle externe de l'humerus (3). Mais il saut alors même des circonstances particulières dans la chûte, & pour qu'il puisse survenir une rupture des muscles brachial & biceps, comme dans l'exemple que rapporte M. Petit, il faut supposer une personne d'une grande masse de corps & des muscles que l'habitude d'une vie molle & inactive a privés de leur ressort.

14. Il est curieux de voir l'énorme & superflue complication des moyens proposés en général par Oribase, dans ses Organa Medicinalia pour réduire les luxations. Le procédé qu'il suivoit pour réduire celle du cubitus en dertière, a le même désavantage, outre qu'elle n'a aucun rapport direct avec l'effet qu'il s'agit de produire. Quels sont en effet les obstacles à vaincre? sinon l'effet tonique ou de contraction du muscle ancareus & des muscles extenseurs & stéchisseurs de la main, puisque le brachial & le

<sup>(1)</sup> On peut facilement se rendre cette vérité sensible par un cas analogue. Qu'on séchisse en effet les doigts, les premiers degrés de flexion sont d'abord très-énergiques, & peuvent vaincre une grande résissance. Ils le deviennent moins à mestire que la main est plus fermée. Enfin, quand elle l'est entièrement, la force avec laqueste l'extrémité des doigts presse la main est presque nulle.

biceps par leur état de distension savorisent la réduction. Pour la faciliter il sussit donc de faire opérer une extension & une contr'extension de quelques minutes (1) qui réduisent dans un état de relâchement les muscles contractés. Après ce procédé préliminaire il suffit pour opérer la réduction d'exercer une pression peu considérable sur l'olecrane de derrière en devant, ce qu'on exécute sans peine en embrassant avec les quatre doigts des deux mains la partie antérieure & inférieure de l'humerus pendant que les deux pouces en se fléchissant poussent fortement l'olecrane. C'estlà le procédé le plus direct, & celui dont les avantages sont les plus constatés par l'expérience.

15. Une autre espèce de luxation dont le cubitus est susceptible, est celle qui se fait sur les côtés & qui se soudivise en externe & en interne; mais comme cette luxation' latérale est beaucoup moins ordinaire que celle qui se fair en derrière, & qu'on ne sauroit s'en former une juste idée que par l'observation, je vais donner la description d'une pièce anatomique que je conserve, & qui a été trouvée après la mort sur un individu qui avoit long-tems avant éprouvé une luxation semblable dont on n'avoit point opéré la réduction. Certe luxation a eu lieu au côté (2) externe, sans doute par une forte impulsion en dehors appliquée contre la partie supérieure du cubitus pendant que l'extrémité inférieure de

l'humerus étoit recenue par un obstacle ou un point fixe.

16. Dans cette pièce anatomique la grande cavité sigmoide de l'olecrane est entièrement déplacée; elle a abandonné la poulie de l'humerus. & en la portant en dehors, elle reçoit la petite tête de l'humerus, qui par des frottemens successifs & de légers efforts d'extension & de flexion durant la vie de l'individu a fait disparoître la saillie moyenne qui divise la grande cavité sigmoide en deux demi-faces. La poulie de l'humerus ne correspond par conséquent à aucune partie du cubitus; mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'au rebord de la grande cavité sigmoi'de il s'est formé une espèce d'os sesamoide qui tient seulement à ce rebord par des ligamens, & qui a une face convexe externe en forme de secteur de sphère, pendant que deux autres demi-faces internes servent à loger la poulie de l'humerus. Ce même os sesamoïde tient aussi par de forts ligamens à la

(2) On sent bien que pour réduire de pareilles luxations quand elles sont récentes. il faut s'informer avec exactitude de la manière dont elles ont été opérées, & faire des for a second

essorts en sens inverse.

<sup>(1)</sup> On sait que la contraction des muscles est en général le plus grand obstacle à la réduction des luxations, & qu'on a proposé divers moyens pour faire tomber les muscles dans le relâchement. Un des moyens les plus naturels & qui est employé avec succès par M. Desault, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Paris, est de les faire tenir quelques minutes dans un état de distension forcée, par une extension & une contr'extension qui précèdent la réduction.

partie postérieure de la poulie de l'humerus. La nature temble avoir réparé par-là ce qu'elle avoit de désectueux par le déplacement du cubitus, & elle a reproduit une nouvelle articulation analogue à la première. Cette génération d'un os particulier & des ligamens adaptés à l'usage de la partie luxée, offrent une particularité singulière & bien digne d'être méditée.

17. Par le déplacement du cubitus dans le même cas, le bec de l'apophise coronoïde étoit reçu durant la flexion, dans la fossette antérieure externe de l'humerus qui étoit destinée dans l'état naturel à recevoir le rebord de la tête du radius. Le radius lui-même par la manière dont le cubitus est contourné se trouve placé dans toute sa longueur en-dessus de ce dernier os, & la tête ne s'articule avec aucune partie de l'humerus. Cette tête n'a point cependant abandonné la petite cavité sigmoi'de du cubitus, & le ligament annulaire qui sert à l'unir avec cet os s'est conservé dans son intégrité; mais le ligament radio-brachial a été violemment distendu par l'impulsion en haut & en dehors que le radius a recue en commun avec le cubitus. Il est même arrivé qu'à l'origine de ce ligament au-dessous du condyle externe de l'humerus il s'est formé trois noyaux osseux à-peu-près de la grandeur d'un haricot, & on a lieu de conjecturer que la nature préparoit dans cette partie une éminence offeuse, qui auroit sans doute obtenu plus de développement, si l'individu est plus long-tems vécu, & qui auroit peut-être servi à l'articuler avec la tête du radius: ce qui confirme de plus en plus que dans les luxations non réduites (16) la nature travaille à nouveaux frais pour suppléer aux inconvéniens du déplacement des os, & qu'il ne s'agit seulement que de seconder ses efforts par des mouvemens répétés de flexion & d'extension du membre.

18. La nouvelle disposition qu'a prise dans ce cas l'articulation du coude à une époque éloignée de la luxation, fait voir qu'en général on ne doit tenter la réduction que des luxations récentes; car quand elles font anciennes, il s'est formé un nouvel ordre de choses qu'il faut respecter, & si les efforts qu'on seroit pour cet objet étoient suffisans pour vaincre les résistances, ce seroit plutôt produire une nouvelle luxation que réduire l'ancienne. Il faut donc réduire les luxations aussi promptement qu'il est possible, ou y renoncer si elles ont été trop long-tems négligées, & exhorter les personnes à faire par degrés des mouvemens du membre de plus en plus étendus pour augmenter le jeu & la fouplesse de la nouvelle articulation. Un chirurgien de Paris tenta il n'y a pas long-tems de réduire une luxation du cubitus en derrière qui avoit été méconnue ou négligée à la campagne & qui duroit depuis deux mois. Les efforts qu'il fit furent inutiles, mais ayant appris que la personne aimoit extrêmement l'exercice des armes, il l'exhorta à ne point désespérer de pouvoir le reprendre en s'accoutumant par degrés aux mouvemens qu'il Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE.

exige; cette personne sut docile à cet avis; elle persista à faire un usage constant & répété du bras, & il parvint ensin à reprendre son exercice savori & à y saire de nouveaux progrès. Sans doute que par des frottemens successifs de l'apophise coronoïde contre la partie inférieure de l'humerus, cette apophise s'étoit comme effacée, il s'y étoit formé une nouvelle facette, & par-là la liberté des mouvemens de l'avant-bras s'étoit rétablie. On trouvera d'ailleurs en général sur les luxations anciennes des réslexions judicieuses dans les Ouvrages de Fabrice d'Aquapendente, de Fabrice de Hilden, & tout récemment encore dans un Mémoire sur cet objet consigné dans le volume cinquième des Mémoires de l'Académie de Chirurgie de Paris; il est vrai que ce Mémoire roule sur-tout sur les luxations anciennes de la cuisse, & ce qu'on en dit ne peut guères appliquer à celles du cubitus & du radius.

#### II.I.

#### Déplacemens des extrémités de l'Os Radius.

19. J'ai déjà parlé de la lu xationcommune aux deux os de l'avant-bras. Il ne doit être ici question que de la luxation du radius indépendante de celle du cubitus, & je vais commencer par l'extrémité humerale; il faut bien se rappeler que cette extrémité est en même-tems articulée avec la petite tête de l'humerus & la petite cavité sygmoïde du cubitus; on peut donc demander d'abord si le radius peut éprouver cette double luxation

indépendamment de celle du cubitus sur l'humerus.

20. On doit remarquer qu'il y a un cas qui n'a point échappé à M. Duverney, & qui se trouve exposé dans son Traité des Maladies des Os; c'est celui où le ligament radial externe qui vient se joindre au ligament coronaire peut être rompu; ce qui forme alors un diastasis. Le léger déplacement qu'éprouve alors le radius est d'autant plus facile à être reconnu, que l'effort qui le produit est vers le poignet; pour en concevoir l'effet on doit remarquer que le rayon porte alors sur l'extrémité arrondie du cubitus comme sur un point d'appui, & que le radius avec la main forme alors un levier. Si donc on presse alors sortement le poignet ou la main de dedans en dehors, c'est-à-dire, qu'on lui fasse faire une violente abduction, on force l'extrémité humerale du radius de s'écarter de la petite tête de l'humerus, & le ligament brachial externe peut être rompu ou seulement distendu avec une grande violence; ce qui peut produire un gonflement ou engorgement & des abcès dans l'articulation supérieure du radius; accidens dont on méconnoîtra toujours la cause, & auxquels on ne songera point à remédier si on ignore le mécanisme par lequel ils s'opèrent.

21. Pour bien connoître la manière dont agissoit le levier pour produire la rupture du ligament radial externe, j'ai pris les dimensions

des bras'de ce levier en mettant le radius & le cubitus à nud dans le cadavre d'un adulte, & j'ai vu que la distance du point d'appui à la résistance étoit de huit pouces en comptant depuis l'insertion du ligament radial externe au ligament coronaire, jusqu'au rebord de la petite tête du cubitus qui sert de point d'appui à la grosse tête du radius; or, dens les violentes abductions de la main la puissance qui les produit est ordinairement appliquée à deux ou trois pouces du même point d'appui; ce qui forme le petit bras du levier, & cause le désavantage de cette puissance, & par conséquent la rareté des luxations de ce genre dans les adultes, d'autant plus que le ligament radial externe est alors très-fort. Les ensans sont plus sujets à ces accidens, soit parce que les os des membres n'obtiennent que par les progrès de l'âge les justes proportions qu'ils doivent avoir, soit parce que les ligamens sont encore souples & tendres, & ne peuvent opposer une résistance convenable.

22. Il y a un autre genre de déplacement de l'extrémité supérieure du radius qui a été bien développé dans une Dissertation ou thèse soutenue aux Ecoles de Chirurgie de Paris en 1787 (1). Ce déplacement consiste dans un autre mécanisme que le précédent, & tient à une violente distension du ligament coronaire du radius par une pronation forcée (9). Si, par exemple, lorsqu'un enfant fait une chûte on le relève en contournant son bras en dedans au-delà du mouvement de rotation qu'il peut subir, la tubérosité du radius porte sur le cubitus, & la tête de cet os en se relevant distend & sorce le ligament annulaire. Le radius dans ce cas fait la fonction de levier, mais avec un avantage réel pour la puissance, ce qui est le contraire du cas précédent. En effet, dans le cas présent suivant les mesures que j'ai prises sur les os de l'avant-bras d'un adulte, le radius avoit huit pouces, & dans une rotation violente du même os, sa tubérosité formoit un point d'appui vers le pouce supérieur, c'est-à-dire, que la distance de la résistance (qui est le ligament coronaire) au point d'appui est la huitième partie de la distance de la puissance au même point d'appui, en supposant que cette puissonce sût appliquée à la grosse tête du radius; or, comme cet effort se fait souvent vers le poignet ou la main, c'est-à-dire, à une plus grande distance du point d'appui, la

23. Le déplacement de l'extrémité supérieure du radius par une pronation forcée de la main est plus ou moins grand suivant le degré d'effort qu'on a fait, ou la souplesse des ligamens qui opposent une soible résistance dans l'âge tendre; car les ensans sont sur-tout sujets à ces accidens. Si la distension qu'a éprouvée le ligament coronaire est légère,

puissance a encore plus d'avantage.

<sup>(1)</sup> Differtatio Anatomico-Chirurgica de radii superioris extremitutis dimozione, &c. 1787. Tome XXXV, Part. II, 1789, DECEMBRE. Nnn 2

le malade ressent peu de douleur, & peut exécuter librement presque tous les mouvemens de l'avant-bras, si on excepte la supination; mais si la cause a agi avec plus de violence, les ligamens sont distendus au-delà de leur ton naturel; la direction des muscles est changée; les parties voissnes sont comprimées, les vaisseaux s'engorgent ainsi que le tissu cellulaire; ensin, les os s'agglutinent, & le mouvement de l'articulation est perdu, ou bien il se forme des dépôts, & le mal prend les apparences d'une

affection scrophuleuse.

24. Voici maintenant les signes diagnossics de ce genre de déplacement de la partie. Si après un coup, une chûte ou un effort violent de contorsion du bras en devant, l'enfant ne peut point exécuter de mouvement de supination; si son bras reste à demi-sséchi & sa main dans un état de pronation, si lorsqu'il veut porter quelque chose à sa bouche, il sséchit la main & il incline la tête, s'il pousse des cris toutes les sois qu'il lui arrive de tourner l'avant-bras en dehors, on ne doit plus douter de la luxation de l'extrémité supérieure du radius. Ces signes joints aux circonstances qui ont précédé sont distinguer une luxation de tout engor-

gement de l'articulation qui provient d'une autre cause.

25. Pour opérer la réduction d'une semblable luxation, on place l'ensant sur les genoux d'un aide qui fixe le bras vers l'épaule. Le chirurgien prend d'une main le carpe de l'ensant, il applique le pouce de l'autre main sur la tête du radius, pendant qu'avec les autres doigts il embrasse le cubitus; il comprime ainsi les deux os, & ramène à sa place la tête du radius, ce qu'il obtient sur-tout en saisant séchir en mêmerems l'avant-bras & en obligeant à le tenir dans un état de supination. On connoît que la réduction est opérée, par une légère crépitation qui est plus sensible au doigt qu'à l'oreille. La douleur d'ailleurs cesse aussi-tôt & dès le lendemain au plus tard, l'articulation reprend la liberté de ses mouvemens. Quelquesois on n'applique point de bandage, ou bien si on

en fait usage on l'imbibe d'un simple résolutif.

26. Je passe maintenant aux luxations que le radius peut éprouver à son extrémité insérieure; mais je dois rappeler avant, que la première rangée des os du carpe est articulée avec cette extrémité du radius par enarthrose, puisque c'est une tête arrondie qui est reçue dans sa cavité, ce qui lui permet un mouvement en tout sens. Quant à leur symphise ou moyens d'union, il y a une capsule articulaire qui embrasse l'extrémité du radius & la tête de la première rangée des os du carpe; il paroît même que cette capsule se résléchit en partie vers les cartilages qui incrustent les surfaces articulées, & qu'elle va se perdre en partie avec le periosse qui recouvre les mêmes os. Cette capsule est affermie au dos de la main par les ligamens dorsaux; en dedans par les ligamens palmaires; en dehors, c'est-à-dire, entre le cubitus & le radius, par un cartilage ligamenteux, & en dedans par le ligament interne.

27. J'ai déjà parlé de la rotation que le radius peut exercer autour du cubitus (8,9) & des luxations ou simples déplacemens qui peuvent en être la suite (20-25). Il peut arriver en vertu de la même articulation de ces deux os que le radius avec la main conservent une position fixe en supportant en tout ou en partie le poids du corps. Alors la petite tête de l'humerus peut tourner dans la cavité de la tête supérieure du radius en même-tems qu'elle y trouve un appui. Le cubitus alors devient lui-même mobile autour du radius, sur-tout à son extrémité insérieure & par un effort violent de rotation la capsule articulaire (26) & le ligament externe peuvent se trouver dans un état de distension forcée ou même de supture; ce dernier cas est arrivé il n'y a pas long-tems à une personne qui montoit à cheval, & qui tenoit sortement sa main appuyee sur la selle. Il s'est formé une véritable luxation, & le cubitus est venu se placer au-dessous du radius. On sent avec quelle facilité une semblable luxation a été réduite.

28. Une luxation analogue à la précédente est bien plus ordinairement produite par une violente rotation du radius autour du cubitus, comme, par exemple, dans tous les violens efforts qui tendent à tourner la paume de la main en dehors & qui font fortir la petite tête du cubitus de la cavité sygmoïde du radius en plaçant ce dernier os au-devant de l'autre. J'en ai vu en dernier lieu un exemple dans un enfant de dix ans à qui on avoit violeniment contourné la main en dehors par manière de jeu, & qui conserve encore un gonflement dans le poignet quoique la réduction ait été opérée. M. Default, chirurgien en chef de l'Hôtel - Dieu, en rapporte aussi des exemples semblables dans ses Cours particuliers. Un jeune-homme de dix-huit ans après avoir éveillé un enfant, le prit par le bras pour le faire sortir du lit, & lui contourna la main en dehors avec violence. Par cette supination forcée le ligament (26) qui unit la petite tête du cubitus au radius fut rompu, ainsi qu'une partie de la capsule articulaire, & cette petite tête se plaça au-dessous & en derrière du radius. L'enfant éprouvoit les douleurs les plus vives, & il fut adressé dans cet, état à M. Desault, qui par un mouvement en sens inverse rétablit les os dans leur première position & sit cesser les douleurs. Lorsque cette luxation est récente, il est facile de la réduire en connoissant son mécanisme; mais on n'est pas aussi heureux quand elle est ancienne : telle sut, suivant M. Default, celle d'un batelier du coche d'Auxerre, dont la main fut violemment entraînée dans un état de supination forcée pendant qu'il laissoit filer une corde du coche; ce ne sut qu'un mois & demi après l'accident qu'il s'adressa à M. Desault, & toutes les tentatives de réduction forent vaines. Ce chirurgien habile s'étoit déterminé à préparer le malade par la diète, les bains, les fomentations émollientes avant d'en venir à de nouveaux essais; mais ce dernier livré à l'impatience, & conseillé par d'autres personnes, s'adressa au fameux renoueur Valdajou qui à son

ordinaire fie des tiraillemens du bras douloureux & très-inutiles. 29. Pour fatre fentir combien il importe d'avoir des connousances précifes de chaque espèce de luxation qui peut avoir lieu à une articulation, je ferai remarquer qu'outre celles dont je viens de parler (25, 27), il peut en arriver d'autres au même endroit qui tiennent à des déplacemens du poignet (10). Je me bornerai à un exemple que j'ai vu arriver il y a environ quatre ans. Une jeune demoitelle passoit avec rapidité d'une chambre dans une autre en tenant le dos de sa main appliqué sur la hanche. Son coude donna avec violence contre la porte, & il se produisit aufli-tôt une luxation du poignet qui fut d'abord méconnue par des gens de l'art; & c'est encore un exemple frappant de l'importance qu'il y a de bien connoître le mécanisme des luxations. En effet, dans ce cas l'avant-bras offroit une sorte de levier dont le point d'appui étoit la tête de la première rangée des os du carpe, la puissance étoit au coude & la résistance étoit la capsule articulaire (26) & les ligamens dorsaux, La distance de la puissance au point d'appui étoit de huit pouces, & celle de la rélistance étoit tout au plus de quatre lignes, c'est-à-dire, - de celle de la puissance. On voit donc avec quel avantage l'impulsion dirigée contre le coude a pu produire la distension ou même la rupture des ligamens dorfaux & d'une partie de la capsule articulaire. Cette luxation sut facilement réduite en embrassant avec les mains l'extrémité inférieure du bras, & en portant les deux pouces contre la rangée proéminente des os du carpe.

# LETTRE DE M. TINGRY, A M. DE LA MÉTHERIE,

SUR L'ACIDE PHOSPHORIQUE.

Monsieur,

La livraison de vos Journaux de Physique ayant manqué une bonne partie de l'année à notre société, je ne sais par quelle cause, nous n'avons été appelés que très-tard à la lecture des précieuses découvertes qu'ils renferment. Ceci explique le retard d'une réclamation sur un objet exprimé depuis deux mois. Votre Journal de septembre dernier contient une Lettre sur la suite des heureuses découvertes de M. Vestrumb. Cette petite Lettre

m'a fait de la peine & un grand plaisir: de la peine, en ce qu'elle prononce un partage sur une découverte que je regardois avec une complaisance tacite, comme une propriété; du plaisir, en ce que la réputation méritée de M. Vestrumb me donne de la consiance dans les résultats des procédés que j'ai employés & sur les conséquences naturelles que j'en pouvois déduire.

Ce chimiste parvient, par des procédés qui ne sont pas encore indiqués, à convertir, en dernière analyse, les acides végétaux en acide phosphorique & en acide aérien, en employant l'acide nitreux & l'acide marin déphlogissiqués, & en acide phosphorique en employant le nitre.

Dès l'année 1776 j'avois manifesté, dans mes cours de Chimie, des conjectures sur la formation de l'acide phosphorique dans les animaux, par la décomposition du nitre qui fait partie des alimens, & mes cahiers qui traitent de cette pattie ont été confiés alors à M. Senebier. Si en ce moment je n'avois à faire part que de simples conjectures, je me tairois, parce que tout le monde conjecture, & qu'il est plus facile de conjecturer que de démontrer. Mais ayant été appelé depuis lors à suivre un travail assez long sur les végétaux, j'ai vu que dans divers procédés où j'employois l'acide nitreux, j'obtenois constamment de l'acide phosphorique, & cela dans des circonstances où il m'étoit impossible de ne point m'appercevoir que je le formois. Je n'ai pas craint même d'annoncer à pluseurs personnes, depuis l'année dernière, que je faisois de l'acide phosphorique quand je voulois, & que sa présence dans les trois règnes n'effroit plus rien d'embarrassant pour moi.

M. Vestrumb ayant l'antériorité de l'annonce publique, il est en droit d'exiger un procédé de la part de celui qui prétend au partage de l'honneur de la découverte. Je m'empresse donc de remplir un vœu que je sormerois étant à sa place, en rendant public, par la voie de votre Journal, un des procédés par lequel je modifie en acide phosphorique une partie de l'acide

nitreux libre ou engagé dans une base.

Le premier but de mes recherches a éré de constater la quantité d'acide phosphorique & celle de l'acide saccharin sournies par les différentes parties d'un végéral, eu égard, sur-tout, aux sonctions auxquelles la nature destine ces mêmes parties dans le travail de la végétation. Les résultats ayant été presque par tout les mêmes, quant au produit de l'acide phosphorique, j'ai diversifié mes procédés & j'ai vu, qu'avec quelque matière que j'employasse l'acide nitreux ou le nitre, pourvu que la matière employée contînt le principe de l'instammabilité, j'avois toujours de l'acide phosphorique, & qu'en traitant même avec de nouvel esprit de nitre une eau de chaux qui a déjà servi à la précipitation de l'acide phosphorique & de l'acide sacharin, on obtient encore de l'acide phosphorique. Voici un des procédés qui répond à ces deux manières de modifier en partie l'acide nitreux en acide phosphorique.

Prenez une plante sèche, du bois rapé, ou enfin telle substance végétale que vous voudrez, pourvue du principe de l'instammabilité: traitez la avec de l'acide nitreux comme pour en obtenir l'acide sacchatin (je dirai en passant que les doses d'acide nitreux doivent être relatives & non pas arbitraires; cette observation est importante pour la quantité d'acide saccharin à obtenir, & en cela je n'avance rien qui soit étranger aux principes de M. Vestrumb); présentez la liqueur acide à l'eau de chaux, après en avoir sépaté l'acide saccharin concret, l'acide nitreux surabondant, l'acide saccharin dissous & l'acide phosphorique produit ou développé, s'unissent à la chaux & sorment des sels relatifs. Le précipité contient les sels formés par les deux derniers acides. Séparez-les par décantation, après les lotions, & calcinez; l'acide du vinaigre emportera ensuite la base du saccharte calcaire décomposé, & il ne restera que le phosphate calcaire dont l'acide dévoilera aisément ses propriétés particulières par d'ultérieures expériences.

On pourroit raisonnablement supposer avec d'excellens chimistes qui ont déjà fait part de leurs expériences sur cet objet, que cet acide phosphorique n'a été que développé, & qu'il ne doit son origine qu'à l'action de la végétation. La végétation le sorme sans doute, & pour le sormer elle emploie les mêmes matériaux que le chimiste. Je m'étendrai en son tems sur cette matière; mais prenez en ce moment une substance à l'abri de tout soupçon sur la présence de l'acide phosphorique. Nous la trouvons cette substance dans la partie extractive passée dans l'eau de chaux qui a servi à la précédente expérience. Certainement si la chaux est surabondante dans cette eau, on ne pourra pas y soupçonner le moindre atôme d'acide phosphorique, sur-tout, si elle est siltrée & limpide.

Faites donc évaporer cette eau dans une cornue au bain de sable, vous obtiendrez une petite masse saline composée de nitre calcaire, de chaux abandonnée par l'eau & réduite en partie à l'état calcaire, & d'une partie extractive qui teint sortement les doigts en jaune. Cette masse saline attire sortement l'humidité. Placez votre cornue à un sourneau de réverbère découvert; la matière se boursousse, jette de la sumée; ensin, le nitre détonne avec tranquillité, & à un degré de chaleur si soible, qu'on doute si le vase ne contient point du pyrophore. Il se trouve alors de l'acide

phosphorique, mais il est combiné avec de la terre calcaire.

Versez sur le résidu de l'acide nitreux pur & dont vous aurez précipité l'acide vitriolique qu'il contient (on ne doit point se serveriences), & distillez à siccité en découvrant le sourneau de son dôme, vous aurez pour résultat une petite masse faline qui attire l'humidité, & dont la saveur est celle de l'acide phosphorique. Faites dissoudre ce sel dans de l'eau distillée, & présentez-la à l'eau de chaux, vous verrez bientôt la précipitation du phosphate, &c. Ces expériences demandent au moins l'emploi de quatre onces de substance végériences.

tale,

démontrer avec beaucoup moins.

Tel est, Monsieur, le simple apperçu des procélés que j'ai suivis d'une manière variée sur cet objet, & que les miladies, l'embarras de mes Cours publics, & plus encore les soins qu'exige mon état de pharmacien, m'ont empêché jusqu'à présent de publier par la voie de l'impression. M. Senebier qui m'honore de son amitié, & à qui je consie le peu que j'entreprends, soit verbalement, soit en notes ou en manuscrits, peut certifier que, depuis long-tems, j'obtiens par le moyen des acides végétaux une modification d'acide que M. Vestrumb a découvert aussi dans les acides du même règne. M. Vestrumb a le mérite d'une découverte que je crois importante; mais en prétendant à l'honneur de le partager, je me crois à l'abri de tout soupçon injurieux de la part de ceux qui cultivent la science de l'analyse, puisque je sais part d'une partie de mes moyens qui peuvent être ou ne pas être les mêmes que ceux du chimiste allemand.

En vous priant, Monsieur, d'insérer cette Lettre dans votre prochain Journal, c'est prendre l'engagement de publier le plutôt possible, mes observations sur le règne végétal. Si j'avois su y mettre de l'importance, j'aurois forcé les tems, mais comme en tout état de cause on ne doit point se préparer des regrets, je chercherai à me mettre à l'abri des désagrémens que pourroit me donner un plus long retard.

Je suis, &c.

Genève, le 29 Novembre 1789.

#### EXTRAIT D'UNE LETTRE

DE M. SENEBIER,

A M. DE LA MÉTHERIE.

# Monsieur,

... Les premiers renseignemens que j'avois reçus & que je vous avois communiqués dans la Lettre que vous avez imprimée, cahier de septembre, n'étoient pas exacts. Voici les nouveaux détails que je reçois.

M. Millner de Cambridge a fait passer de l'air alkalin dans un tube plein de manganèse. Le tube a été exposé à l'action du seu, & on a

obtenu de l'air nitreux.

L'expérience ne réussiroit pas vraisemblablement si on la faisoit comme Tome XXXV, Part. II, 1789. DECEMBRE.

elle est annoncée dans le Journal du mois de septembre. Mais on sent la possibilité de son succès par le jeu des doubles assinités.

Je suis, &c.

Découverte de deux nouveaux Satellites autour de Saturne.

Nous apprenons que M. Herschel vient de découveir deux nouveaux satellites autour de Saturne. Nous donnerons des détails de cette belle découverte dans le Journal prochain.



# NOUVELLES LITTÉRAIRES.

Economie Rurale & Civile, ou Moyens les plus économiques d'administrer & faire valoir ses biens de Campagne & de Ville, de conduire ses affaires litigieuses; de régler sa maison, sa dépense, ses achais & ventes; d'exécuter ou faire exécuter les ouvrages des Arts & Métiers de l'usage le plus ordinaire, de conserver & rétablir sa santé & celle des Animaux domestiques, &c. avec des Avis sur les préjugés, erreurs, fraudes, artistices, falsification des Ouvriers & Marchands, &c. Première partie, Economie domestique, tome I. Seconde partie, Administration des Biens, tome I. Troisième partie, Exploitation des Terres, tome I. 3 vol. in-8°. Prix, 4 liv. 10 sols le vol. broché & 5 liv. franc de port par la posse. A Paris, chez Buisson, Libraire, rue Haute-Feuille, N°. 20. La suite paroîtra en janvier 1790.

Dans un instant où l'Agriculture va sans doute devenir l'objet de l'occupation d'un grand nombre de riches propriétaires, cet Ouvrage ne peut qu'intéresser le Public. Il y trouvera, dit l'Auteur, non-seulement ce qui a été écrit de meilleur dans ce genre, mais encore quelques conseils utiles qui ne sont pas dans les autres Ouvrages.



# T A B L E

#### DES ARTICLES CONTENUS DANS CE CAHIER.

| Nouvelles Expériences sur les Effets de l'Electricité artificielle                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| & naturelle, appliquée aux Végétaux; par M. l'Abbé BERTHOLON,                           |
| Professeur de Physique experimentale des Etats-Généraux de la                           |
| Province de Languedoc, & Membre de plusieurs Académies                                  |
| Nationales & Etrangères, page 401                                                       |
| Lettre de M. PERROLLE, Professeur Royal de Médecine en l'Uni-                           |
| versité de Toulouse, & Membre de plusieurs Académies, à M. DE                           |
| LA METHERIE, sur les Vibrations totales des Corps sonores, 423                          |
| Mémoire servant de suite à un autre intitulé: Description de deux                       |
| nouveaux genres de la famille des Liliacées, désignés sous le nom                       |
| de Lomenia & de Lapeirousia; par M. l'Abbé Pourret, 425                                 |
| Mimoire sur la nature du Feu & du Phlogistique; par M. LÉOPOLD                          |
| VACCA BERLINGHIERI,  Description d'une manière de faire une espèce de Vin appelé Koumis |
| Description d'une manière de faire une espèce de Vin appelé Koumis                      |
| par les Tartares, avec des Observations sur son usage en Médecine;                      |
| par Jean Grieve, M. D. F. R. S. Edimb. & récemment Médecin                              |
| de l'armée Russe: extrait,                                                              |
| Observations sur la combustibilité du Diamant, suivies de quelques                      |
| Expériences sur cet objet; par M. HOEPFNER: Mémoire traduit par                         |
| M. Couret,  Voyage de M. LE VAILLANT dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap           |
| Voyage de M. LE VAILLANT dans l'interieur de l'Afrique par le Cap                       |
| de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 &                              |
| 85, Mémoire sur le Mécanisme des Luxations des deux Os de l'avant-                      |
| bras, le Cubitus & le Radius; par M. PINEL, Dodeur en Mide-                             |
| cine.                                                                                   |
| Lettre de M. Tingry, à M. de la Métherie, sur l'Acide                                   |
| phosphorique, 470                                                                       |
| Extrait d'une Lettre de M. Senebier, à M. DE LA METHERIE,                               |
| 473                                                                                     |
| Nouvelles Littéraires; 474                                                              |



# TABLE GÉNÉRALE DES ARTICLES

CONTENUS DANS CE VOLUME.

#### HISTOIRE-NATURE LLE.

| T                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION méthodique d'une espèce de Scorpion roux                                                                            |
| commune à Souvignargues en Languedoc, & détails historiques                                                                     |
| à ce suiet : par M AMONEUX file Dodour en Médesine à Monte                                                                      |
| à ce sujet; par M. AMOREUX fils, Docteur en Médecine à Mont-<br>pellier, page 9                                                 |
|                                                                                                                                 |
| Memoire de M. DE BOURNON, sur le Pechstein & l'Hydrophane, 19                                                                   |
| Description des Volcans éteints d'Ollioules en Provence; par M. BAR-                                                            |
| BAROUX, 30                                                                                                                      |
| Observations sur une espèce de Béril seuilleté cristallisé en prisme                                                            |
| tétraëdre, nommé Sappare par M. DE SAUSSUKE le fils; par                                                                        |
| M. SAGE 30                                                                                                                      |
| tétraëdre, nommé Sappare par M. DE SAUSSUKE le fils; par M. SAGE,  Mémoire sur la régénération de quelques parties du corps des |
| Poissons; par M. BROUSSONET, 62                                                                                                 |
| Particularités remarquables dans quelques Granits & Roches primi-                                                               |
| tives: par M. Besson:                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |
| Lettre de M. Dodun, sur l'Adulaire, 137                                                                                         |
| ANTONII-LAURENTII DE JUSSIEU genera plantarum: extrait                                                                          |
| par M. DE LA MÉTHERIE;                                                                                                          |
| Extrait d'une Lettre de M. DE BOURNON à M. DE ROME DE L'ISLF,                                                                   |
| 153                                                                                                                             |
| Quelques Observations sur l'ancien état de la Hollande, relatives au                                                            |
| Mémoire sur cet objet inseré dans le Cahier du mois de Juin 1780:                                                               |
| Mémoire sur cet objet inscré dans le Cahier du mois de Juin 1789;<br>par M. DE REYNIER,                                         |
| Nouvelle Théorie du Roc salé & des Sources salves, appliquée au                                                                 |
|                                                                                                                                 |
| Canton de Berne; par M. STRUVE; extrait par M. DE REYNIER,                                                                      |
| 016                                                                                                                             |
| Observations sur differentes espèces de Galènes auxiféres : par M. SAGE,                                                        |
| 216                                                                                                                             |

TABLE GÉNÉRALE DES ARTICLES. Mamine sur quelques espèces de Charansons de la Guyanne françoise, par M. Sonnini de Mononcour, 264 Hifto e-Naturelle des Serpens; par M. le Comte DE LA CEPÈDE; extrait. 270 Observations sur les Albinos & sur deux Enfans - Pies; par M. ARTHAUD, 274 Observations sur des vices originaires de conformation des Parties génitales, & sur le caractère apparent ou réel des Hermaphrodites; par M. PINEL, Mémoire sur les causes de la mortalité du Poisson dans les Etangs de la Bresse, cet hiver; par M. VARENNE DE FENILLE, 339 Mémoire servant de suite à un autre intitulé: Description de deux nouveaux genres de la famille des Liliacées, défignés sous le nom de Lomenia & de Lapeiroufia; par M. l'Abbé Pourret, Voyage de M. LE VAILLANT dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85, 452

### PHYSIQUE.

LETTRE de M. ROULAND, Professeur de Physique, à M. DE LA METHERIE, sur l'Electricité appliquée aux Végétaux, page 3 Suite des Observations faites à Laon sur la Boussole de variation de M. Coulomb, année 1788, avec les réfultats généraux de cinq années d'observations; par le P. Cotte, Leure de M. Hervieu, à M. de La Méthèrie, sur une nouvelle Machine pneumatique, Effet de l'Electricité sur les Plantes: Réflexions ultérieures sur le contenu du Mémoire de M. Ingen-Housz, publié dans ce Journal mai 1788, Mimoire fur la Chaleur; par M. LEOPOLD VACCA BERLINGHIERI, 113 De l'influence de l'Electricité sur les Végétaux; par M. l'Abbé D'ORMOY, 161 Mémoire sur la Température des Souterrains de l'Observatoire public de Paris; par M. le Comte DE CASSINI, 190 Réponse du Docteur Godart, à M. Jules-Henni Pott, au sujet de la Glace qui se forme au fond de l'Eau, 205

| A TINIT COMPLETE DEC ADTICLES                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 478 TABLE GENERALE DES ARTICLES.                                             |
| Lettre de M. MICHEL fils, à M. DE BONDY, sur une nouvelle                    |
| Machine Pneumatique, 209                                                     |
| Lettre de MM. PAETS VAN TROOSTWYK & DEIMAN, sur la décom-                    |
| position de l'Eau en Air inslammable & en Air vital, 369                     |
| Examen comparé de l'intensité du Feu produit par la combustion de            |
| mesures égales de Bois de chêne, de Charbon de ce même Bois, de              |
| Charbon de tourbe & de Charbon de terre; par M. SAGE, 385                    |
| Nouvelles Expériences sur les essets de l'Électricité artificielle &         |
| naturelle, appliquées aux Végétaux; par M. l'Abbé BERTHOLON,                 |
| 401                                                                          |
| Leure de M. Perrolle, à M. de la Métherie, sur les Vibrations                |
| totales des Corns fanores.                                                   |
| Mémoire sur la nature du Feu & du Phlogistique; par M. LEOPOLD               |
| VACCA BERLINGHIERI, 433                                                      |
| Mémoire sur le Mécanisme des Luxations des deux Os de l'avant-               |
| bras, le Cubitus & le Radius; par M. PINEL, 457                              |
| villa, ite ouvilla o te italiana, par tili tili tili tili tili tili tili til |
|                                                                              |
|                                                                              |
| CHIMIE                                                                       |
|                                                                              |

## e film i e.

| LETTRE de M. ROUPPE, à M. DE LA MÉTHERIE, sur une révi-                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| visication de chaux de Mercure-par l'Ether, page 47                      |
| Lettre de M. PAJOT DE CHARMES, sur le Briquet physique, 52               |
| Analyse d'une mine de Plomb terreuse combinée avec les acides arsenical  |
| & phosphorique de Rosiers, près la mine de Roure en Auvergne;            |
| extrait d'un Mémoire lu à l'Académie des Sciences, par M. SAGE, 53       |
| Analyse chimique du Spath pesant; par M. AFZELIUS ARVIDSON,              |
| traduite par M. Couret,                                                  |
| Extrait d'une Lettre de M. CRELL, à M. D'ARCET, 75                       |
| Extraits de différentes Lettres sur la nouvelle Théorie & la nouvelle    |
| Nomenclature, ibid.                                                      |
| Analyse du Bois sossile; par M. SAGE,                                    |
| Recherches sur la nature du Sel de Benjoin; par M. HERMSTEDT,            |
|                                                                          |
| Expériences sur la Platine; par M. Thomas Willis, 217                    |
| Lettre de M. Senebier, fur une nouvelle production d'Air nureux,         |
| par M. Blagden, 225<br>Leure de M. Crell, sur les Acides végétaux, ibid. |
| Menire sur l'avantage de boucher exastement les Barriques, aussi-        |
| tôt qu'on y a introduit du Vin nouveau; par M. SALVIAT, 278              |
| tot quoity to the best and the                                           |
|                                                                          |

| TABLE GÉNÉRALE DES ARTICLES. 479                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Observations sur les défauts du Fourneau de coupelle des Essayeurs                     |
| des Monnoies; par M. SAGE, 282                                                         |
| Observations sur la volatilité du Camphre à l'air libre; par M. Kunst-                 |
| MULLER, traduites par M. Couret, 291                                                   |
| Remarques sur une Teinture bleue retirée de la racine de la Mercuriate                 |
| des montagnes; Mémoire extrait des Annales Chimiques de CRELL,                         |
| par M. Couret, Memoire pour extraire l'Alkali minéral du Sel commun, d'une manure      |
| très-avantageuse; par M. WESTRUMB: article traduit de l'Alle-                          |
| mand, par M. Courer,                                                                   |
| Extrait d'un travail sur le Phosphore, dans lequel il est traité de sa                 |
| combinaison avec le Soufre, &c. par M. PELLETIER, 378                                  |
| Lettre de M. CRELL, sur un nouveau demi-Métal découvert par                            |
| M. KLAPROTH,                                                                           |
| Description d'une manière de faire une espèce de Vin appelé Koumis                     |
| par les Tartares, avec des Observations sur son usage en Médecine;<br>par JEAN GRIEVE, |
| Diferrations sur la combustibilité du Diamant, suivies de quelques                     |
| Expériences sur cet objet ; par M. HOEPFNER, Mémoire traduit par                       |
| M. Courer,                                                                             |
| Leure de M. Tingry, à M. de la Métherie, sur l'Acide                                   |
| phosphorique, 470                                                                      |
| Extrait d'une Lettre de M. SENEBIER, à M. DE LA MÉTHERIE,                              |
| 473                                                                                    |

#### ARTS.

Lettre de M. Prevost-Dacier, du Grand-Conseil de la République de Genève, sur le Pont de ser de Coalbrookdale, 16 Mémoire sur la maniere la plus avantageuse de diminuer le poids des Chaines & des Cordes employées à élever de grands fardeaux à des hauteurs considérables; par M. Girard, 42 Expériences sur les avantages que la Teinture pourroit retirer de la semence du Tressle; par M. Wogler, & traduites par M. Couret, Observations sur le Mémoire de M. Panseron, relativement à la construction des Planchers; par M. Bonnin, Ingénieur-Architecte à Marseille,

# 480 TABLE GÉNÉRALE DES ARTICLES.

| Examen comparatif des couleurs jaunes de la seme | ence du Ti | esse & de |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| Gaude; par M. Dize,                              |            | 308       |
| Mémoire sur les Foyers économiques & salutaires  | de M. l.   | e Docteur |
| FRANKLIN & de M. DESARNOD,                       |            | 356       |

## AGRICULTURE.

| OBSERVATIONS sur les moyens de prévenir la disette des Grain         | 5 5 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| par M. DAVID LE ROY,                                                 | 84  |
| Notices sur une espèce de Vesce qu'on a confondue avec le Lathyr     | US  |
| amphicarpos de Linné; par M. Dorthes,                                | 31  |
| Mémoire sur les causes du dépérissement des Bois en Dauphiné; p      | ar  |
|                                                                      | 4 I |
| Suite, 3                                                             | 21  |
| Mémoire sur le Tetragonia; par M. AMOREUX, 28                        | 35  |
| Observations relatives à l'effet des intempéries de cette année, par | ti- |
| culièrement sur les pays de Vignobles du haut-Beaujolois; cet        | 1%  |
|                                                                      | 91  |
| Nouvelles Littéraires, pages 77-158-226-319-358-4                    | 74  |
|                                                                      |     |





Decembre 1789.

Sellier S.



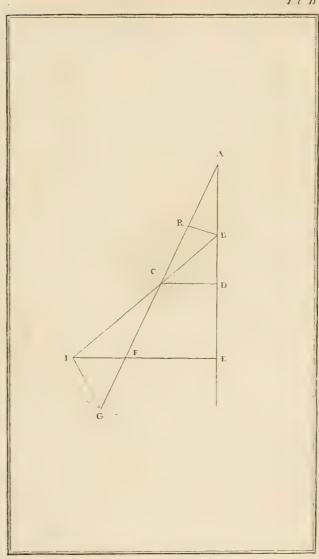

Decembre 1789 .













